





W 5 T 1 (13

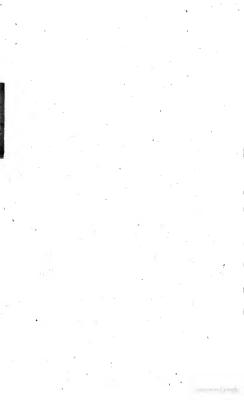

## HISTOIRE

DE LA DÉCADENCE ET DE LA CHUTE.

# DE L'EMPIRE ROMAIN.



## HISTOIRE

DE LA DECADENCE ET DE LA CHUTE

DE

## L'EMPIRE ROMAIN,

TRADUITE DE L'ANGLAIS

## D'ÉDOUARD GIBBON.

#### NOUVELLE ÉDITION,

RATIÈREMENT REVUE ET CORRIGEE, PRÉCÉDÉE D'UNE MOTICE SUR LA VIE ET LE CARACTÈRE DE GIBRON, ET ACCOMPAGNÉE DE NOTES CHINGUES ET HISTORIQUES RELATIVES, POUR LA PLUPART, A L'HISTORE DE LA PROPAGATION DU CHIMITIANNÉ.

PAR M. F. GUIZOT.

TOME TREIZIÈME.



A PARIS,

CHEZ LEDENTU, LIBRAIRE,

MDCCCXXVIII



### HISTOIRE

#### DE LA DÉCADENCE ET DE LA CHUTE

#### DE L'EMPIRE ROMAIN.

### CHAPITRE LXVII.

Schisme des Grees et des Latins. Regne et caractère d'Amurath II. Croisade de Ladislas y coi de Hongrie. Sa défaite ét sa mort. Jean Huniades, Semderbeig: Constantin Paléologue, dernier empereur de Constantinople.

Un Grec éloquent, le père des écoles de l'Italie, a comparé et célébré les villes de Rome et de Constantinople (1). Le sentiment qu'éprouva Manuel Chrysoploras à la vue de cette ancienne capitale du monde, siège de ses ancêtres, surpassa toutes les idées qu'il

Comparaison de Rome avec Constantinople.

<sup>(</sup>i) L'épitre de Manuel Chrysoloras à l'empereur Jean Paléologue ne blessera point des yeux ni des orcilles adonnés à l'étude de l'antiquité (dat écleme Codini, de Antiquitatibus C. P., 109-126); la suscription prouve que Jean Paléologue futassocié à l'empire avant l'année 14:14, époque de la mort de Chrysoloras. L'âge de ses deux plus jeunes fils, Démétrius et Thomas, l'un et l'autre Porphyrogénètes, indique une date encore plus ancienne, au moins l'année 1408. Ducange, Fam. byrants, p., 254-247.

#### HISTOIRE DE LA DÉCADENCE.

avait pu s'en former; et il cessa de blâmer l'ancien sophiste qui s'écriait que Rome était un séjour fait. non pour les hommes, mais pour les dieux. Ces dieux et ces hommes avaient disparu depuis long-temps; mais, aux yeux de l'enthousiaste éclaire, la majesté de ses ruines reproduisait l'image de son ancienne prospérité. Les monumens des consuls et des Césars, des martyrs et des apôtres, excitaient de toutes parts la curiosité du philosophe et celle du chrétien. Maquel confessa que les armes et la religion de Rome avajent été destinées à régner dans tous les temps sur l'univers; mais sa vénération pour les beautés respectables de la mère patrie ne lui faisait point oublier les charmes de la plus belle de ses filles, dans le sein de laquelle il avait pris naissance. Le patriote Byzantin célèbre avec autant de chaleur que de vérité les avantages naturels et éternels de Constantinople, ainsi que les monumens plus fragiles de la puissance et des arts dont elle était ou avait été embellie. Cependant il observe modestement que la perfection de la copie ne fait que tourner à la gloire de l'original, et que les parens se voient avec plaisir retracés ou même surpassés par leurs enfans, « Constantinople, dit l'orateur, est située sur une colline entre l'Europe et l'Asie, entre l'Archipel et la mer Noire. Elle joint ensemble, pour l'avantage commun des nations, les deux mers et les deux continens, et tient à son grè les portes du commerce ouvertes ou fermées. Son port, environné de tous côtés par le continent et la mer, est le plus vaste et le plus sûr de l'univers. On

pent comparer les portes et les murs de Constantinople à ceux de Babylone : ses tours hautes et nombreuses sont construites avec la plus grande solidité: le second mur ou la fortification exteneure suffirait à la défense et à la majesté d'une capitale ordinaire. On peut introduire dans ses fossés un courant fort et rapide; et cette île artificielle peut être alternativement environnée, comme Athènes (1), de la terre ou des eaux. » On allègue deux causes qui durent contribuer naturellement et sortement à perfectionner le plan de la nouvelle Rome. Le monarque qui la fonda commandait aux plus illustres nations du monde; et dans l'exécution de son dessein, il employa aussi utilement les sciences et les arts de la Grèce que la puissance des Romains. La grandeur de la plupart des autres villes a dépendu du temps et des événemens; on trouve toujours dans leurs beautés un mélange de désordre et de difformité; et les habitans, attachés à l'endroit qui les a vus naître, ne peuvent rectifier ni les vices du sol ou du climat, ni les erreurs de leurs ancêtres. Mais le plan de Constantinople, et son exécution, furent l'ouvrage libre d'un seul génie; et ce modèle primitif fut seulement perfectionné par le

<sup>(1)</sup> Un écrivain a observé qu'on pouvait naviguer autour de la ville d'Athènes (τε εινο τον πολιν των Αθυγιών δυνατθεί ναι ποραπλείο και επιπαλείο). Mais ce qui peut être vrai, rhétoriquement parlant, de la ville de Constantinople, ne convient point à celle d'Athènes, située à cinq milles de la mer, et qui n'est ni environnée ni traversée par des canaux navigables.

zele obeissant de ses sujets et de ses successeurs. Les îles adjacentes offraient une inépuisable quantité de marbres; ou transporta les autres matériaux du fond de l'Europe et de l'Asic ; les édifices publics et particuliers, les palais, les églises, les aqueducs, les citernes, les portiques, les colonnes, les bains et les hippodromes, furent tous construits sur des dimensions convenables à la grandeur de la capitale de l'Orient. Le superflu des richesses de la ville se répandit le long des rivages de l'Europe et de l'Asie; et les alentours de Byzance jusqu'à l'Euxin, à l'Hellespont et au grand mur, ressemblaient à un populeux faubourg ou à une suite continuelle de jardins. Dans, ce tableau enchanteur, l'orateur confond adroitement le passé avec le présent, les temps de prospérité avec celui de la décadence ; mais la véritélui échappe involontairement, et il avoue, en soupirant, que sa malheureuse patrie n'est plus que l'ombre ou le tombeau de la superbe Byzance. Les anciens ouvrages de sculpture avaient été défigurés par le zèle aveugle des chrétiens ou par la violence des Barbares. Les plus beaux édifices étaient démolis; on brûlait les marbres précieux de Paros et de la Numidie pour en faire de la chaux, ou on les employait aux usages les plus grossiers. La place de la plupart des statues était marquée par un piédestal vide; on ne pouvait juger des dimensions de la plupart des colonnes que par les restes d'un chapiteau brisé. Les débris des tombes des empereurs étaient dispersés sur le sol ; les ouragans et les tremblemens de terre avaient secondé

- 1

les coups du temps, et la tradition populaire ornait les espaces vides de monumens fabuleux d'or ou d'argent. Il distingue toutefois de ces merveilles : qui n'existaient que dans la memoire ou n'avaient peut être existe que dans l'imagination, le pilier de porphyre, la colonne et le colosse de Justinien (i). l'église et surtout le dôme de Sainte-Sophie, qui termine convenablement son tableau, puisqu'il ne peut, dit-il, être décrit d'une manière digne de ses beautés, et qu'après en avoir parlé on ne peut nommer aucun autre objet, Mais il oublie d'observer que dans le siècle précédent, les fondemens du colosse et de l'église avaient été soutenus et réparés par les soins actifs d'Andronic l'Ancien. Trente ans après que l'empereur eut consolide Sainte-Sophie, au moven de deux nouveaux supports ou pyramides, l'hémisphère oriental du dôme s'écroula tout à coup; les images; les autels et le sanctuaire furent écrasés sous les ruines : mais le mal ne tarda pas à être reparé. Les citoyens de toutes les classes travaillérent avec persévérance à déblayer les décombres : et les Grecs

<sup>(1)</sup> Nicophore Grégoras a décrit, le colosse de Justinico (I. vii., 12); mais ses dimensions sout fausses et contradictives. L'éditeur Boivin a consulté son ami Grardon, et le sculpteur lui a donné les justes proportions d'une statue équestre. Pierre Gyllius a eucore vu celle de Justinien : le le n'était plus sur une colonné, mais dans la cour extérieure du sérail. Il était à Constantinople lorsqu'on la fondit et qu'on la convertiteu une pièce de canon (de Topograph. C. Pr., 1, 11, 50-17).

émployèrent les tristes débris de leur richesse et de leur industrie à rétablir le plus magnifique et le plus vénérable temple de l'Orient (1).

Selname gree après le concile de Florence. A. D. 440- 1448.

Menacés d'une destruction prochaine, la ville et l'empire de Constantinople fondaient un dernier espoir sur la réunion de la mère et de la fille, sur la tendresse materinelle de Rome et l'obéissance filiale de Constantinople. Au concile de Florence, les Grecs et les Latins s'étaient embrassés, avaient signé, avaient promis ; mais ces démonstrations d'amitté étaient perfides et inutiles (2); et tout l'édifice de l'union, dénué de fondemens, disparut bientôt comme un songe (3). L'empereur et ses prélats partirent sur les

<sup>(</sup>a) Foyre les roines et les réparations de Sainte-Sophie dans Grégoris (l. vu. 12; l. xv. 2). Androine la lit étayer en (317, et la partie orientale du dôme s'écroula en 1365. Les Grées exaltent avec la pompe ordinaire de leur style la sainteté et la magnificence, de ce paradis terrestre, le séiour des augres et de Dien Uni-même, etc.

<sup>(</sup>a) D'après le récit original et sincère de Syropulus (p. 312-351), le schissie des Grees s'annonça des la première fois ju'ils officient à Venise, et fut contirmé par looposition générale du clergé et du peuple de Constantinople;

<sup>(3)</sup> Relativement au schisme de Constantinople, woyze Phranza (l. ii., c. 17), Laonieus Chalcocondyles (l. vī, p. 155, 156) et Dueas (c. 31). Le dernier s'exprime avec franchise et librité. Parmi les modernes, on peut distinguer le continuateur de l'Enny (t. xxx, p. 338, etc., √, 607, 402, étc.) et Spondanus (Δ. D. 1460, n° 34). Die qu'il est question de Rome et de la religion, le hon sens du dernier se nois dans une mer de préjugéset de préventions.

3

galères de Venise; mais lorsqu'ils relachèrent dans la Morée, dans les îles de Corfou et de Leshos, les sujets des Latins se plaignirent hautement de l'union prétendue qui ne devait servir, disaient-ils, que d'un nouvel instrument à la tyrannie. En déharquant sur la rive de Byzance, ils furent salués ou plutôt assaillis par le murmure général du zèle blessé et du mécontentement. Depuis plus de deux ans qu'avait duré leur absence, la capitale était privée de ses chefs civils et ecclésiastiques, et le fanatisme fermentait dans l'anarchie; des moines turbulens gouvernaient la conscience des femmes et des dévots, et leur prêchaient la haine des Latins, pour eux le premier sentiment de la nature et de la religion. Avant son départ pour l'Italie, l'empereur avait flatté ses sujets d'un prompt et puissant secours ; et le clergé, rempli du sentiment de son orthodoxie et de sa science, s'était promis et avait promis à son troupeau une victoire facile sur les avengles pasteurs de l'Occident. Les Grecs, trompés dans cette double espérance, se livrèrent à l'indignation; les prélats qui avaient souscrit sentirent leur conscience se réveiller; le moment de la séduction était passé : ils avaient plus à craindre de la colère publique qu'à espérer de la protection du pape et de l'empereur, Loin de vouloir excuser leur conduite, ils confesserent humblement leur faiblesse et leur repentir et implorèrent la miséricorde de Dieu et de leurs compatriotes. Lorsqu'on leur demanda d'un ton de reproche quels avaient été le résultat et l'avantage

du concile d'Italie; ils répondirent, avec des soupirs et des larmes : « Nons avons composé une foi nouvelle; nous avons changé la piété pour l'impiété; nous avons renoncé à l'immaculé sacrifice, nous sommes devenus azymites. » On appelait azymites ceux qui communiaient avec du pain azvme ou cans levain; et ceci pourrait me forcer à rétracter ou à expliquer l'éloge que j'ai fait plus haut de la philosophie renaissante. « Hélas! continuaient-ils, nous avons succombé à la misère; on nous a séduits par la fraude, par les craintes et les espérances d'une vie transitoire. Nous meritons qu'on abatte la main qui a scellé notre crime, qu'on arrache la langue qui a prononcé le symbole des Latins. » Ils prouvèrent la sincérité de leur repentir par un accroissement de zele pour les plus minutieuses cérémonies, pour les dogmes les plus incompréhensibles. Ils se ségnestrèrent et n'eurent de communication avec personne, pas même avec l'empereur, dont la conduite fut un peu plus décente et plus raisonnable. Après la mort du patriarche Joseph , les archevêques d'Héraclée et de Trébisonde eurent le courage de refuser le poste qu'il laissait vacant, et le cardinal Bessarion préféra l'asile utile et commode que lui offrait le Vatican. Il ne restait à clire à l'empereur et à son clergé que Métrophanes de Cyzique, qui fut sacré dans l'église de Sainte-Sophie; mais elle resta vide. Les portecroix abandonnèrent le service des autels. La contagion se communiqua de la ville aux villages, et Métrophanes fit inutilement usage des foudres de l'Église

contre un peuple de schismatiques. Les regards des Grecs se tournerent vers Marc d'Ephèse, le défenseur de son pays; les souffrances de ce saint confesseur furent payées par un tribut d'applaudissement et d'admiration. Son exemple et ses écrits propagerent la flamme de la discorde religieuse. Il succomba bientôt sous le poids de l'âge et des infirmités; mais l'Évangile de Marc n'était pas une loi de miséricorde: il demanda à son dernier sonpir qu'on n'admit point à son convoi les adhérens de Rome, qu'il dispensait de prier pour lui.

Le schisme ne se renferma point dans les limites - Zèle des etroites de l'empire grec : tranquilles sous celui des Mamelucks, les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, assemblerent un nombreux synode, désavouèrent leurs représentans à Ferrare et à Florence, condamnérent le symbole et le concile des Latins, et menacerent l'empereur de Constantinople des censures de l'Église d'Orient. Parmi les sectaires de la communion grécque, les Russes étaient les plus puissans, les plus ignorans et les plus superstitienx. Leur primat, le cardinal Isidore, courut rapidement de Florence à Moscou (1), pour réduire

<sup>(1)</sup> Isidore était métropolitain de Kiow; mais les Grees sujets de la Pologne ont transporté ce siège des ruines de Kiow a Lemberg ou Léopold (Herbestein, in Ramusia, ti, it; p. 127); d'un autre côté, les Russes transportèrent leur obeissance spirituelle à l'archeveque, depuis 1588 patriarche de Moscou. Levesque (Hist. de Russie, t. m. p. 188-

#### HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

sous le joug du pape cetté nation indépéndante; mais les évéques russes avaient puisé leurs principes au mont Athos, et le souverain ainsi que les sujets suivaient les opinions théologiques de leur clergé. Le titre, le faste et la croix latine du légat, ami, de ces hommes impies qui rasaient leur barbe, célébraient le service divin avec des gants aux mains et dès bagues aux doigts, furent pour les Russes autant de sujets, de scandale, lsidore fut condamné par un synode; on l'enferma, dans un monastère, et ce cardinal n'échappa qu'avec beaucoup de difficulté à la fureur d'un peuple féroce et fanatique (1). Les Russes refusérent le passage aux missionnaires de Rome, qui allaient travailler à convertir les paiens au-delà da-Tanais (2), et justifièrent leur refus par ectte maxime.

190), extrait d'un manuscrit de Turin , Iter et labores archiepiscopi Arsenii.

<sup>(</sup>f) Le curicux récit de Lévesque (Hist. de Rassie, t. u., p. 342-347) est extrait des archives du patriareat. Les événemens de Pérrare et de Florence y sont décrits avec autant de parthalité que d'ignorance; mais on peut en croire les Russes réaliuvement à leurs propres préjugés.

<sup>(</sup>a) Le chamanisme, ou l'ancienne religion des chamansoù gymnosophistes, à été repousée par la religion plus populaire des brames de l'Inde dans les déserts du Nord. Des philosophes qui allairent tont nus, furent obligés de s'etavelopper dans des fourrures. Ils dégénérèrent à la longue en magiciens ou charlatans. Les Morvans ou Tchérémisses de la Russie enropéenne professent cette religion, constituée d'après le modèle terrestre d'un roi ou dieu, de ses ministres ou anges, et des espris rebelles qui contrarient son

que le crime de l'idolâtrie est moins damnable que celui du schisme. L'aversion des Bohémiens pour le pape fit excuser leurs erreurs, et le clerge grec sollicità, par une deputation, l'alliance de ces enthousiastes sanguinaires (r). Tandis qu'Eugène triomphait de la réunion des Grecs et de leur orthodoxie, ses partisans étaient circonscrits dans les murs ou plutôt. dans le palais de Constantinople : le zèle de Paléologue, excité par l'intérêt, fut bientôt refroidi par la résistance : il craignit d'exposer sa couronne et sa, vie en contraignant la conscience d'une nation quin'aurait pas manqué de secours étrangers et domestiques pour soutenir sa pieuse révolte. Le prince Démétrius, son frère, qui avait gardé en Italie un silence conforme à la prudence et fait pour lui concilier la faveur publique, mehaçait de s'armer pour la cause de la religion, et l'intelligence apparente des Grecs et des Latins alarmait le sultan des Turcs.

« Le sultan Murad ou Amurath vécut quaranteneuf ans, et regna trente ans six mois et huit jours. C'était un prince couragenx et équitable, d'une âme

Règne et caractère d'Amurath H

A. D. 121-1851

gouvernement. Comme ces tribus du Volga n'admettent point les images, elles pouvaient, avec beaucoup plus de. justice, rétorquer sur les Latins le nom d'idolatres que leur donnaient les missionnaires. Lévesque, Hist. des Peuples soumis à la domination des Russes, t. 1, p. 194-237, 423-46o.

<sup>(1)</sup> Spondanus, Annal. ecclés., t. II, A. D. 1451, nº 13. L'epitre des Grecs avce la traduction latine existe encore, dans la bibliothèque du collège de Prague.

grande, patient dans les travaux ; instruit , clement . pieux et charitable; il aimait et encourageait les hommes studieux et tout ce qui excellait dans quelque art ou science que ce fût. C'était un bon empereur et un grand général. Aucun homme ne remporta plus ou de plus grandes victoires. Belgrade seule résista à ses attaques, Sons, son regne, le soldat fut toujours victorieux; le citoyen , riche et tranquille, Lorsqu'il avait soumis un pays, son premier soin était de construire des mosquées, des caravanserais, des colléges et des hôpitaux. Il donnait tous les ans mille pièces d'or aux fils du prophète ; il en envoyait deux mille cinq cents aux personnes pieuses de la Mecque, de Médine et de Jérusalem (1), » Ce portrait est tiré d'un historien de l'empire ottoman. Mais les plus cruels tyrans ont obtenu des louanges d'un peuple esclave et superstitieux; et les vertus d'un sultan ne sont sonvent que les vices qui lui sont le plus utiles ou qui sont le plus agréables à ses sujets. Une nation qui n'a jamais connu les avantages égaux pour lous des lois et de la liberté, peut se laisser imposer par les saillies du pouvoir arbitraire. La cruanté du despote prend à ses yeux le caractère de la justice ; elle appelle libéralité ce qui n'est que profusion, et décore l'obstina-

<sup>(1)</sup> Voyez Cantenir, His, de l'Empire atoman, p. 13. Murad on Morad serait peut être plus correct; mais j'âl préfére le nois généralement comm à cette exactitude minutieuse, et très-peut sûre lorsqu'il faut convertir des caractères orientaux en dettes romaines.

tion du nom de fermeté. Sous le règne de celui qui rejette les excuses les plus raisonnables, il se trouve peu d'actes de soumission impossibles, et le coupable doit nécessairement trembler où l'innocence n'est pas toniours tranquille. Des guerres continuelles maintinrent la tranquillité des peuples et la discipline des soldats. La guerre était le métier des janissaires ; ceux qui échappaient aux dangers partageaient les dépouilles et applaudissaient à la généreuse ambition de leur souverain. La loi de Mahomet recommandait aux musulmans de travailler à la propagation de la foi. Tous les infidèles étaient leurs ennemis et ceux de leur prophète, et le cimeterre était l'unique instrument de conversion dont les Turcs sussent faire usage. Cependant la conduite d'Amurath attesta sa instice et sa modération. Les chrétiens eux-mêmes la reconnurent ; ils ont considéré la prospérité de son règne et sa mort passible comme la récompense de son mérite extraordinaire. Dans la vigueur de sonâge et de sa puissance militaire, il déclara rarement la guerre sans y avoir été forcé : la soumission le désarmait facilement après la victoire; et dans l'observation des traités, sa parole était sacrée et inviolable (1). Les Hongrois furent presque toujours les agresseurs. La révolte de Scanderbeg l'irrita. Le per-

<sup>(1)</sup> Voyez Chalcocondyles (l. y11, p. 186-193), Ducas (c. 23) et Marin Barletius, dans la Vie de Scanderbeg (p. 145, 146). Sa banne foi pour la garnison de Sfetigradofu' un exemple et une leçón pour son fils Mahomet.

fide Caramanien, vaincu deux fois, obtint deux fois son pardon du monarque ottoman. Thébes, sur prise par le despote, justifia l'invasion de la Morce : le petit-fils de Bajazet put enlever aux Vénitiens Thessalonique, si récemment achetée par eux; et après le premier siège de Constantinople, l'absence, les malheurs de Paléologue, les injures qu'il eu recut, n'engagèrent jamais les ultan à hâter les derniers momens de l'empire de Byzance.

Set deux abdications successives. A. B.

Mais le traii le plus frappant du caractère, et de la vie d'Amurath, est sans doute d'avoir àbdiqué deux fois le trône; si ses motifs n'eussent pas été dégradés par un mélange de superstition, nous ne pourrions refuser des louanges à un monarque philosophe (1) qui, à l'âge de quaçante ans, sut discerner le néant des grandeurs humaines. Après avoir remis le sceptue entre les mains de son fils, il se retira dans l'agréable retraite de Magnésie; mais il y chercha la société des saints et des ermites. Ce n'était pas avant le quatrième saints et des ermites. Ce n'était pas avant le quatrième siècle de l'hégire que la réligion de Mahomet s'était laissé corrompre par une institution si opposée à son caractère; mais, durant les croisades, l'exemple des moines chrétiens et même latins multiplia les divers ordres de derviches (2). Le maitre des nations s'as-

<sup>(1)</sup> Voltăire (Essai sur l'Histoire générale, c. 89, p. 283, 284) admiré le philosophe ture. Aurait-il fait le même éloge d'un prince chrétien qui se sernit rétiré dans un monastère? Voltaire était à sa manière bigot et intolérant.

<sup>(2)</sup> Voyez dans la Bibliothèque orientale de d'Herbelot les

servit à jeuner, à prier et à tourner continuellement en rond avec des fanatiques qui prenaient l'étourdissement de la tête pour la lumière de l'esprit (1). Mais l'invasion des Hongrois l'éveilla bientôt de ce reve d'enthousiasme; et son fils prévint le vœu du peuple en s'adressant à son père au moment du danger. Sous la conduite de leur ancien général, les janissaires furent vainqueurs; mais il revint du champ de bataille de Warna prier, jeuner et tourner avec ses compagnons de retraite de Magnésie. Le danger de l'Etat interrompit une seconde fois ses pieuses occupations. L'armée victorieuse dédaigna l'inexpérience de son fils : Andrinople fut abandonnée au meurire et au pillage, et l'émeute des janissaires décida le divan à solliciter la présence d'Amurath pour prévenir leur révolte. Ils reconnurent la voix de leur maître, tremblèrent et obeirent; et le sultan fut force à supporter malgre lui sa brillante servitude , dont au bout de quatre ans il fut délivré par l'ange de la mort.

articles Derviche, fakir, Nasser, Rohbamat. Gependant les écryains arabes et persans ont traité superficiellement ce sujet, et c'est parmi les Tures que ces espèces de moines se sont principalement multipliés.

<sup>(</sup>i) Rycault (dans l'État présent de l'empire ottoman, p. 242-268) donne beaucoup de détails qu'il tirs de ses conversations personnelles avec les principaux derviches, qui font, pour la plupart, remonter lour origine au règne d'Orchan. Il ne parle point des Zichides de Chalcecondyles (l., vit, p. 286), parmi lesquels se retira 'Amurath. Les Seids de cet auteur sont les descendans de Mahomet.

L'âge ou les infirmités, le caprice ou l'infortune, ont fait descendre plusieurs princes du trône; et ils ont, eu le temps de se repentir de cette démarche irrévo-cable. Mais le seul Amurath, libre de choisir et après avoir essayé de l'émpire et de la solitude, fit une seconde fois de la vie privée l'objet de sa préférence.

forme une lique contre les Tures. A. D. 1443. Après le départ des Grees, Eugene, n'avait point oublié leurs intérêts personnels, et sa tendre sollicitude pour l'empire de Byzance était animée par la crainte de voir les Tures s'approcher des côtes de l'Italie et pent-être bientôt les envahir. Mais l'esprit qu'e avait produit les croisades n'existait plus, et les Francs montrèrent une indifférence aussi déraisonnable que l'avait été leur tumultueux enthousiasme-Bans le onzième siècle, un moine fanatique avait su précipiter l'Europe, sur l'Asie pour la délivrance du saint-sépulere, dans le quinzième, les plus pressans motifs de politique et de religion ne purent réunit les Latins pour la délense commune de toute la chrétienté. L'Allenagne était un inépuisable magasun d'armes et de soldats (L); mais pour mettre en

<sup>(</sup>r) Dáns Panuée 4331, l'Allemague leva quarante millechevant ou hommes d'armes pour faire la guerre aux hussiles de la Boheine (Lenfant, Hist. du conc. de Bále, t. i., p. 318). Au sige de Nuys sur le Rhin, en 1474, les princes, les prélats et les villes, envioyèrent chacun le our contingent et l'évèché de Munster, qui n'est pas des plus grands ; louruit quatore cents chevaux, six mille hommes d'infanterie, tous habillés de vert, et douze, cents chariots. Les forces

mouvement ce corps languissant et complique, il aurait fallu l'impulsion d'une main ferme et vigoureuse, et le faible Frédéric 14 ne jouissait ni de l'influence d'un empereur nie d'aucune considération personnelle. Une longue guerre avait diminué les forces de la France et de l'Angleterre sans épuiser leur animosité (1). Mais le duc de Bourgogne, prince vain et fastueux, se fit, sans danger et sans frais, un mérite de l'aventureuse piété de ses sujets, qui firent voile sur une flotte bien équipée des côtes de la Flandre vers celles de l'Hellespont. Les républiques de Gênes et de Venise, plus à portée du theatre de la guerre, réunirent leurs flottes sous l'étendard de Saint-Pierre. Les royaumes de Pologne et de Hongrie, qui couvraient, pour ainsi dire, les barrières intérieures de l'Église latine, étaient les plus intéressés à s'opposer aux progrès des Turcs. Les armes étaient le patrimoine des Scythes et des Sarmates. et ces nations paraissaient propres à soutenir la lutte, si elles eussent dirigé contre l'ennemi commun les forces militaires qui s'entre-détruisaient dans leurs discordes civiles. Mais le même esprit les rendait

réunies du roi d'Angleterre et du duc de Bourgogne étarent à peine égales à un tiers de cette armée allemande (Mim. de Philippe de Comines, 1. 1v, c., 2.). Les puissances de l'Allemagne entretiennent six ou sept cent mille soldats bien payés et admirablement disciplinés.

<sup>(1)</sup> Ce ne fut qu'en 1444 que la France et l'Angleterre convincent d'une trève de quelques mois. Voy. les Fædera de Rymer et les Chroniques des deux nations.

également incapables d'accord et d'obéissance. Le pays était trop pauvre et le monarque trop peu puissant pour entretenir une armée régulière; les corps irréguliers de cavalcrie hongroise et polonaise manquaient des armes et des sentimens qui, en quelques occasions, donnérent à la chevalerie française une force invincible. De ce côté, cependant, les desseins d'Eugène et l'éloquence de son légat, le cardinal Julien, furent soutenus par des circonstances favorables (1), la réunion des deux couronnes sur la tête de Ladislas (2), guerrier jeune et ambitieux, et la valeur d'un héros, Jean Huniades, dont le nom était déjà fameux parmi les chrétiens et redoutable aux Turcs. Le légat répandit un inépnisable trésor de pardons et d'indulgences; un grand nombre de guerriers allemands et français s'enrôlèrent sous l'étendard sacré, et de nouveaux alliés d'Europe et d'Asie rendirent ou firent paraître la croisade un peu plus

<sup>(1)</sup> Pour la crojsade de Hongrie, Spondanus (Ann. sectes, A. D. 1433, 1443) m's servi de guide. Il a lu avec, soin et comparé en critique les écrits des Grees et écux des Ottomans, les historiers de Hongrie, de Pologne et de l'Occident. Son récit est clair, et lorsqu'il pent se dépouiller des prfugés cellgieur, son jugément n'est pas à mépriser.

<sup>(</sup>a) J'aj supprimé dans le nom de Ladislas la lettre W, par laquelle la plupart des écrivains le commencent (M'ladislas), soit pour se coinfortier à la pronôgation poloniaise, ou pour le distinguer de l'infant Ladislas d'Autriche son rival. Callimaque (1...; part. 11, p. 447-468). Bonfinius (Déc. 111, 21.11), Spondanus et Lenfant; parleit détail de leur concurrence pour le trône de Hongrie.

formidable. Un despote fugitif de Servie exagera la detresse et l'ardeur des chrétiens qui habitaient audela du Danube; ils avaient, disait-il, unanimement résolu de défendre leur religion et leur liberté. L'empereur grec (1), avec un courage inconnu à ses ancêlres, se chargeait de garder le Bosphore, et promettait de sortir de Constantinople à la tête de ses troupes nationales et mercenaires. Le sultan (2) de Caramanie annoncait la retraite d'Amurath et une diversion puissante dans l'Anatolie; et si les flottes, de l'Occident pouvaient occuper au même instant. le détroit de l'Hellespont, la monarchie ottomane se trouvait inévitablement partagée et détruite. Le ciel et la terre devaient sans doute contribuer avec joie à la destruction des mécréans; et le légat repandait, en termes prudemment équivoques, l'opinion d'un secours invisible du Fils de Dieu et de sa divine mère.

La guerre sainte était le cri unanime des diètes de Pologne et de Hongrie; et Ladislas, après avoir

l'adislas, rói de Po logne, et d Hengrie, marché contre les

<sup>(1)</sup> Les historiens grees, Phranza, Chalencondyles et Ducas, ne représentent point leaf prince comme un personnage fort actif dans cette croisade, il paraît qu'après l'avoir soilleitée il la contraria par sa timidité.

<sup>(</sup>a) Cantenir lui attribue l'honneur du plan, et cite sa lettre pressinte au roi de Hongrie. Mais les puissanées mahométanes sont, rarement instruites dès affaires de la chrétienté, et la situation des chevaliers de Rhodes, aînsi que leur correspondance, doannent lieu de croire qu'ils eurent part à ce plan du sullan de Caramanie.

passé le Danube, conduisit l'armée de ses sujets confédérés jusqu'à Sophie, la capitale des Bulgares. Ils remporterent dans cette expedition deux brillantes victoires, qui furent attribuées, avec raison, à la valeur et à la conduite de Huniades. À la première affaire, il commandait une avant-garde de dix mille hommes avec lesquels il surprit le camp des Turcs ; à la seconde, il défit et prit le plus renommé de leurs généraux, malgré le double désavantage du terrain et du nombre. L'approche de l'hiver et les . obstacles naturels et artificiels qu'opposait le mont Hemus arrêtèrent ce héros, que six jours de marche. auraient pu conduire du pied des montagnes aux tours ennemies d'Andrinople ou à la capitale hospitalière de l'empire grec. L'armée fit paisiblement sa retraite; et son entrée à Bude eut en même temps; l'air d'un triomphe militaire et d'une procession religieuse. Le roi , accompagné de ses guerriers , suivait à pied une double file d'ecclésiastiques; il pesa dans une balance égale le mérite et les récompenses. des deux nations, et l'humilité chrétienne tempéra l'orgueil de la conquête. Treize pachas, nenf étendards et quatre mille prisonniers, étaient d'irrécusables trophées de la victoire; et les croisés, quetont le monde était disposé à croire et que nul n'était présent pour contredire, multiplièrent sans serupule les myriades d'Ottomans qu'ils avaient laissées sur le champ de bataille (1). La preuve la plus in-

<sup>: (1)</sup> Dans leurs lettres à l'empereur Frédéric III, les Hon-

#### DE L'EMPIRE ROMAIN, CHAP LXVII.

contestable et l'effet le plus salutaire de leurs succès furent une députation du divan, chargée de solliciter la paix, de racheter les prisonniers et d'évacuer . la Servie et la frontière de Hongrie. Par ce traité conclu dans la diète de Segedin, le roi, le despote et Huniades, obtinrent tous les avantages publics et particuliers qu'ils pouvaient raisonnablement désirer. On convint d'une trève de dix ans ; les disciples de Jésus-Christ et ceux de Mahomet jurèrent sur l'Évangile et sur le Koran; ils invoquèrent également le nom de Dieu comme le protecteur de la vérité et le vengeur du pariure. Les ambassadeurs turcs proposèrent de substituer à l'Évangile l'eucharistie et la présence réelle du Dieu des catholiques ; mais les chrétiens refusèrent de profaner leurs saints mystères. Une conscience superstitieuse se sent beaucoup moins: retenue par le serment en lui-même, que par les formes extérieures et visibles dont on se sert pour le garantir (1).

du traité de paix.

Durant toute cette transaction qu'il désapprou- A non la

grois tuèrent trente mille Tures en une seule bataille. Mais le modeste Julien réduit le nombre des morts à six mille, ou même deux mille infidèles. Eneas Sylvius, in Europ., c. 5, et epist. 44-81, apud Spondanum.

<sup>(1)</sup> Voyez l'origine de la guerre des Tures et la première expédition de Ladislas, dans les cinquième et sixème livres de la troisième Décade de Bonfuñis, qui inte avec assez de succes le style et la division de Tite-Live. Callimaque. (1, 11, p. 497-496) est cependant plus pur et plus authentique.

vait, le cardinal légat, trop faible pour s'opposer seul à la volonté du peuple et du monarque, observa on morne silence; mais la diète n'était pas encore rompue lorsque Julien apprit, par un envoyé, que le Caramanien était entré dans l'Anatolie, et que l'empereur gree avait envahi la Thrace; que les flottes de Vénise, de Gênes et de Bourgogne, occupaient l'Hellespont', et que les allies, informés de la victoire de Ladislas, et ignorant le traité, attendaient impatiemment le retour de son armée, « Est-ce donc ainsi, s'écria le cardinal relevé par ces heureuses nouvelles (i), que vous trompérez leurs espérances et que vous abandonnerez votre propre fortune? C'est à eux. c'est à votre Dieu et aux chrétiens vos frères que vous avez engagé votre foi cette première obligation annulle un serment imprudent et sacrilége fait aux ennemis de Jésus-Christ. Le pape est son vicaire dans ce monde; vous ne pouvez legitimement ni promettre ni agir sans sa sanction. C'est en son nom que je sanctifie vos armes et que je vous absous du pariure, Suivez-moi dans le chemin du

<sup>(1)</sup> Je ne prétends pas gasantir l'exactitude litérale du discours de Julien, dont les expressions varient dans Gallimaque (1. m., p. 305-507), dans Bolinfinius (Décade in, l. vi, p. 457; 458) et dans d'autres historiems, qui ont peutêtre employé leur propre éloquence en faisant parler les pareturs de ce siècle: mais ils conviennent tous qu'il conseillale, parjure que, les, profestans ont censuré amèrement, et que les catholiques, découragés par la défaits de Warna, ont faiblement défendu.

salut et de la gloire; et s'il vous reste encore des scrupules, rejetez sur moi le crime et le châtiment, » L'inconstance des assemblées populaires et le caractère sacré du légat secondèrent ces funestes argumens : on résolut la guerre dans le même lieu où l'on venait de jurer la paix; et en exécution du traité, les Turcs furent attaqués par les chrétiens, auxquels ils purent alors, avec quelque raison, donner le nom d'infidèles. Les maximes du temps pallièrent le parjure de Ladislas, dont le succès et la délivrance de l'Église latine auraient été la meilleure excuse; mais le traité qui aurait du lier sa conscience, avait diminue ses forces. Les volontaires allemands et français. lorsqu'ils avaient entendu proclamer la paix, s'étaient retirés avec des murmures, d'indignation. Les Polonais étaient fatigués d'une expédition si éloignée de leur pays, et peut-être dégoûtés d'obéir à des chefs étrangers ; leurs palatins se hâtèrent de profiter de la permission de se retirer dans leurs provinces ou dans leurs châteanx. Les Hongrois mêmes étaient divisés par des factions, ou retenus par des serupules louables ; et les débris de la croisade qui entreprirent cette seconde expédition, se trouvèrent réduits au nombre insuffisant de vingt mille hommes. Un chef des Valaques, qui joignit l'armée royale ayec ses vassaux, osa observer que le sultan était souvent suivi d'une troupe aussi nombreuse dans ses parties de chasse, et le don qu'il fit à Ladislas de deux chevaux d'une vitesse extraordinaire aurait pu indiquer ce qu'il augurait de l'événement ; mais le despote de 24

Servie, après avoir recouvré son royaume et retrouvé ses enfans, se laissa tenter par la promesse de nouvelles possessions. L'inexpérience de Ladislas, l'enthousiasme du légat et la présomption du vaillant Humades lui - même, leur persuadèrent que tous les obstacles devaient céder à l'invincible pouvoir de l'épée et de la croix, Après avoir passé le Danube, deux routes différentes pouvaient également les conduire à Constantinople et à l'Hellespont : l'une, directe, escarpée et difficile, travèrse le mont liémus; l'autre, plus longue et plus sûre, conduit par des plaines et le long des côtes de la mer Noire; où ils pouvaient, suivant l'ancienne coutume des Scythes; avoir toujours leurs flancs couverts du mobile rempart de leurs chariots. Ils préférèrent judicieusement cette seconde route. L'armée catholique traversa la Bulgarie, brûlant et saccageant impitoyablement les églises et les villages des chrétiens du pays, et prit son dermer poste à Warna, lieu situé près du bord de la mer, et dont le nom est devenu celebre par la défaite et la mort de Ladislas (1).

<sup>(1)</sup> Varnes ou Warna était, sous la dénomination grecque d'Odessus, nice colone de Milésiens, qui fut noumée à sinsi en l'hompœur d'Ulysse (Cellarius, t. 1, p. 347; d'Anville, t. 1, p. 312). Selon la description de l'Euxin, par Ayrien (p. 24; 25, dans le premièr vol. des Cégraphes d'Hudson), élle était située à dix-sept cent quarante stacke d'l'embuchure du Danube, à deux mille écnt quarante de Byzañce, et à trois cent: soixante-au nord du promontoire du mont Hémás, qui avance dans la ner.

Ce fut sur ce terrain funeste qu'au lieu d'aperce- Bosaille voir la flotte qui devait seconder leurs opérations, ils apprirent qu'Amerath, sorti de sa solitude de. Magnésie, arrivait avec toutes ses forces d'Asie au secours de ses conquêtes d'Europe. Quelques écrivains prétendent que l'empereur grec, intimidé ou séduit, lui avait livre le passage du Bosphore; et l'amiral génois, catholique et neveu du pape, n'a pu se laver du reproche de s'être laissé corrompre pour livrer la garde de l'Hellespont. D'Andrinople le sultan s'avanca à marches forcées à la tête de soixante mille hommes; et lorsque fluniades et le legat eurent examine de plus près l'ordre et le nom-. bre des Tures, ces ardens guerriers proposèrent trop tard une retraite devenue impraticable. Le roi se montra seul résolu de vaincre ou de périr, et peu s'en fallut que sa généreuse résolution ne fût couronnée de la victoire. Les deux monarques combattaient au centre en face l'un de l'autre, et les beglerbegs, ou généraux de l'Anatolie et de la Romanie. commandaient la droite et la gauche, vis-à-vis des divisions d'Huniades et du despote. Des la première charge, les ailes de l'armée turque furent rompues ; mais cet avantage devint un malheur. Dans l'ardeur de la poursuite, les vainqueurs dépassèrent l'armée des ennemis, et privèrent leurs compagnons d'un secours nécessaire. Lorsque Amurath vit fuir ses escadrons, il désespéra de sa fortune et de celle de l'empire; un janissaire veteran saisit la bride de son. cheval, et le sultan eut la générosité de pardonner

avait osé apercevoir la terreur de son souverain et s'opposer à sa fuite. Les Turcs avaient exposé en tête de l'armée le traité de paix, monument de la perfidie chrétienne; on dit que le sultan, tournant ses regards vers le ciel, implora la protection du Dieu de vérité, et demanda au prophète Jésus-Christ de venger cette dérision impie de son nom et de sa religion (1). Avec un corps inférieur en nombre et des rangs en désordre, Ladislas se précipita courageusement sur les ennemis, et perca jusqu'à la phalange impénétrable des janissaires. Amurath, si l'on en croit les annales ottomanes, perça d'un javelot le cheval du roi de Hongrie (2); Ladislas tomba sur les lances de l'infanterie; et un soldat turc s'écria d'une voix forte : « Hongrois, voilà la tête de votre roi! » La mort de Ladislas fut le signal de leur defaite; et Huniades, accourant de son imprudente

<sup>(1)</sup> Quelques auteurs chrétiens affirment qu'il tira de son sein une autre hostie que celle sur laquelle on avait juré d'observer le traité. Les musulmans supposent avec plus de simplicité un appel de leur souverain au prophète Jesus. Christ; et cette opinion semble être celle de Callimaque (1. 111, p., 156; Spondan., A. D. 1444, nº 8). (2) Un'eritique judicieux croira difficilement à ces spolia

opima d'un général victorieux, si rarement obtenues par la valeur, et si souvent inventées par l'adulation (Cantemir, p. 90, 91). Callimaque (l. 111, p. 517) dit plus simplement et avec plus de vraisemblance : Supervenientibus janizaris, telorum multitudine non tam confossas est quam obrutus.

poursuite, déplora son erreur et le malbent public. Après avoir tâché joutilement de retirer le corps du roi, accablé par la multitude confuse des vainqueurs et des vaincus, il employa les derniers efforts de son courage et de son habileté à savier les reste de sa cavalerie valaque. Dix mille chrétiens périrent à la désastreuse bataille de Warna, la perte des Tures fut plus considérable, mais moins sensible relativement à leur nombre. Le sultan philosophe n'eut cependant pas houts d'ayouer qu'une séconde victoire semblable entraînerait la destruction du vainqueur. Il fut élever une colonne à l'endroit où Ladislas était tombé; mais la modeste inscription de ée-monument célébrait la valeur et déplorait l'infortune du jeune roi, sans blâmer son imprudence (1).

Je ne puis me décider à m'éloigner du champ de Warna sans donner à mon lecteur une esquisse du

cardinal

(1) Outre quelques passages précieux d'Encas Sylvius, soigneusement reveiellis par Spopdanus, nos meilleages autorités sont trois historieus du quinzième siècle, Philippe Callimaque (de Rebus à Wladitlas Polonorum atque Hungarorum reg gestis, libri m. in Bell, scriptor, erc. hungar, t. 1, p. 433-518), Bonfinius, (Décad, m., 1, v., p., 450-459) et Chalcocomdyles (t. vii. p. 165-179). Les deux premises étaient Haliens; mais ils passèrent leur vie en Pologue et en Hongrie (Febricius, Bibl. lât. metia et infina actul ; t. 1; p. 344; Vossius, de Hist. latt., 1, 1; q. 8-1; Tietiona. de Bayle, Bonfinius); vorçe, pour le thétier de la guére au quimème siècle; un petit, Tisité de Félix Petancius, ehaucelier de Seguie (ad calcein Cuspinian. de Cavaribus, p. 116-722).

caractère et de l'histoire des deux principaux personnages de cette entreprise . Jean Huniades et le cardinal Julien. Julien Cesarini (1) sortait d'une noble famille romaine. Ses études avaient embrassé l'érudition des Grecs et celle des Latins, la jurisprudence et la théologie, et la flexibilité de son génie lui avait assuré des succès dans les écoles, à la cour et dans les camps. A peine était-il revêtu de la pourpre romaine, qu'on le chargea d'aller en Allemagne solliciter l'empire d'armer contre les rebelles et les hérétiques de la Bohême. L'esprit de persécution est indigne d'un chrétien, et la profession des atmes ne convient point à un prêtre; mais les mœurs du temps excusaient l'une, et Julien ennoblit l'autre par l'intrépidité qui le fit demeurer, seul et inébranlable au milieu de la honteuse déroute des Allemands. En qualité de légat du pape, il ouvrit le concile de Bâle; mais, président de ce concile, il se montra bientôt le plus zélé champion. de la liberté, ecclésiastique ; et prolongea l'opposition, durant sept années, par son zèle et son intelligence. Après avoir fait prendre les mesures les plus vigoureuses contre l'autorité et la personne d'Eugène, quelque motif d'intérêt ou de conscience

<sup>(5)</sup> M. Lenfant nous a fait connaître l'origine du cardinal Julien (Hist, du concilé de Bell, ), t. p. 247, etc.), et ses campagnes de Bohême (p. 315, etc.). Spondamys et le continoateur de Fleure out rapportépar occasion ses services à Balle et à Ferrare, et sa fin malheureuse.

lui fit quitter brusquement le parti populaire. Le cardinal se retira de Bâle à Ferrare; et dans les debats des Grecs et des Latins, les deux nations admirèrent la sagacité de ses argumens, et la profondeur de son érudition théologique (1). Nous avons vu dans l'ambassade de Hongrie les funestes effets de ses sophismes et de son éloquence; il en fut là première victime. Le cardinal, qui faisait à la fois le métier de prêtre et celui de soldat, périt dans la déroute de Warna. On raconte les circonstances de sa mort de plusieurs manières; mais on croit assez generalement que l'or dont il était charge retarda sa fuite et tenta la barbare rapacité de quelques-uns des fuvards chrétiens.

D'une origine obscure ou au moins douteuse, Hu- Jean Corvin niades s'était élevé par son mérite au commandement des armées de Hongrie. Son père était Valaque, et sa mère Grecque. Il est possible que sa race inconnue remontât aux empereurs de Constantinople. Les prétentions des Valaques et le surpom de Corvinius, du lieu où il avait pris naissance, pourraient fournir des prétextes pour lui supposer quelque consanguinité avec les patriciens de l'ancienne Rome (2). Dans sa jeunesse, il fit les guerres d'Italie,

<sup>(</sup>r) Syropulus fait un éloge généreux des talens d'un ennemi (p. 117): Τοιαυτα τενα ειπεν ο Ιουλιανος, πεπλατυσμε ως αγαν και λογικούς, και μετ' επιστημής και δείνοτητος ρητορικής.

<sup>(2)</sup> Voy. Bonfinius (Décad. III, L. IV, p. 423). Comment les Italiens pouvaient - ils prononcer sans honte, ou le roi

et fut retenu avec douze cavaliers par l'évêque de Zagrad. Sous le nom du chevalier Blanc (1), il acquit une renommée brillante; sa fortune s'augmenta par une noble et riche alliance, et, en défendant les frontières de la Hongrie, il remporta dans la même année trois victoires sur les Ottomans. Ce fut par son crédit que Ladislas de Pologne obtint la couronne de flongrie; le titre et l'office de vayvode de Transvlvanie furent la récompense de ce service important. La première croisade de Julien ajouta deux lauriers à la couronne militaire d'Huniades ; dans la détresse generale on oublia la fatale erreur de Warna; et durant l'absence et la minorité de Ladislas d'Autriche, roi titulaire, Huniades fut nomme general et gouverneur de la Hongrie dans les premiers momens, ce fut la crainte qui imposa silence à l'envie : un regne de douze ans annonce qu'il unissait les talens da politique à ceux du guerrier. Cependant l'examen de ses exploits ne présente point l'idée d'un général consommé. Le chevalier Blanc com-

de Höngrie entendre sans sougir la flatterie ridicule qui confondati le nom d'un village de Valachie avec le suprom glorieux, mais accidentel, d'une branche de la famille Valérienne de l'ancienne Rome?

<sup>(</sup>i) Philippe de Comines (Meps., l. v1, c. 13) le cité sur l'autorité de la tradition du temps, et en fait le plus brilhant éloge sous le nom singulier du chevalier Blanc de Valeigne (Valachia). Chalcocondyles et les annales turques de Leunclevius occut mettre en doute sa fidélité et sa valer.

battit moins de la tête que du bras, et comme chel d'une horde de Barbares indisciplines qui attaquent sans crainte et fuient sans honte. Sa vie militaire est composée d'une alternative romanesque de victoires et de revers. Les Turcs, qui se servaient de son nom pour effrayer les enfans indociles, l'appelaient par corruption janeus lain on le maudit; cette haine est une preuve de leur estime. Ils ne purent jamais penetrer dans le royaume dont Huniades était le gardien, et au moment où ils se flattaient de le voir perdu sans ressource ainsi que son pays, ce fut alors qu'il se montra le plus redoutable. Au lieu de se borner à une guerre défensive, quatre ans après la défaite de Warna, Huniades pénétra une seconde fois dans le cœur de la Bulgarie, et soutint jusqu'au troisième jour, dans la plaine de Cossovie, les efforts d'une armée ottomane quatre fois plus nombreuse que celle qu'il commandait. Le héros abandonné fuyait seul à travers les forêts de la Valachie, lorsqu'il fut arrêté par deux voleurs; mais tandis qu'ils se disputaient une chaîne d'or qui pendait à son cou, il reprit son épée, tua un des brigands, et mit l'autre en fuite. Après avoir couru de nouveaux dangers pour sa liberté et pour sa vie, Huniades consola par sa présence un peuple affligé. La défense s de Belgrade contre toutes les forcés ottomanes com- de Belgra mandees par Mahomet 11, fat le dernier et le plus 22 ini glorieux exploit de sa vie. Après un siège de quarante jours', les Turcs, parvenus jusque dans la ville, farent forces de se retirer. Les nations pleines

de joie célébrèrent Iluniades et Belgrade comme les bonlevards de la chrétiente (i); mais cette grande delivrance fut suivie, environ un mois après, de la mort de celui qui l'avait opérés, et l'on peut regar-. der comme la plus brillante de ses épitaphes le regret du sultan Mahomet, de ne pouvoir plus esperer de se venger du seul adversaire par lequel il eut jamais été vaincu. A la première vacance du trône, les Hongrois reconnaissans nommèrent et couronirerent son fils Mathias Corvin, alors agé de dix-huit ans. Son regne fut long et prospère : Mathias aspira à la gloire de saint et à celle de conquérant : mais son mérite le plus certain est d'avoir encouragé les sciences, et la mémoire d'Huniades à dû son éclat à l'éloquence des orateurs et des historiens latins que son fils attira de l'Italie (2).

<sup>(</sup>r) Poj. Bonfinius (Decad. iii, 1. vui, p. 692) et Spondanus (A. D. 1456, n. 1-j). Huniades partagea la gloire de la defense de Belgrade avec Capistrau, noine de l'ordre de Saint-François; et dans l'eurs récits respectifs ni le saint, ni le héros ne daignent parler du mérite de leur rival.

<sup>(</sup>a) Foyes Bonfinius (Dec. in; 1. vn); Dec. vr, 1. vn); Les observations de Spondanus sur le ceractere et la vie de Mathias Corvin sont envietuses et d'une saine, entique (A-D. 465), n°1; 1475, n°2; 1476, n°1; 1476, n

### DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP: LXVII.

Dans la liste des héros, on associe assez généralement Jean Huniades et Scanderbeg (1), et ils ont mérité l'un et l'autre notre attention en occupant les armes ottomanes de manière à différer la ruine de l'empire grec. Jean Castriot, père de Scanderbeg, était (2) souverain héréditaire d'un petit district de l'Épire ou de l'Albanie, entre les montagnes et la mer Adriatique. Trop faible pour résister à la puissance du sultan, Castriot acheta la paix en se soumettant à la dure condition de payer un tribut. Il donna ses quatre fils pour ôtages ou garans de sa fidélité; et les quatre jeunes princes, après avoir été circoncis, furent élevés dans la religion de Mahomet, et formés à la politique et à la discipline des

sont rounis dans le premier volume des Scriptores rorum hungaricarum de Bell. "

<sup>(1)</sup> Sir William Temple , dans son agréable Essai sur les vertus héroiques (vol. 111, p. 385 de ses OEuvres), les place au nombre de sept chefs qui méritérent la couronne sans la porter : Bélisaire, Narsès, Gonzalve de Cordoue, Guillaume 1er, prince d'Orange, Alexandre, due de Parme, Jean Huniades et Georges Castriot ou Scanderbeg. -

<sup>(2)</sup> Je désirerais trouver quelques Mémoires simples et authentiques écrits par un ami de Scanderbeg, qui me représentassent le lieu , l'homme et les temps. La vieille histoire nationale de Marinus Barletius, prêtre de Scodra ( de Vita, moribus et rebus gestis Georgii Castrioti, etc. . 1, XIII p. 367, Strab. 1537, in-fol.), ne nous le laisse voir qu'empêtre dans un vêtement bizarre et charge d'ornemens mensongers. Voyez Chalcocondyles, I. vii, page 185; L. viu. p. 229.

Turcs (1). Les trois aînes restèrent confondus dans la foule des esclaves, et perirent, dit-on, par le poison; mais l'histoire ne fournit point de preuve qui autorise à rejeter ou à admettre cette imputation, Elle paraît peu probable, lorsque l'on considère les soins et l'attention avec lesquels on éleva Georges Castriot, le quatrième frère, qui annonca des sa plus tendre jeunesse la vigueur et l'intrépidité d'un soldat. Il obtint la faveur d'Amurath par trois victoires successives sur un Tartare et deux Persans qui avaient fait un defi aux guerriers de la cour ottomane, et le nom turc de Scanderbeg, Iskender-Beg ou le seigneur Alexandre, atteste également sa gloire et sa servitude. La principauté de son père fut réduite en province, mais on lui accorda pour indemnité le titre et le rang de sangiac, le commandement de cinq mille chevaux et la perspective des premières dignités de l'empire, Il servit avec honneur dans les guerres d'Europe et d'Asie; et l'on ne pent se défendre de sobrire à l'artifice ou à la crédulité de l'historien qui suppose que Scanderbeg ménageait les chrétiens dans toutes les rencontres, tandis qu'il se précipitait comme la foudre sur tout ennemi musulman. La gloire d'Huniades est sans reproche il combattit ponr sa patrie et sa religion ; mais les ennemis qui ont loué la valeur du patriote hongrois, ont fletri son rival des épithètes ignomi-

<sup>(</sup>i) Marinus parte legérement et avec répugnance de son éducation et de sa circoncision (1. 1, p. 6, 7).

nieuses de traître et d'apostat. Aux yeux des chrétiens, la révolte de Scanderbeg est justifiée par les injures de son père, par la mort suspecte de ses trois frères, par sa propre dégradation et l'esclavage de son pays. Ils admirent le zèle généreux, quoique taravec lequel Scanderbeg defendit la foi et l'indépendance de ses ancêtres; mais, depuis l'ago de neuf ans, ce guerrier professait la doctrine du Koran, et l'Évangile lui était inconnu. L'autorité et l'habitude déterminent la religion d'un soldat, et il est assez difficile de démêler quelle lumière nouvelle vint l'éclairer à l'âge de quarante aus (1). Ses motifs paraîtraient moins suspects d'intérêt on de vengeance, s'il ent rompu sa chaîne des qu'il en sentit le poids; mais un si long oubli de ses droits les avait sans douté diminués, et chaque année de soumission et de récompense cimentait les liens mutuels du sultan et de son sujet. Si Scanderbeg converti à la foi chrétienne médita long-temps le dessein de se révolter contre son bienfaiteur, toute Ame droite condamnera cette lache dissimulation qui

<sup>(</sup>i) Si Scanderbeg mouvat A. D. 1666, edans la soixintetroisème année de son âge (Marinus, I. xut, p. 376), il majuit en 163. Sil fitt arraché à sès parens par les Tures à l'âge de noul ans, novennis (Marinus, I. 15, p. 1-6), cet événement doit être arrivé en '1172, send ann avant l'avénement d'Amyrath n' au trône se ep prince hérita donc de l'esclaye álbanais, et n'en fit pas lui-mênte l'acquisition, Spondains à relevé cetté contradiction (A. D. 1341, av 31; 1433 nr 161).

des

servait pour trahir, qui promettait pour se parjurer, et qui contribuait avec activité à la ruine temporelle et spirituelle de tant de milliers de ses malheureux frères, Louerons-nous 'sa correspondance secrète avec Huniades, tandis qu'il commandait l'avant-garde de l'armée ottomane? L'excuserons nous d'avoir déserté ses étendards, et arraché par sa trahison la victoire à son protecteur? Dans la confusion d'une déroute, Scanderbeg suivait des yeux le reis-effendi ou principal secrétaire : lui appuyant un poignard sur la poitrine, il l'obligea de dresser un firman ou patente du gouvernement d'Albanie; et, de peur qu'une trop prompte découverte ne nuisit à ses projets, il fit massacrer, avec toute sa suite, l'innocent complice de sa fourberie. Suivi de quelques aventuriers instruits de son dessein, il se rendit précipitamment, à la faveur de la nuit, du champ de bataille dans ses montagnes paternelles. A la vue du firman, Croya lui ouvrit ses portes : dès qu'il fut maître de la citadelle. Scanderbeg quitta le masque de la dissimulation, et, renoncant publiquement an prophète et au sultan des Turcs, il se déclara le vengeur de sa famille et de son pays. Les noms de religion et de liberté allumèrent une révolte générale; la race martiale des Albanais jura unanimement de vivre et de mourir avec son prince héréditaire, et les garnisons ottomanes eurent le choix du martyre ou du haptême. A l'assemblée des états d'Epire, on choisit Scanderbeg pour conduire la guerre contre les Turcs, et tous les allies s'engagerent à fournir leur contingent d'argent et de soldats. Leurs contributions, ses domaines et les riches salines de Selina, lui procurerent un revenu annuel de deux cent mille ducats (1), dont; sans rien distraire pour les besoins du luxe, il employa exactement la totalité pour le service public. Affable dans ses manières et severe dans sa discipline, il bannissait de son camp tous les vices inutiles, et maintenait son autorité en donnant l'exemple. Sous sa conduite, les Albanais se crurent invincibles et le parurent à leurs ennemis. Attirés par l'éclat de sa renommée, les plus braves aventuriers de France et d'Allemagne accoururent et furent accueillis sons ses drapeaux. Ses troupes permanentes consistaient en huit mille chevaux et sept mille hommes d'infanterie. Ses chevaux étaient petits et ses guerriers actifs ; mais Scanderbeg juggait habilement des obstacles et sava des ressources qu'offraient ses montagnes; des torches allomées annoncaient le danger, et toute la . nation se distribuait dans des postes inaccessibles. Avec ces forces inégales, Scanderbeg résista durant vingt-trois années à toute la puissance de l'empire ottoman, et deux conquerans, Amurath ii et son fils plus grand que lui, échouèrent toujours contre un rebelle qu'ils poursuivaient avec un mépris simulé et un ressentiment implacable, Amurath entra dans l'Albanie suivi de soixante mille chevaux et de

<sup>(1)</sup> Marinus nous à heureusement instruits de ses revenus (1, 11, p. 44).

quarante mille ianissaires. Il put sans doute ravager les campagnes, occuper les villes ouvertes convertir les églises en mosquées, circoncire les jennes chretiens et immoler les captifs-inviolablement attachés à leur religion; mais ses conquêtes se bor-. nèrent à la petite forteresse de Sfetigrade, dont la garnison qui resista constamment aux assauts, fut vaincue par un artifice grossier et par les scrupules de la superstition (1). Amurath perdit beaucoup de monde devant Croya, la forteresse et la résidence des Castriot, et en leva honteusement le siège. Darant sa marche, son attaque et sa retraite, il eut tonjours à se défendre d'un ennemi presque invincible qui le harcelait sans cesse (a), et le dépit de cette humiliante expedition contribua peut - être- à abréger les jours du sultan (3). Dans la gloire de ses

<sup>(4)</sup> Il y, avait deux Dibras, le supérieur et l'inférieur, l'un en Bulgarie et l'autre en Albanie. Le premier, à sexante-dis milles de Croya (1, 1, p. 17), tent contigu à la forteresse de Sfettgrade, dont les Mibitans refusérent de boire l'eau d'un puits où l'on avait eu la peptidie de jeter un chieu mort. (1, x, p. 13), 140). Il nous manque tine bagne carte de l'Épire.

<sup>(</sup>a) Comparez le récit du Turc Cantemir avec la déclamation prolixe du prêtre albanais (l. 11, v et v1), qui a été. copié par toute la sequello des étraugers et des modernes.

<sup>(3)</sup> En l'honneur de son héros, Barletius (1. vr. p. 188-192) fait mourir le sultan sous les murs de Croya, de masladie à la vérité; mais cette fable udicale est ancante parles Grees et les Turés, qui convicunent unanimement de

# DE L'EMPIRE ROMAIN, CHAP LAYIL

conquêtes, Mahomet is he put arracher cette Coine de son sein. Il permit à ses lieutenans de négocier une trève; et le prince d'Albanie mérite d'être consideré comme le défenseur habile et zélé de la liberle de son pays. L'enthousiasme de la religion et de la chevalerie a place son nom entre ceux d'Alexandre et de Pyrrhus, qui ne rougiraient pas sans doute de leur intrépide compatriote; mais la faiblesse de sa puissance et de ses États le place à une grande distance des héros qui ont tromphé de l'Orient et des légions romaines. Une saine critique doit peser dans de justes balances le récit brillant de ses exploits, les pachas et les armées vaineus, et les trois mille Turcs qu'il immola de sa propre main. Dans la solitude obscure de l'Epire, et contre un ennemi ignorant, ses biographes out pu permettre à leur partialité toute la latitude accordée aux romans; mais l'histoire d'Italie jette sur leurs fictions le jour. de la vérité, ils nous apprennent enx-mêmes à nous défier de leur sincérité, par le récit fabuleux qu'ils nous donnent de ses exploits, lorsque, passant la mer Adriatique à la tête de huit cents hommes, il vint secourir le roi de Naples (1). Ils auraient pu

Pépoque et des circonstances de la mort d'Amurath à Au-

drinople.

(i) Voyez ses exploits dans la Calabre, neuviene et dixiene hvres de Marians Barletius, auxquels on peut opposer le témoignage qu'e silence de Maraton (Ana. d'Ital), avant, p. 201 èt de ses auteurs ariginaux, Jean Simonetta (de Rebus Francisci Aforite, in Muraton), Scriptor, meunt

nières extrémités, il demanda un asile au pape Pie ir, et ses ressources étaient probablement épuisées, puisqu'il mourut fugitif à Lissus, dans le ter-D. 1460. ritoire de Venise (1). Sa sépulture fut bientôt violée par les Turcs devenus maîtres de ce pays; mais la pratique superstitieuse des janissaires, qui portalent

ses os enchasses dans un bracelet, annonce involontairement leur venération pour sa valeur. La ruine de sa patrie, qui suivit immédiatement sa mort, est encore un monument de sa gloire; mais s'il eût judicieusement balancé les suites de la soumission et de la résistance un patriote généreux aurait peut-être renonce à une lutte inégale dont tout le succès dépendait de la vie et du génie d'un send homme. Scanderbeg fut probablement soutenn par l'espérance raisonnable, bien qu'illusoire, que le pape : le roi de Naples et la république de Venise, se réuniraient pour défendre un peuple libre ital, , t. xxi, p. 728, et alias ). La cavalerie albanaise devint

bientot fameuse en Italie sous le nom de Stradiots (Mem. de Comines, 1. vin, c. 5).

<sup>(1)</sup> Spondanus, d'après les meilleures autorifés et les plus sages réflexions, a réduit le colosse de Scanderbeg à une taille ordinaire (A. D. 1461, nº 20; 1463, nº 9; 1465, nº 17, r3: 1467 . nº 1). Ses proprès lettres au pape et le témoignage de Phranza, réfugié dans l'île de Corfou, voisme du lieu où îles'était retiré, démontrent sa détresse, que Marinus essaie gauchement de dissimuler (1. x):

et chrétien qui gardait les côtes de la mer Adriatique et le passage étroit qui sépare la Gréce de l'Iulie. Son fils encore énfant fut sauvé du désastre; les Castriot (1) furent investis d'un duché dans

trapie. Sou ins source climat, and the saire an desastre, les Castriot (1) furent investis d'un duohé dans le royaume de Naples, et leur sang s'est perpétué jusqu'a nos jours dans les plus illustres familles da royaume. Une colonie d'Albanais fugifits, obtint an établissement dans la Galabre, où ils conservent en-

core le langage et les mœurs de leurs ancêtres (2).

Après avoir parcoura la longue carrière de la dé-

Apresa voir parcount la fongue carriere de na decadence et de la chute de l'empire romain, je suis
enfin parvenu au règne du dernier de cès empereurs
et de Constantinople, qui soutient si fiblément le . 4, 5, (4),
nomi et la majesté des Césars. Après la mort de l'éminami et la majesté des Césars. Après la mort de l'émipalelologue, qui survécut environ quatre ans à la croisalde de Hongrie (3), la famille royale se trouva réduite, parla mort d'Andronie et la profession monastique d'Isidore, aux trois fils de l'empereur Manuel,
Constantia, Démotrius et Thomas, Le premier et la
dernier étaient au fond de la Moree; imas Démétrius,
qui possédait le domaine de Selvmbire, se trouvait

<sup>(</sup>i) Voyez la famille des Castriot dans Ducange (Fam. dalmat., etc., xxIII., p. 348-350).

<sup>(2)</sup> M. Swinburne ( Voyage dans les Deux-Siciles, vol. 1, p. 350-354) aits cette colonie d'Albanais.

<sup>(3)</sup> La Chronique de Phragas est claire et authentique; muis, au lieu de quatre aux et sept mois, Spoudanas (A. D. 445, n° 7) donne sept ou huit ans au règne du dérnier Constantin; il se fonde sur une lettre suppasée d'Eugène is au roi d'Ebblonie.

dans les faubourgs à la tête d'un parti. Le malheur de son pays ne refroidissait pas son ambition; et la paix de l'empire avait été déjà troublée par sa conspiration avec les Turcs et les schismatiques. On enterra Fempereur defunt avec une precipitation extraordinaire et même suspecter Démetrius se servit, pour justifier ses pretentions au trône, d'un sophisme faible et usé. Il observa qu'il était l'aine des fils nés dans la pourpre et sous le règne de son père : mais l'impératrice-mère, le senat et les soldats, le clergé et le peuple, se déclarèrent unanimement pour le successeur légitime ; et le despote Thomas qui, sans avoir été prévenu de l'événement, était revenu par basard à Constantinople, sontint avec chaleur les droits de son frère Constantin. On deputa sur-lechamp à Andrinople l'historien Phranza en qualité d'ambassadeur. Amurath le recut avec honneur et le renvoya chargé de présens ; mais sa bienveillante approbation annoncait sa suzeraineté et la chute prochaine de l'empire d'Orient. Constantin fut couronné à Sparte par deux illustres députés. Il partit au printemps de la Morée, évita la rencontre d'une escadre turque, entendit avec satisfaction les acclamations de ses sujets, célébra son avenement par des réjouissances, et épuisa par ses largesses les trésors ou plutôt la pauvreté de ses Ktats. Il céda immédiatement à ses frères la possession de la Moree, et les deux princes Démétrius, et Thomas s'unirent cu présence de leur mère, par des sermens et des embrassemens, goge peu solide de leur fragile amitie. L'empereur

s'occupa ensuite du choix d'une épouse. On proposa la fille du doge de Venise; mais les nobles de Byzance objecterent la distance qui se trouvait entre un monarque héréditaire et un magistrat électif; et, dans la détresse où ils se trouvèrent bientôt après, le magistrat de cette puissante république n'oublia pas l'affront qu'il avait recu. Constantin hésita entre les familles royales de Géorgie et Trébisonde, et les détails de l'ambassade de Phranta, soit par rapport à ses fonctions publiques, soit par rapport à sa vie privée, nous peignent les derniers momens de l'empire grec (i).

Phranza, protovesticure ou grand chambellan . Ambre partit de Constantinople chargé des pouvoirs de, l'empereur, et le reste des richesses et du luxe de l'empire fut employé à l'environner de la pompe convenable. Sa nombreuse suite était composée de nobles; de gardes, de moines et de médecins; on y joignit une troupe de musiciens, et cette ambassade dispendieuse fut prolongée durant plus de deux ans. A son arrivée en Georgie ou Ibérie, les habitans des villes et des villages s'attroupèrent autour des étrangers ; et telle était leur simplicité, qu'ils prenaient le plus grand plaisir à entendre des sons harmomeux sans savoir ce qui les produisait. Dans la foule se trouvait un vieillard agé de plus de cent ans, qui avait été emmené en captivité par les Barbares (2), et al

<sup>(1)</sup> Phranza (1, m. e. 1-6) mérite estime et confiance. (2) En supposant qu'il ait été pris en 1304, lorsque Ti-

sait ses auditeurs du nécit des merveilles de l'Inde (1), d'où il était rétourné en l'ortugal par une mer inconnue (2). De cette terre hospitalière, Phranza continua son voyage jusqu'à Trébisonde, où il apprit di prince de cet empire la mort récente d'Amurath. Loin de s'en réjouir, ce politique expérimenté laissa voir la crainte qu'un prince jeune et ambitieux n'adherat pas long-temps au système sage et pacifique de son père. Après la mort du sultan, Marie sa veuve(3),

mour fit sa première invasion en Géorgie (Sherefeddin, l. itt., c. 50), il ést possible qu'il ait suivi son maître lartare, dais l'Indoustan en 1398, et qu'il se soit embarque de la pour les fles à épiceries.

(f) Les heureux et vertoems Indiens vivaient au-delh de cent einquante ans, et jouissaient des plus parintes productions du règne végétal et du règne minéral; les animaux étaient d'une taitle colossale; des difigons de soixante-dix coudées, des foormis longues de neur pouce (formier dipublich) des moutons comme des éléphans, des éléphans tonime des moutons... Qui diles audendi et et.

(2) Il éembarqua dans un vaisseau des lles aux épices, pour un des posts extérieurs da l'Iude, invenitque navem grandem béricam qua in Portugalliani et delaiux. Ge passage, écrit en 1471 (Phrouza, I. III, ez 30), vingt ans avant la découvert du cap de Bonne-Espérance, est supposé ou nitraculeux; mais cette nouvelle géographie est entachée, de l'erreur ancienne et abseude qui plaçait dans l'Indo les sources da M.I.

(3) Cantemir, qui la nomme la fille de Lazare Ogli, et Phélène des Serviens, fixe l'époqué de son mariage avec Amurath deus l'eimée vázé. On ne croira pas aisément, que durant viugt-six, années de cohabitation le saltan corpus

chrétienne et fille du despote de Servie, avait été reconduite honorablement dans sa famille: Sur la réputation de son mérite et de sa beauté, l'ambassadeur la désigna comme la plus digne de fixer le choix de l'empereur. Phranza détaille et réfute toutes les objections qu'on pouvait élever contre cette proposition. La majesté de la pourpre suffit, dit-il, pour anoblir une alliance inégale ; l'obstacle de la parenté peut se lever par la dispense de l'Église au moyen de quelques aumônes : l'espèce de tache attachée à son mariage avec un Turc est une circonstance sur laquelle on a toujours ferme les yeux; et Phranza ajoute que quoique la belle Marie fût âgée de près de cinquante ans, elle pouvait encore espérer de donner un héritier à l'empire. Constantin prêta l'oreille à cet avis, que son ambassadeur lui fit passer par le premier vaisseau qui partit de Trébisonde; mais les factions de la cour s'opposèrent à ce mariage, et la sultane le rendit impossible en consacrant pieusement le reste de sa vie à la profession monastique. Réduit à la première alternative . Phranza donna la préférence à la princesse de Géorgie, et son père, ébloui d'une alliance si glorieuse, renonça non-seulement à demander selon la coutume nationale un prix pour sa fille, mais offrit de plus ime dot de cinquante-six mille ducats et cinq mille de pension an-

ojus non tetigit. Après la prise de Constantinople elle, se réfugia auprès de Mahomet II. Phranza, l. III, e. 22.

de la

ur de By-

nuelle (1). Il assura l'ambassadeur que ses soins ne resteraient pas sans recompense; et que comme l'empereur avait adopté son fils au bapteme, la future impératrice de Constantinople se chargerait de l'établissement de sa fille. A l'arrivée de Phranza. Constantin ratifia le traité, imprima de sa main trois croix rouges sur la bulle d'or qui en était le garant, et assura l'envoyé de Géorgie qu'au commencement do printemps ses galères iraient chercher la princesse. Après avoir terminé cette affaire, l'empereur prit à part le fidèle Phranza, et l'embrassant, non pas avec la froide approbation d'un souverain, mais comme . un ami pressé de répandre dans le sein de son ami les secrets de son âme après une longue absence :-" Depuis que l'ai perdu ma mère et Cantacuzène , qui me conseillaient seuls sans intérêt ni passions personnelles (2), je suis environné, dit le souverain de Byzance, d'hommes auxquels je ne puis accorder ni amitié , ni confiance, ni estime. Vous connaissez Lucas Notaras, le grand-amiral; obstinément attaché à ses propres sentimens, il assure partout qu'il dirige à son gré mes pensées et mes actions. Le reste des

<sup>(</sup>t) Le lecteur instruit se rappellera les offres d'Agamemnon (lliade, 1-v, 144) et l'usage général de l'antiquité.

<sup>(</sup>c) Cantacuzene d'ignore s'il élait parent de l'empereux de ce nom) était grand-demestique, défenseur zérlé du, ymbolé, gree, et frère de la reiné de Servie, chez laquelleil fut envoyé en qualité d'ambassadeur. Syropulus, p. 37, 38-45.

courtisans est conduit par l'esprit de parti ou par des vues d'intérêt personnel : faut-il donc que je consulte des moines sur des projets de politique ou de mariage? J'aurai encore long-temps besoin de votre zèle et de votre activité. Au printemps, vous engagerez un de mes frères à aller solliciter en personne. le secours des puissances de l'Occident. De la Morée vous irez en Chypre exécuter une commission secrète, et de là vous passerez en Géorgie, d'où vous ramenerez la future impératrice. - Vos ordres, seigneur, répondit Phranza, sont irrésistibles ; mais daiguez considérer, ajouta-t-il avec un grave sourire, que si je m'absente continuellement de ma famille, ma femme pourrait être tentée de chercher un autre époux ou de se jeter dans un monastère... Après avoir plaisanté sur ses craintes, l'empereur prit un ton plus sérieux', l'assura qu'il l'éloignait pour la dernière fois, qu'il destinait à son fils une riche et illustre héritière, et à lui l'important office de grand. logothète ou de principal ministre d'État. On arrangea sur-le-champ le mariage; mais l'amiral avait usurpé l'office, quoique incompatible avec sa place.

Il fallut quelque temps pour négociér, peur obtenir son consentement et convenir d'une indemuié. La nomination de Phranza fut à moitié déclarée et à a moitié cachée, de peur de déplair à un favori insolent et puissant. On fit durant l'hiver les préparatifs de l'ambassade, et Phranza résolut de saisir cețte occasion d'éloigner son fils, et de le placer, à la

# HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

moindre apparence de dauger, chez les parens de sa mère, dans la Morée. Tels étaient les projets publics et particuliers qui furent dérangés par la guerre des Tures, et ensevelis sons les ruines de l'empire.

## CHAPITRE LXVIII.

Regne et caractère de Mahomet il. Siège , assaut et conquête défipitive de Constantinople par les Tures. Mort de Constantin Paléologue. Servitude des Grecs. Destruction de l'empire romain en Orient. Consternation de l'Europe. Conquetes de Muhomet ii; sa mort.

Le siège de Constantinople par les Turcs attire Caractère d'abord nos regards et notre curiosité sur la personne Malametti. et le caractère du puissant destructeur de cet empire (1), Mahomet 11 était fils d'Amurath 11 ; sa mère a été décorée des titres de chrétienne et de princesse; mais vraisemblablement elle se trouva confondue dans la foule de ces concubines qui venaient de tous les pays peupler le harem du sultan. Il eut d'abord l'éducation et les sentimens d'un dévot musulman et à cette énoque de sa vie, tontes les fois qu'il conversait avec un infidèle, il ne manquait pas ensuite de purifier ses mains et son visage, au moyen d'ablu-

(1) Lorsqu'il s'agit du caractère de Mahomet is, il est dangereux de s'en rapporter entièrement soit aux Turcs; soit aux chrétiens. Le portrait le plus modéré qu'on en ait Tait est celui de Phranza (l. 1, c. 33), dont l'âge et la solitude avaient calme le ressentiment. Vorez aussi Spondanus (A. D. 1451 / nº 11), le continuateur de Fleury (t. xxir: p. 552), les Elogia de Paul Jove (l. ur. p. 164-166) et le Dictionuaire de Bayle (t. III, p. 272-279).

#### HISTOIRE DE LA DECADENCE

tions prescrites par la loi. Il paraît que l'age et le trône relacherent la sévérité de cetté étroité bigoterie; son ame ambitieuse ne voulut reconnaître aucun pouvoir au-dessus du sien, et on dit que dans ses momens de liberté il osait traiter le prophète de la Mecque de brigand et d'imposteur. Mais en public il montra toujours du respect pour la doctrine ét la discipline du Koran (1); ses indiscrétions privées n'arrivèrent jamais à l'oreille du peuple, et il faut, sur cet objet, se défier beaucoup de la crédulité des êtrangers et des sectaires, toujours disposés à croire qu'un esprit endurci contre la vérité doit être arme. contre l'erreur et l'absurdité d'un mepris encore plus invincible. Instruit par les maîtres les plus habiles, il fit de rapides progrès dans les diverses routes de l'instruction; on assure qu'il parlait ou entendait cinq langues (2), l'arabe, le persan le chaldaïque où l'hébreu, le latin et le grec. Le persan pouvait contribuer à ses amusemens, et l'arabe à son édification : les jeunes Orientaux apprenaient pour l'ordinaire ces deux langues; d'après les rapports qui se trouvaient entre les Grees et les Turcs, il put désirer de savoir

<sup>(</sup>a) Cantemir (p. 115) et les mosquées qu'il, fonda attestent son respect poblic pour la religion. Il disputa librement avec le patriarche Genaqdius sur la religion grecque et la religion musulmane (Spond.; A. D. 1453, n° 22.)

<sup>(2)</sup> Quinque linguate practer stiam neverate graccum, latinam, chaldaicam, persianas. L'auteur qui a traduit Phrama, en latin, a onblie l'arabe; que tous les musulmans étudiaient sans doute afin de live le livre du prophète.

#### DE PEMPIRE ROMAIN CHAP EXVIII

la langue d'une mation qu'il voulait asservur, il était intérésant que ses fouanges en vers on en prose latinté (1) pussent parvenir à son orielle (2); mais on ne voit pas de quel usage hii pouvait être, ou quel mérite pouvait recontimander à sa politique le dialècte grossier de ses esclaves hébreux! L'histoire et la géographie lui étaient familières; son émulațion senglammait à la lecture des vies des héros de l'Orient; peuf-être de ceux de l'Occident (3); ses counaissances en astrologie peuvent être excusées par l'absurdité du siècle, et parce que ce vain savoir supposé quel-

<sup>(1)</sup> Philelphe demanda au vainquear de Constantinople, dans une oder latine', la liberté de la mère et des sœurs de la femére, et il obtint-cette grâce. L'ode, fut rémise à Mahahomet par les envoyés du duc de Milan. On soupçonnait Philelphe lui-même de vouloir se retirer à Constantinople; cependant il a souvent cherché, par ses discours; à exciter à la guerre 'contre les musulmans ( Voyes sa Vie par Lancelot, dans les Mém. de l'Acad. des Inscript., 7. x, p. 718-721, etc. 7.

<sup>(</sup>a) Robert Valturio publia à Vérone, en 1/63 , ses douze livres de Remilitari; c'est le premier qui ait parlé de l'usage des bombes. Sigismond Malatestar, prince de Rimini, son protecteur, offrit cet ouvrage, avec une épitre en latin, à Mahomet II.

<sup>(3)</sup> Si Pon en croit Phranza, Mahomet p étudini assidument la vie el les actions d'Alexandre à d'Auguste, de Constantin et de Théodose. Tai la quelèque part quo a arbit traduit par ses ordres les vies de Plutarque en langue turque. Si fe sultan savait le gree, il destinaticette version à l'usage de ses ujets; et cependant ces vies sont une code de libérié aussi bien que de valeur.

ques principes de mathématiques ; ses généreuses invitations aux peintres de l'Italie et les récompensés qu'il leur accorda, sont l'indice d'un goût profane pour les arts (f). Mais la religion et les lettres ne parvinrent pas à dompter ce caractère sauvage et sans frein. Je ne rappellerai pas et je chois faiblement l'histoire de ses quatorze pages, auxquels on ouvrit le ventre pour voir qui d'entre eux avait mangé un melon, ni ce conte de la belle esclave qu'il décapita lui-même, afin de prouver à ses janissaires que les femmes ne subjugueraient jamais leur maître. Le silence des Annales turques, qui n'accusent d'ivrognerie que trois princes de la ligne ottomane (2): atteste sa sobriété ; mais la fureur et l'inflexibilité de ses passions sont incontestables. Il paraît hors de doute que dans son palais, ainsi qu'à la guerre ; les : motifs les plus légers le déterminaient à verser des ruisseaux de sang, et que ses goûts contre nature . deshonorerent souvent les plus nobles d'entre ses jeunes captifs. Durant'la guerre d'Albanie, il médita

<sup>(</sup>f) be célèbre Gentile Bellino, qu'il avait fait venir de Venire, reçut de fai une chaîne et un collier d'or, avec une bourse de trois mille ducâts. Je ne esois pas plus que Volfaire à l'histoire ridicule de cet esclave qu'on décapita pour faire voir au peistre le jed des museles.

<sup>(2) (2)</sup> empereurs vivogues (urent Solima 1\*\*; Solim 11 et Amurath 1\*\* (Cantemir, p. 61\*). Les sophis de la Perse offirent dans ce genie une liste plus longue et plus complété; et dâms le dernier siècle-ins voyageurs enfonées assistèrent à leurs orgies et les partiagrent.

les leçons de son père, qu'il, surpassa bientôt, et on attribue à son invincible-cineterre la coquete de deux empires, de douze royaumes et de deux cents villes, calent faux et adulateur. Il avait sans aucun doute les qualités d'un soldat et peut-être celles d'un général : la prise de Constantinople mit le combte à agloire; mais si nous comparons les moyens, les obstacles et les exploits, Mahomet in doit rougir de se voir placé à coté d'Alexandre ou de Timour. Les forces ottomanes qu'il commandait furent toujours plus nombreusés que l'armée des eunemis; cependant ses conquêtes ne passèrent ni l'Euphrate ni la met Adriatique, et ses progrès furent arrêtés par-luniades et Scanderbeg, les chevaliers de Rhodes et le roi de Perse.

Sous le règne d'Amurath, il avait goûté deux fois de la royanté ét était descendu deux fois du trône : sa jeunesse ne lui permit pas de s'opposer, au retablissement de son père, mais il ne pardonna jamais aux visirs qui avaient conseillé cette salutaire mesurent épousa la fille d'un émir turcoman, et, après des fêtes qui durèrent deux mois, il partit d'Andrinople avec sa fetuire pour aller résider dans le gouvernement de Magnésic. En moins de six semaines, if fait rappelé par un message du divan qui annonagit la mort d'Amurath, et, une disposition à la révolte de la part des janissaires. Sa célérité et sa vigueur les ramenèrent à l'obéissance : d. traversa l'Hellespont avec une garde choisie, et a un mille d'Andrinaple, les vigirs et les émirs, les mans et les cadis, jes sol-

dats et le peuple; se prosternèrent aux pieds du nouveau sultan : ils affecterent l'attendrissement et la joie. Il avait alors vingt - un ans ; il écarta tonte cause de sédition par la mort nécessaire de ses frères encore enfans (1). Les ambassadeurs de l'Asie et de l'Enrope vinrent bientôt le féliciter et solliciter son amitié, il prit avec eux le langage de la modération et de la paix. Il ranima la confiance de l'empereur grec, par les sermens solennels et les flatteuses assurances dont il accompagna la ratification du traité fait avec l'empire; enfin il assigna un riche domaine des bords du Strymon pour le paiement de la pension annuelle de trois cent mille aspres due à la cour . de Byzance, qui, à sa prière, gardait un prince ottoman. Mais ses voisins durent trembler lorsqu'ils virent la sévérité avec laquelle ce jeune monarque réformait le faste de la maison de son père. Les sommes consacrées au luxe furent employées à des objets d'ambition; il renvoya ou il enrôla parmi sés troupes un corps inutile de sept mille fauconmers. Durant l'été de la première année de son règne, il parcourut à la tête d'une armée les provinces d'Asie ; mais après avoir humillé l'orgueil des Garamaniens,

<sup>(4)</sup> On saiya Calapin, un de cei jeuies princes; des mains de son barbac feire, et il reçut à Rome le hapteine et le nom de Gallistus Othomanus. L'empereur Fredérie III lui accorda un domaniere d'attriche; où l'Itermine sa carrière; et Cuspinien, qui dans sai jeunesse avait conpresse à Vietne avec se prince, aforts avancé en âge, donne des éloges à sa pétit et à sa sagasses (de Casardisis, p. 673, 673);

il accepta leur soumission, afin de n'être détourné par aucun obstachs de l'exécution de son plus grand, dessein (1).

Les casqistes musulmans, et en particulier les éasuistes tures, ont décidé que les fidèles ne pouvaient
être liés par une promesse contraire à l'intérêt et
aux devoirs de leur religion, et que le sultan pouvait
abrogenses propres traités et ceux de ses prédécesseurs. La justice et la magnaminité d'Amurath n'aient
méprisé, ce privilége inmortal, mais l'ambition fit
descendre soir fils, le plus orgueilleux des hommes,
aux artifices les plus bas de la dissimulation et de la
perfidie. La paix était sur ses levres et la guerre dansson cœur; il ne songenit qu'à s'emparer de Constantinople, et l'imprudence des Grecs lui fournit le premier prétexte de la fatale rupture (a). Loin de se

Intentions in tiles de Mahaniet contre les Grees.

<sup>(1)</sup> Voyez l'avénement de Mahomet 11 au trône, dans Ducas (c. 33), Phranza (l. 1, c. 33; l, 111, c. 2), Chalcocondyles (l. vii, p. 199) et Cantemir (p. 96).

<sup>(</sup>a) Avant de décrire le siège de Goustantinople, s'observérsi qu'à l'exception, d'un petit nombre de mots jetés qui passant par Gantenir et Leguclavius, je n'ai pu me projeurer sur cet évéuement aucupe relation frite par les Tuest, n'iens de parell sur récrit de niège de Bhodes par Solimain u (Mêm. de l'Acad, des Inscrips, 5: xx8s, p. 723-769). Je dogo m'en rapporter aux Grees, dont les préjugés se trouvent à quelques égards diminués par leur détresse. Je suivrai principalement Ducas (c. 31-42), Phranca (l'. 111, c. 7-20), Chaleçoudyles (l. vins, p. 201-214). et Léonard, de Chios (Misperia C. P. à Turto expignates, Nurenhèege, 1544, m-63, vingt feuilles ). Le dornier de ces récite, est le

faire oublier, leurs ambassadeurs suivirent son camp. pour demander que le prince turc payat et même augmentat la somme annuelle que recevait l'empire grec. Le divan fut importuné de leurs plaintes; et le visir, ami secret des chrétiens, se vit contraint de leur faire connaître les sentimens de ses collègues. a Insensés et misérables Romains, leur dit Calil, nous connaissons vos desseins; et vous ignorez le péril où vous étes! Le scrupuleux Amurath n'est plus; sa couronne appartient à un jeune vainquene qui n'est enchaîne par aucune loi, et qu'aucun obstacle ne peut arrêter. Si vous échappez de ses mains, remerciez la bonté divine qui diffère encore le chátiment de vos péchés. Pourquei vouloir nous effrayerd'une manière indirecte et par de vaines menaces ? Relachez le fugitif Orchan, couronnez le sultan de Romanie, appelez les Hongrois des autres rives du

plus nucien, puisqu'il fut composé dans l'île de Chies, le 16 not 1453, soixante-dire-neul jours aprés la prise de Gonstauthople, et dans la prenière confusion d'idécs et de sentimens excitée par un semblable événement. Un peut tirer quèlques apreçus d'une lettre du cardinal Islôre (in Farragha rerum turcicarum, ad cale. Chalcocondyles, Chimier, Bales, 1564, 1569) au pape Nicolas v, et d'un Teait de Phéodasa Zygomala, qu'il adressa l'an 1581 à Martin Grustia (Turco-Greccie, I.), 75-18, Bales, 1584). Spondanus (A. D. 1433, nº 12-7) finit en peu de puist, mat, en los cetique, la régistion des faits et des matériaux divers. Je preputai la l'iberie de Melgier les relations de Monstrelet et des Latins; éloignés du lieu de la scène, qui toutes se fondent aux des outs-dire.

Danube, armez contre nous les nations de l'Occident, et soyez sûrs que vous ne ferez que provoquer et précipiter votre ruine. » Mais si ces terribles paroles du visir effravèrent les ambassadeurs, ils furent rassurés par l'accueil obligeant et les propos affectueux du prince ottoman; Mahomet leur promit qu'au moment où il serait de retour à Andrinople. il écouterait les plaintes des Grecs, et s'occuperait de leurs véritables intérêts. Dès qu'il eut repassé l'Hellespont, il supprima la pension qu'on leur payait, et il ordonna de chasser leurs officiers des rives du Strymon; il faisait ainsi connaître ses dispositions hostiles : bientot il donna un second ordre , qui menaçait et même commençait en quelque sorte le siège de Constantinople. Son grand-père avait élevé une forteresse du côté de l'Asie, dans le passage étroit du Bosphore Mahomet resolut d'en construire une plus formidable sur la rive opposée, c'est-à-dire du côté de l'Europe, et mille macons eurent ordre de se trouver au printemps dans un lieu nomme Asomaton, situé à environ cinq milles de la capitale de l'empire grec (1). La persuasion est la ressource des

<sup>(1)</sup> Peter Gyllius ( de Bosphoro, Thracio, 11 11, e. 13); Leunclavius ( Pandect., p. 445) et Tournefort ( Poyagedars de Levant, t. r., lettre xv., p. 463, 444) sont les auteurs qui font le mieux cononitie la situation de la forteresse et la rice pographie du Bosphore; mais ja regrette la carte on le plan, que Tournefort envoya en France au müistre de la marine. Le lectrar, peut refire le chaptire avril-de cette Historiee.

faibles; mais les faibles persuadent rarement : les ambassadeurs de Constantin essayèrent vainement de détourner Mahomet de l'exécution de son projet. Ils representerent que le grand-père du sultan avait demandé la permission de Manuel pour bâtir un fort sur son propre territoire'; mais que cette double fortification, qui allait rendre les Turcs maîtres du détroit, ne pouvait avoir pour objet que de porter atteinte à l'alliance des deux nations, d'intercepter, le commerce des Latins dans la mer Noire, et peutêtre d'affamer Constantinople. « Je ne forme point d'entreprise contre votre ville, répondit le perfide sultan; mais ses murs sont la borne de votre empire. Avez-vous oublié la détresse où se trouva mon père lorsque vous fites une lique avec les Hongrois, lorsqu'ils envahirent notre contrée par terre, lorsque des galères françaises occupaient l'Hellespont? Amurath se vit réduit à forcer le passage du Bosphore; et vos moyens ne se trouvèrent pas répondre à votre malveillance. Alors enfant, j'étais à Andrinople; les musulmans tremblaient, et les gabours (1) insul-

<sup>(1)</sup> Ducas exprime par le terme de Asbour le nom de mépirs que les Tares donnent aux infidéles, et-Leunelaviuy et les modérnes, par celui de géaout. Le premier not vielt; selon Ducinge (Closs; grace, p. 1. 6, p. 750), de scéooper, qui en gree volgaires signifie, cortue, et par lequel les Tures voir desient désigner un piousement rétrograde hors de lasfoi. Mais, hélas (gaboût (Bill. orient. p. 375) n'est autre vloege que le mot géber, qui n passère de la l'angre persane dans

terent pour un temps à nos malheurs. Mais lorsque mon pere eut remporté la victoire dans les champs de Warna, il fit voeu d'élever un fort sur la rive occidentale, et je dois accomplir ce voeu : avez - vous le droit, avez - vous la force d'empêcher ce que je veux faire sur mon propre territoire? Car ce terrain est à moi ; les établissemens des Turcs en Asie arrivent jusqu'aux côtes du Bosphore, et l'Europe est, desertée par les Romains. Retournez chez vons ; dites à votre roi que l'Ottoman actuel diffère beaucoup de ses prédécesseurs, que ses résolutions surpassent les vœux qu'ils formerent, et qu'il fait plus qu'ils ne pouvaient résondre, Partez, il ne vous sera fait aucun mal; mais je ferai écorcher vif le premier d'entre vous qui reviendra avec un pareil message. » Après cette déclaration, Constantin, le premier des Grees par son courage ainsi que par son rang'(1), avait résolu de prendre les armes et de résister à l'approche et à l'établissement des Turcs sur le Bosphore. Il se laissa retenir par les conseils de ses ministres de l'ordre civil et de l'ordre eccles astique ; ils lui firent adopter un système moins noble et même

la fangue turque, et a été transporté des adorateurs du feu à ceux de la croix.

(i) Phranza reud ichnoignage du bon sens et du courage de son mattre: Callidation homines non ignorans imperator prior arma moivere constituté; et il traite avec un mépris mérité l'absurdité des cium nucir tien profine processe qu'il avait entendus amentes spe sand paset. Ducas n'einit pas du conseil privé. moins prudent que le sien à ils le déterminérent à prouver sa patierice en soulfrant de nouveaux outrages, à laisset les Ottomans se charger du crime de l'agression, et à compter sur la fortune et le temps pour leur défeuse et pour la destruction d'un fort que Mahomet ne pouvait garder long-temps, si près d'une capitale grande et peuplée. L'hiver s'écoula au milieu des espérances des hommes crédules et des craintes des hommes sages : on remit sans cesse à préndre des précautions qui devaient être l'affaire de chaque citoyen et l'occupation de chaque instant. Les Grees fermèrent les yeux sur le danger qui les menaçait, jusqu'a ce que l'arrivée du printemps et l'approche de Mahomet leur annonçassent leur perte décidée.

Il construit.
tine fortereise sur le
Berghore.
A. D. 1452,
mars.

On désobéit rarement à un maître qui ne pardonne jamais. Le 46 mars, la plaîne d'Asomaton se couvrit d'un essaim actif d'ouvriers turcs : on leur amena par terre et par mer, de l'Europe et de l'Asie, les matériaux dont ils avaient hesoin (1). La chauxavait été préparée dans la Cataphrygie; on tira les bois des forêts d'Héraclée et de Nicomédie, et les carrières de l'Anatolic fournirent la pierre. Chaenn des mille maçons était aidé de deux mançeuvres; et

<sup>(1)</sup> Au lieu de ce récit clair et suivi, les Annaies turques (Cantemir, p. 97) font revivre le conte ridicule de la penu de boud et devartatageme, qu'employa Didon pour la construction de Cauthage. Ges annaies 3 si ce n'est pour ceux qu'égarent des préventions antichrétiennes, sont fort audessous lair histoires precquies.

on fixa leur tache journalière à la mesure de deux coudées. On donna a la forteresse (1) une forme triangulaire; une grosse tour épaula chacun des angles, dont l'un se trouvait sur le penchant de la colline, et les deux autres sur la côte de la mer. On fixa l'épaisseur des murs à vingt-deux pieds, et à trente le diamètre des tours; une solide plate-forme de plomb couvrit tout l'édifice. Mahomet en personne pressa et dirigea l'ouvrage avec une ardeur infatigable; ses trois visirs voulurent avoir l'honneur d'achever chacun leur tour respective; le zèle des cadis le disputa d'émulation à celui des janissaires : le service de Dieu et du sultan ennoblissait les fonctions les plus ignobles, et l'activité de la multitude était animée par les regards d'un despote qui d'un sourire envoyait l'espérance de la fortune, et d'un coup d'œil annoncait la mort. L'empereur grec vit avec effroi les progrès d'un travail qu'il ne pouvait plus arrêter; c'est en vain qu'il essaya; par des caresses et des présens, d'apaiser un ennemi inflexible qui cherchait et fomentait secrètement les occasions de rupture. Ces occasions ne pouvaient tarder à se présenter. Les avides et sacriléges musulmans employaient sans scrupule les débris de plusieurs magnifiques églises : et même des colonnes de marbre consacrées

<sup>(1)</sup> Sur les dimensions de cette forteresse ; qu'on nomme aujourd'hui le vieux château d'Europe; Phranza n'est pas tout-a fait d'accord avec Chalcocondyles', dont la description a été vérifiée sur les lieux par son éditeur Leunclavius.

à l'archange saint Michel; et quelques chrétiens, qui voulurent les empêcher de s'en emparer, recurent de leurs mains la couronne du martyre. Constantin avait demande une garde turque pour protéger les champs et les récoltes de ses sujets. Mahomet établit cette garde; mais le premier ordre qu'il lui donna fut de laisser paitré librement les mulets et les chevaux du camp, et de désendre ses gens, s'ils étaient attaques par les naturels du pays. Les gens de la suite d'un chef ottoman avaient abandonné la nuit leurs chevaux au milieu d'un champ de blé mûr; le dommage irrita les Grecs, l'insulte acheva de les révolter, et plusieurs individus des deux nations périrent dans une rixe qui en fut la suite. Mahomet écouta les plaintes avec joie, et fit partir un détachement avec ordre d'exterminer les habitans du village: Les coupables avaient pris la fuite; mais quarante moissonneurs, qui, comptant sur leur innocence, travaillaient en paix, tomberent sous le fer des Turcs. a guerre Jusqu'alors Constantinople avait recu les Turcs qu' amenaient le commerce et la curiosité; à la première alarme, l'empereur ordonna de fermer les portes ; mais, toujours occupé de la paix, il relâcha, le troisième jour, les Tures qui s'y trouvaient (1), et son

<sup>(4)</sup> Parmi les Tures qui se trouverent à Constitutinople loesqu'on ferma les portes; il y avait quelqués pages de Mahoutet, si couvaincus de son inflexible rigaeur, qu'ils démandèrent qu'on leur coupit la têté s' ou seur objat les moyons d'être de ratour un ramp avant le coucher du soleil.

dernier message a Mahomet annonca la ferme resignation d'un chretien et d'un guerrier. « Puisque n' les sermens, ni les traités, ni la soumission, ne peuvent assurer la paix, dit-il au sultan, poursuivez vos attaques impies; ma confiance est en Dieu seul : s'il lui plait d'adoucir votre cœur, je me réjoural de cet houreux changement; s'il vous livre Constantinople, ie me soumettrai sans murmure à sa sainte volonté. Mais tant que le juge des princes de la terre n'aura pas prononce entre nous, je dois vivre et mourir en défendant mon peuple. » La réponse de Mahomet annonca qu'il était décidé à la guerre ; ses fortifications étaient achévées, et avant de retourner à Andrinople, il y établit un aga vigilant et quatre cents janissaires pour lever un tribut sur tous les navires, sans distinction de pays, qui passeraient à la portée, de ses batteries. Un navire vénitien, qui refusait d'obeir aux nouveaux maîtres du Bosphore, fut coulé bas d'un seul coup de canon. Le capitaine et trente matelois se sauverent dans la chalonpe; mais ils forent conduits à la Porte charges de fers : on empala le chef, on coupa la tête aux autres, et l'historien Ducas vit à Démotica (1) leurs corps exposés aux bêtes féroces. Le siège de Constantinople fut renvoyé au printemps survant; mais une armée ottomane marcha dans la Morce pour occuper les forces

<sup>(</sup>r) Ducas ; c. 35. Phranza (1. 111, c. 3), qui avait navigue sur le valsseau de ce capitaine venttien, le regarde comme un martyr.

A. D. 1453,

des frères de Constantin. A cette époque de calamirés, l'im de ces princes, le despote Thomas, ent le bonheur ou le malleur de se voix naître un fils, a dernier hériter, dit l'affligé Phranza, de la dernière étincelle de l'empire romain (1).»

Preparatiffs du sirgo de Constantinople. A. D. 1452, septemb. A. D. 1453, aveil.

Les Grecs et les Turcs passèrent l'hiver dans le trouble et l'anxiété : les premiers étaient agités par leurs craintes, les seconds par leurs espérances. les uns et les autres par les préparatifs de défense et d'attaque ; et les deux empereurs, qui de tous étaient ceux qui avaient le plus à perdre ou à gagner, ressentaient plus vivement que les autres les mouvemens qui occupaient les deux nations. L'ardenr de la jeunesse et la violence du caractère exortaient la vivacité des émotions de Mahomet ; il amusait ses loisirs de la construction du palais de Jehan Numa (la guerite du monde ) qu'il fit elever à Andrinople (2), et auquel il donna une hauteur prodigieuse; mais ses pensées étaient irrévocablement fixées sur le projet de conquérir la ville des Césars. Il se leva vers la seconde veille de la muit, et manda son premier visir. Le message et l'heure, le caractère du prince

<sup>(1)</sup> Auctum est Palcologorum genus, et imperii successor, parvaque Romanoram scientille harre natus, Andreae, etc. (Phrania, I. ii, c. 7.) Cette expression energique a été inspirée par sa douleur.

<sup>(</sup>c) Cantemir, ji 97, 98. Le sultan dontait de sa conquête, nu ignorait les avantages de Constantinople. Une ville et unsoyanne peuvent quelquefois etre vuince par la destinée de leur souverain.

et sa propre situation, tout alarmais la conscience coupable de Calil-pacha; il ayait eu la confiance d'Amurath, et avait conseillé de le rappeler au trône. Mahomet, à son avénement à la couronne; l'avait confirmé dans la place de visir, avec les apparences de la faveur; mais le vieux ministre savait bien qu'il marchait sur une glace fragile et glissante, qu'elle pouvait se rompre sous ses pas et le plonger dans l'abîme. Son affection pour les chrétiens, peut-être innocente sous le règne précédent, lui avait fait donner le nom odieux de Gabour Ortachi, ou de frère nourricier des infidèles (i). Dominé par son avarice, ·il'entretenait avec l'ennemi une correspondance vénale et criminelle, qui fut découverte et punie après la guerre. Lorsqu'il recut pendant la nuit l'ordre de se rendre auprès du sultan, il embrassa sa femme et ses enfans qu'il craignait de ne plus revoir ; il reniplit de pièces d'or une coupe, se rendit en hâte au palais, se prosterna devant le sultan, et, selon l'usage des Orientaux, lui offrit l'or qu'il avait apporté comme un léger tribut, gage de sa soumission et de sa reconnaissance (2). « Je ne veux pas, lui dit

<sup>(</sup>f) Le président Cousin traduit le mot overpope; pas celuide père nourricier: il suis ; il est vras, la version latine; mais dais sa précipitation il a négligé la note dans laquelle Ismael Boillaud (ad. Ducany, c. 35) redonnaît et rectife sa propre erreur.

<sup>(2)</sup> L'usage de ne jamais perattre qu'avec des préseus devant son souverain ou devant son supérieur, est très-amien parmi les Grientaux, et paraît unalogue à l'idée de sacrifice,

Mahomet, reprendre ce que je trai donné , mais plutôt accumuler mes bienfaits sur ta tête. A mon tour je veux de toi un présent qui me sera bien plus utile; et auquel je mels bien plus de prix : je te demande Constantinople. » Le visir, revenu de sa surprise, lui répondit : « Le même dieu qui t'a doniré une si grande portion de l'empire romain ne te refusera pas la capitale et le peu de domames qui restent à cet empire: Sa providence et lon pouvoir me l'assurent, et les fidèles esclaves et moi nous sacrifierons nos jours et notre fortune pour exécuter (es volentés.' --Lala (i) (c'est-à-dire précepteur), dit le sultan, tu vois cet oreiller; dans mon agitation je l'ai poussé toute la nuit d'un côté et d'un autre. Je me suis levé, ie me suis reconché, mais le sommeil s'est refusé à mes paupières fatiguées. Prends garde à l'or et à l'argent des Romains; nous valons mieux qu'eux à la guerre, et à l'aide de Dieu et du prophète nous ne tarderons pas à nous emparer de Constantinople. » Pour connaître la disposition de ses soldats; il par-

idée encore plus ancienne et plus universelle, Voyez des exemples de cette coutume en Perse, dans Ælieh (Hist. Variar., le 1, c. 31, 32, 33).

<sup>(</sup>i) Le lala des Tures (Cantenir, p. 34) et le tata des Gree, (Dueas, e. 35) viennent des premières syllabes que pranoncent les enfans; et on pent observer que ces mots primitifs, qui désignent leurs parens, ne sont qu'une répétition, d'une même syllabe ecomposée à une consonne labiale ou dentale, et d'une voyelle ouvsete. De Bosses; Médaisme : des langues, s. 4, p. 231-26/j.

contait souvent les rues seul et dégnisé, et îl était dangereux de reconnaître le sultan lorsqu'il youlait se cacher aux yeux du voltgaire. Il employait ses heures de toisir à tracer le plan de la capitale. de l'empire gree, à discenter avec ses généraux et ses ingémieurs; en quel endroit on élèverait des batteries, et de quel côté on donnerait l'assaut, où l'on ferait jouer-les mines, et où l'on appliquerait les échelles, Durant le jour, on essayait les manœuvres et les opérations imaginées pendant la nuit.

Parmi les instrumens de destruction, il étudiait avec un soin particulier la terrible découverte que venaient de faire les Latins, et son artillerie surpassa tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Un fondeur de canons, danois ou hongrois, qui trouvait à peine sa subsistance au service des Grees, passa du côté des Turcs, et le sultan le paya bien, Il avait été satisfait de sa réponse à la première question qu'il s'empressa de lui faire. « Puis - je avoir un canon assez fort pour envoyer un boulet ou une pierre capable de renversor les murs de Constantinople? - Je n'ignore pas répondit le fondeur, la force de ces murs ; mais quand ils seraient plus solides que ceux de Babylone, je pourrais leur opposer une machine d'ane force supérieure; ce sera ensuite à vos ingénieurs à la · placer et à la diriger. » D'après cette réponse, on établit une fonderie à Andrivople, on prépara le métal, et dans l'espace de trois mois, ce fondeur, nommé. Urbain, présenta un canon de bronze d'une grandeur prodigiouse et presque incrovable. Le calibre cinit,

Le deanor de

dit- on , de douze palmes , et il lancait un boulet de pierre qui pesait plus de six quintaux (1). On choisit devant le nouveau palais un endroit vide pour l'essayer; mais, afm de prévenir les suites funestes que ponvaient entraîner le saisissement et la frayeur, on avertit le public, par une proclamation, que le lendemain on se servirait du canon. L'explosion se sit sentir ou entendre à cent stades à la ronde. La portée du boulet fut de plus d'un mille, et il s'enfonca d'une brasse sur le terrain où il tomba. Pour le transport de cette machine destructive, on réunit ensemble trente chariots qu'on fit trainer par un at-. felage de soixante breufs ; deux cents hommes furent placés des deux côtés pour tenir en équilibre et soutenir cette masse toujours prête à rouler d'un côté ou de l'autre; deux cent cinquante ouvriers marchérent en avant, chargés d'aplanir la route et de réparer les ponts, et il fallut près de deux mois de travail pour lui faire faire une route de cent cinquante milles. Un philosophe d'un esprit piquant (2) se mo-

<sup>(1)</sup> Le falent attique pesait environ soixante mines on Lives avoiride-poids (eyez Hoopen on Ancient Weights, Meazares, etc.); mais permi les Greek modernes on a donné cette dénomination classique à un poids de cent et de cent vingt- cinq livres (Ducange, robbrev). Konard de Chios mesure le boulet vir la pierre du sécond canon: L'apidem qui palmis tidectien se meis ambibat in sgrov.

<sup>(2)</sup> Voyez Voltaire, Hist. génér., c. 91 1, p., 294, 295. Il aspirait en littérature à la monarchie universelle; on le voit

dans ses poésies prétondre au titre d'astronome, de chimiste, etc., et chercher à en emprinter le langage.

710

chets frapper et rebondir contre la colline oppo-

Maliometati forric le siège de Constantinople. A. D. 1453,

Tandis que Mahomet menacait la capitale de l'Orient, l'empereur grec implorait par de ferventes prières les secours de la terre et du ciel. Mais les puissances invisibles étaient sourdes à ses supplications, et la chrétiente voyait avec indifférence la chate de Constantinople, qui n'avait d'autre espoir que d'être socourue par la jalousie politique du sultan d'Égypte. Parmi les États qui pouvaient aider Constantinople, les uns se trouvaient trop faibles et les, autres trop éloignés : quelques - uns regardaient le danger comme imaginaire, d'autres comme inévitable. Les princes de l'Occident étaient enfoncés dans les interminables querelles qui les divisaient entre eux, et le pontife de Rome était irrite de la fausseté ou de l'obstination des Grecs. Au lieu d'employer en leur faveur les armes et les trésors de l'Italie, Nicolas y avait prédit la destruction de leur État, et son honneur était intéressé à l'accomplissement de cette prophétie. Il fut peut - être ému de compassion lorsqu'il les vit au dernier degré du malheur, mais sa pitie arriva trop tard; ses efforts manquèrent d'énergie et n'eurent aucun succès, et

<sup>(4)</sup> Le beron de Tott (t. 111, p. 85-80), qui fortifia lei Dradanolles contre les Russes dans la dernière gacres, à décrit d'un ton animé et incine comique se prouesse et la colisternation des Tores. Mais cet aventurenx voyageur auposèche jus Firt, d'impirer la confance.

## DE L'EMPIRE BOMAIN, CHAP. LXVIII. 77

Constantinople était au nouvoir des Tures avant que les seçadres de Cônes et de Venise sortissent de lures ports (1); les princes, ceux nême de la Moreë et des fleg de la Grèce, gardèrent une froide neutralité : la colonie génoise établie à Galata neggéria un traité particolier, et le sultan, la laissance la titule que sa clémence lui petmettrait de survivosal a ruine de Fempire. Un grand nombre de phéticiens et quelques nobles abandonnèrent l'achement leur pays au moment du danger ; l'avarice des riches refesa à l'empèreur et garda pour les Tures des trésois qui auraient acheté, des armées de mercènnières (2). Indigent et abandonné, Constantif se prépara toutefois à sontenir l'approché-de son redou-

Non audioi, indigium ducens, dil l'hométe Antonia; mais, comme l'imquietude el la honte se firent hieuloi sentie ha cour de Rome, Platina dil du ton d'uju contisso plus habile; In animo fuisse pontifici jusure Gravoi. Aneas Sylvius dit encere plus positivement: Structum classed; etc. (Spind., A. D., 433, n. 93.

<sup>(2)</sup> Antonin, in Proent: epist. cardinal. Isid., ap. Spond. Le doctour Johnson a très-hips exprime durs su tragedie d'Irène cette circonstance coractéristique.

The greating Greeks dig in the golden caverns, The accumulated wealth of hearting ages;

That wealth which, granted to their weeping prince. Had rang'd embattled nations at their gates.

Les Grees tirerent; en gémissant, du sein de la terre ces moncaux: d'or, trésons accumités des genérations avvires, trésors qu', accurides aux larmés de leur prince, eusseut rangé devant leurs portes des nations entières de soldats, a

table adversaire; son courage était égal à ses dangers, mais ses forces ne l'étaient pas à la lutte qui se preparait. Des les premiers jours du printemps, l'avantgarde des Tures s'empara des bourgs tet des villages jusqu'aux portes de Constantinople. Elle épargna et protegea cenx qui se soumirent, mais elle extermina avec le fer et la flamme quiconque voulut résister. Les villes que possedaient les Grees sur la mer Noire, Mesembria, Acheloum et Bizon, se rendirent à la première sommation ; Selymbrie mérita seule les honneurs d'un siège ou d'un blocus, et ses braves habitans, pendant qu'ils étaient investis du côté de terre, mirent leurs embarcations à la mer, allèrent piller la côte de Cyzique, et vendirent en place publique les captifs qu'ils ramenerent. Mais tout se tut et se prosterna à l'arrivée de Mahomet : il s'arrêta d'abord à cinq milles de la capitale de l'empire grec ; il s'approcha ensuite avec son armée en bataille; il arbora son dripeau devant la porte de Saint - Romain . et commenca le 6 avril le mémorable siége de Constantinoples

Les troupes de l'Europe et de l'Asie s'étendaient de droité à gauche de la Propontide au port; les janissaires étaient placés au fond, devant la tente de Mahomet; un fossé profond couvrait les lignes ottomanes, et un corps particulier environnait les flaubourg de Galaia, et surveillait la foi doutques des Cénois. Philelphe, qui résidait en Grèce trente années avant le siège, assure, d'après des dônnées tecneillies avec soin, que les férées des Tarcs, en

-3

les comprenant toutes sans exception, ne pouvaient être de plus de soixante mille cavaliers et de vingt mille fantassins, et il accuse la pusillanimité des nations chrétiennes qui s'étaient soumises si docilement à une poignée de Barbares. Le nombre des capiculi (1), soldats de la Porte qui marchaient avec le prince, et qu'on payait de son trésor, n'était pentêtre pas en effet plus considérable ; mais les pachas. entretenzient ou levaient une milice provinciale dans lears gouvernemens respectifs; il y avait un grand nombre de terres assujetties à une redevance militaire : l'appât du butin amenait une foule de velontaires sous le drapeau de Mahomet, et le son de la trompette sacrée dut y attirer un essaim de fanatiques affamés et intrépides, qui augmentèrent du moins la terreur des Grecs, et qui servirent à émousser leur glaive par une première attaque Ducas, Chalcocondyles et Léonard de Chios, portent à trois ou quatre cent mille hommes l'armée du sultan; mais Phranza se trouva plus près, il l'observa mieux, et il n'y compta que deux cent cinquante-huit mille hommes, évaluation précise, qui ne passe pas la mesure des faits connus ni celle des probabilités (2). La marine

<sup>(1)</sup> Les troupes chargées de la garde du pâțiis sont appeles capicul chez les Tures, et celles des provinces cératcult. La fupuart des noms et des institutions de la milite turque existaient evant le camo Massir de Soliman II, d'après lequel le cointe Massigli, suide de sa propre expérience, a composé son Étas militairé de, lempire atoman;

<sup>(2)</sup> L'observation de Philelphe est approuvée en 1508 par

## HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

des, asslégéans était meins formidable : il y avait trois cent vingt navires dans la Propontide, mais dix -hnit seulement nouvaient être regardes comme des vaisseaux de guerre, et il paraît que le plus grand nombre n'était que des flûtes et des transports qui versaient dans le camp, des hommes, des munitions et des vivres. Constantinople, dans son dernier état de décadence, avait encore plus de cent mille habitans; mais ce compte est pris sur la liste des captifs, et non sur celle des combattans. C'étaient pour la plupart des ouvriers, des prêtres, des femmes et des hommes dénués de ce courage que les femmes elles - mêmés ont déployé quelquefois pour le salut commun. Je conçois, j'excuserais presque la répugnance des sujets à servir sur une frontière éloignée, pour obeir à la volonté d'un tyran ; mais l'homme qui n'ose pas exposer sa vie pour défendre ses enfans et sa propriété; a perdu dans la société la disposition la plus active et la plus energique de la nature humaine. D'après un ordre de l'empereur', on avait été dans les différentes rues inserire ceux des citoyens et même des moines qui se tronvaient propres et disposés à prendre les armes pour la défense du pays. La liste fut remise à Phranza (1), et , plein d'étonne-

Cuspinien (de Cararibas, în spilog, de militia turcied, p. 659).
Manigli prouve que les aymées effectives des Tures sont beuteouy moins radulveuses qu'élleca de le paraissent, Lecquiard de Chios ne compte que quinza mille jamissaires dans Paraise qui assiège, Constantinople.

<sup>(1)</sup> Ego, eidem (imp.) tabellas exhibui non absque do-

ment et de douleur, il avertit son maître que la nation ne pouvait compler que sur quatre mille neut cent soixante-dix Romains. Constantin et son fidèle ministre gardèrent ce triste secret, et on tira de l'arsenal la quantité de boucliers, d'arbalètes et de monsquets; dont on avait besoin. Ils furent soutenus d'un corps de deux mille étrangers sons les ordres de Jean Justiniani, noble Genois; ces auxiliaires furent d'avance libéralement payés, et on promit à leur chef que la souveraineté de l'île de Lesbos sernit le prix de sa valeur et de ses succès. Une grosse chaîne fut tendue à l'entrée du port, que défendalent d'ailleurs quelques navires de guerre et des pavires marchands stant grees qu'italiens; et l'on retint pour le service public tous les vaisseaux des nations chréfiennes qui arrivèrent successivement de Candie et de la mer Noire. Une capitale de treize et peut être de seize milles de circonférence; n'avait contre toutes. les forces de l'empire ottoman qu'une garnison de sept ou huit mille soldats. L'Europe et l'Asie étaient ouvertes aux assiegeans, et la force et les vivres des Grecs devaient diminuer chaque jour, sans qu'ils pussent espérer aucun secours du dehors.

Les premiers Romains se seraient armés avec la

Fausse mion des deux Eglises D. 1452,

brets mestitid, manique apud nor duoi alii; acciulțui numerus. (Phranza, l. in., c. 8.) En lui pasant quelques preventions nationales, on ne peut désirer un témoin plus authentique, non-seulement des faits publics, mais des conscils brivés.

résolution de vainere ou de mourir. Les premiers chretiens se seraient embrasses, et auraient attendu avéc patience et charité la couronne du martyre: Mais les Grecs de Constantinople ne mettaient de chaleur qu'aux affaires de religion, et cette chaleur ne produisait qu'animosité et discorde. L'empereur Jean Paléologue avait renoncé, avant de mourir, au projet détesté de ses sujets de réunir l'Églisé grecque et l'Église latine ; on ne le reprit que lorsque la détresse de Constantin son frère fit une loi de recourir à un dernier essai de dissimulation et de flatterie (1). Il envoya des ambassadeurs à Rome ; il les chargea de demander des secours temporels, en assurant que les Grecs se soumettraient à la domination spirituelle du pape : il dit que s'il avait negligé l'Église, les soins pressans de l'État l'avaient exigé; et il témoigna le désir de voir dans sa capitale un légat du pontife. Le Vatican savait trop combien il fallait peu compter sur la parole des Grecs, mais il ne pouvait décemment dédaigner ces signés de repentir ; il accorda plus aisement un legat qu'une armée; et six mois avant la prise de Constantinople, le cardinal Isidore, ne en Russie, y parut en cette qualité, avec un cortége de prêtres et de soldats. L'empereur le traita comme son

<sup>(1)</sup> Spondagus raconte l'union pois-sentement avec pastistité, mais d'une mariere imparfaite. L'évêque de Pamiers mourut en 1652, et l'histoire de Duess qui parte de ces l'aits (c. 36, 26) avec tant de vérité-et de, courage, n'a été in frimée qu'en 1659.

ani et comme son père, il coouta avet respert ses sermons, tant en publiq qu'en particulier, et signa, amisi que les plus soumis d'entre les prêtres et sies laïques de l'Eglise grecque, l'acte d'union tel qu'il avait été accepté dans le concile de Florence. Le resident et les Grecs et les Latins se reunirent, pont, le sacrifice et la prière, dans l'église de Sainte-Sophie; on y fit une commémoration solennelle des deux pontiles, c'est-à-dire de Nicolas, v, vicaire de l'ésus-Christ, et du patriarche Grégoire, exilé par un peuple rebelle.

Mais le vêtement et la langue du prêtre la thir qui containe à l'autel furent pour des Grees, mo, chiet, de sandale i lis observèrent avec horrèur qu'il conservait, du pain sans levain, et qu'il versait de l'eau froithe dans la coupe de l'eucharistie. Un historien national ayoué, et rougissant, qu'ateun de ses compatriales, pas même l'empereur, ne fut de bonne loi dans extervéonofilation (1). Pour se disculper de leur soumission précipiée et absolue, ils dissient s'être réservé le droix de fâire par la suite une tévision de l'étes, mais la meilleure ou la plus mauvaise de leurs excesses de leurs frères qui n'ayaient pas trahi leur

<sup>«(1)</sup> Phranza, qui était au nombre des Grees conformistes, avoug qu'on, ng se prêta à cette récanciliation que proprie spem aixili, et en paquat, de cetr qui ne voulturat pes assistér au sérvice commun dans l'église de Sainte-Sophio, il affirme avec, plaisit que catra culpam et in pace grient (1, 117, «20);

conscience, ils leur répondaient tout has : « Avez patience, attendez que la ville, soit délivrée, du grand dragon qui cherche à nous dévorer : vous verrez alors si nous sommes sincerement reconcilies avec les azvmites," » Mais la patience n'est pas l'attribut du zele religieux, et l'attresse d'une cour ne peut contenir. l'energie et la violence de l'enthousiasme populaire. De l'église de Sainte-Sophie, les citoyens des différentes classes et les personnes des deux sexes se norterent en foule à la cellule du moine Gennadius (1)4 pour consulter ce religieux, qui passait pour l'oracle de l'Eglise. Le saint personnage ne se montra point ; absorbé , à ce qu'il paraît , dans ses profondes méditations ou dans ses extases mystiques, il avait seulement expose sur sa porte une tablette, où la multitude entière lut successivement ces terribles paroles : « Misérables Romains! pourquoi abandonnez-vous la verité? pourquoi, an lieu de mettre votre confiance en Dieu, comptez-vous sur les Italiens? en perdant votre foi vous perdrez votre ville. Seigneur ; avez pitie de moi! je proteste en votre présence que je suis innocent de ce crime; Misérables Romains ! faites vos

<sup>(1)</sup> Son nom séculire stait Scholarius, auquel il substituacelui de Gennádius quand il se di moine ou lorsqu'il devint patriarela. Comme il dérendit à Florence seste union qu'il, avait attenquée à Constantinople avec fureur, Léon Allarius (Diatris, de Congriti ou Fadire, Billi yrion, 1, x, p., 104-808) a est persuade qu'il avait variat dinc homines de ce non; mais Rodardot (p. 343-383) u établi l'identit de su personne et la deplicit de son caractère:

réflexions, arrêtez-vons et repentez-vous, au moment on vous renoncerez à la religion de vos pères, en vous liquant avec l'impiete; vons vons sonfucturez à une servitude étrangère. » D'après l'avis de Gennadius les vierges consacrées à Dien , pures comme les anges et orgueilleuses comme les démons, s'élevèrent contre l'acte d'union , et abjurèrent toute communion avec les associés presens et à venir de l'Eglise latines et la plus grande partie du clergé et du peuple appronva et imita leur exemple. En sortant du monasière de Gennadius, les Grecs dévots se dispersérent dans les tavernes, burent à la confusion des esclaves du pape vidèrent leurs verres en l'honneur de l'image de la sainte Vierge ; et la supplierent de défendre contre Makomet cette ville qu'elle avait autrefois défendire contre Chosroes et le chagan; enivres de fanatisme et de vin. ils s'ecrièrent bravement , Qu'avons nous besoin de sécours ou d'union? Qu'avous-nous besoin des Latins? boin de nous le culte des azymites! » Cette frenesie epidemique troubla la nation durant l'hiver qui précéda la victoire des Tures; le carême et l'approche de Paques, au lieu d'inspirer la charité, ne servirent qu'à renforcer l'obstination et l'influence des fauatiques. Les confesseurs scrutèrent et alarmèrent les consciences; ils imposèrent des pénitences rigoureuses a cenx qui avalent recu la communion des mains d'un prêtre accusé d'avoir donné un syeu formel ou tacite à l'umon. Le service de celui-ci à l'autel communiquait la souillure aux simples spectateurs de la ceremonie ; les prêtres qui y assistaient

sans y prendre part, perdaient la vertu de leur caractère sacerdotal, et, même dans le danger d'une mort subite, il n'était pas permis d'invoquer le secours de leurs prières ou leur absolution. Des que le sacrifice des Latins eut souille l'église de Sainte-Sophie . le elergé et le peuple s'en éloignérent comme d'une sy nagogue juive ou d'un temple paren; et cette basilique vénérable, qui, remplie d'un musge d'encens, éclairée d'une multitude innombrable de flambeaux', avait si souvent retenti du son des prières et des actions de grâces, demeura livrée à un vaste et morne silence. Les Latins étaient les plus odieux des hérétiques et des infidèles ; et le premier ministre de l'empire, le grand-due, déclara qu'il anrait mieux aimé voir à Constantinople le turban de Mahomet que la tiare du pape, ou un chapeau de cardinal (1). Ce sentiment indigne d'un chrétien et d'un patriote était général parmi les Grees et leur devint fatal. Constantin fut privé de l'affection et de l'appui de ses sujete, et leur lacheté naturelle se trouva consacrée par leur résignation aux décrets de Dieu ou le chimérique esnoir d'une desivrance miracaleuse.

Siége de Constantia nople par Mahomet, 1 , D. 1486, avril 6mai 29.

Deux des côtés du triangle que forme la ville de Constantinople, ceux qui s'étendent le long de la mer, étajent inaccessibles à l'ememi; la Projontide formait d'un côté une ététené naturelle, et le port, de

<sup>(1)</sup> Comolios, milyanja, sont assez bien rebdus par chapent de cardinal. La différence de retement des Grecs er des Latins aignit encore, la mésibtelligence.

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXVIII.

l'autre, une défense artificielle. Un double mur et un fossé de cent pieds de profondeur couvraient la base du triangle située entre ces deux rives du côté de terre ; Phranza, témoin oculaire, donne à ces fortifications une étendue de six milles (1). Ce fut là que les Ottomans formèrent leur principale attaque. Constantin. après avoir réglé le service et le commandement des postes les plus périlleux, entreprit de défendre le mur extérieur. Les premiers jours du siège, les soldats descendirent dans le fossé, ou firent une sortie en pleine campagne : mais ils s'apercurent bientôt qu'en proportion de leurs nombres respectifs, un chrétien valait plus de vingt Turcs, et après ces premières preuves de courage ils se bornèrent prudemment à lancer des armes de trait du haut du rempart. Cette prudence ne peut être accusée de lâcheté : la nation, il est vrai, était pusillanime et vile; mais le dernier des Constantin mérite le nom de héros; sa noble troupe de volontaires respirait l'esprit des premiers Romains, et les auxiliaires étrangers soutenaient l'honneur de la chevalerie de l'Occident. Du milieu de la fumée, du bruit et du feu de leur mousqueterie; et de leurs canons, des grêles de javelines et de traits

<sup>(</sup>i) Il faut réduire les milles grecs à une très-petite mesure, qui s'est conservée dans les verstes de Russie, lesquelles sont de cinq cent quarante-sept toises de France, et de cent quatre deux cinquièmes au degré : les six milles de Phranza n'excèdent pas quatre milles d'Angleterre, selon d'Auville (Meures intérâure, D. 61-123, etc.).

tombaient sans cesse sur l'ennemi. Chacune de leurs petites armes vomissait en même temps cinq ou même dix balles de plomb de la grosseur d'une noix; et selon l'épaisseur des rangs serrés, ou la force de la poudre, chaque coup pouvait traverser l'armure et le corps de plusieurs guerriers; mais les Turcs approchèrent bientôt à couvert dans des tranchées ou derrière des ruines. Chaque jour ajoutait à la science des chrétiens ; mais leur magasin de poudre était peu considérable, et devait se trouver bientôt épuisé. Leur artillerie, peu nombreuse et de petit calibre, ne pouvait produire de grands effets; et s'il se trouvait quelques pièces assez fortes, ils craignaient de les placer sur de vieux murs, que l'explosion devait ébranler et renverser (1). Ce secret destructeur avait été aussi révélé aux musulmans, et ils l'employaient avec l'énergie qu'ajoutent à tout moyen le zèle les richesses et le despotisme. Nous avons déja parlé du grand canon de Mahomet, objet important et apparent dans l'histoire de cette époque : cette énorme bouche à feu se trouvait épaulée de deux autres presque aussi grandes (2). Les Turcs pointèrent une longue chaîne

<sup>(1)</sup> di indici doctiores noutri facii parawêre contra hostes machiamente i, quie tamon augar dahanter. Pulvi cera initi modica exigua ; tela modica ; bombardæ, si aderant, incommoditate loci primusi hottes offendere waceriebus alucique tectos non poterant. Nam si equa magna erant, ne murus concuteretur noster, quierecbant. Ce passage de Leonardus de Chios est curieves et important.

<sup>(2)</sup> Selon Chalcocondyles et Phranza, le grand canon

de canons contre les murs; quatorze batteries, foudroyèrent en même temps les endroits les plus accessibles; et les auteurs, en parlant de l'une d'entre
elles, se servent d'expressions équivoques, d'on il
résulte, ou qu'elle contenait cent trente pièces, ou
bien qu'elle envoya cent trente boulets. Au reste,
malgre le pouvoir et l'activité de Mahomet, on aperçoit l'enfance de l'art. Sous un maître qui comptait
les momens, le grand canon ne pouvait tirer que sept
fois par jour (1). Le métal échausife creva; plusieurs
canonniers périrent, et on admira l'habilet d'un fondeur, qui, afin de prévenir cet accident, imagina de
verset de l'huile dans les bouches à feu après chaque
explosion.

Les premiers boulets des musulmans, envoyés au a hasard, firent plus de bruit que de ravage, et ce fut d'après l'avis d'un chrétien que les ingénieurs apprirent à diriger leurs coups sur les deux côtés opposés aux angles saillans d'un bastion. Les artilleurs n'é-taient pas adroits; mais la multiplicité des coups produisit l'effet; et les Turcs, s'étant avancés jusqu'aux bords du fossé, entreprirent de combler celte énorme ouverture et de se frayer un chemin pour donner

ttaque et

creva. Selon Ducas, l'habileté du canonnier empecha cet accident. Il est clair qu'ils ne parlent pas de la même piece.

<sup>(1)</sup> Environ un siècle après le siège de Constantinople, les escadres de France et d'Angleterre se vantèrent d'avoir tiré trois cents coups dans un combat de deux heures qui ent lieu dans la Manche (Mém. de Martin du Bellay, 1. x, dans la Collection générale, 1. xx, p. 239).

l'assaut (1). Ils y entassèrent une quantité innombrable de fascines, de tonneaux et de troncs d'arbres : et telle fut l'impétuosité des travailleurs, que ceux qui se trouvaient sur les bords, ou les plus faibles. furent poussés dans le précipice et ensevelis au même instant sous les masses qu'on v ictait. Les assiègeans s'efforcaient de remplir le fossé, et les assiégés n'avaient d'autre moven de salut que de rendre ces travaux inutiles; après des combats longs et meurtriers, ils détruisaient toujours pendant la nuit ce que les soldats de Mahomet avaient fait pendant le jour. L'art des mines offrait une ressource au sultan ; mais le terrain était un rocher; les ingénieurs chrétiens l'arrêtaient d'ailleurs par des contre-mines : on n'avait pas encore imaginé de remplir de poudre à canon ces passages souterrains, et de faire sauter des tours et des villes entières (2). Ce qui distingua le siège de Constantinople, ce fut la réunion de l'artil-

<sup>(1)</sup> J'ai choisi quelques faits curieux, sans prétendre à l'éloquence meurtrière et infaitgable de l'abbé Vertot, dans ses prolites vécits des siégres de Rhodes, de Malte, etc. Cet agréable historien avait l'esprit romanesque, et, écrivant pour plaire aux chevaliers de Malte, il a pris leur enthousisme et leur esprit de chevalerie.

<sup>(</sup>a) La théorie des mines d'artifice se trouve pour la première fois en 1480 dans un manuscrit de Georges de Sienne (Tiraboschi, v. 17, part. 1, p. 234). On les employa d'abord à Sarzanella en 1487; mais leur amélioration est de 1503, et on en attribne l'honneur à Pierre de Navarre, qui les employa avec succès dans les guerres d'Italio (Hist. de la Ligue de Cambrai, 1. 11, p. 93-97).

lerie ancienne et de l'artillerie moderne. Les bouches à feu étaient entremêlées de machines qui lancaient des pierres et des dards; le boulet et le bélier battaient les mêmes murs; et la découverte de la poudre à canon n'avait pas fait négliger l'usage de l'inextinguible feu grégeois. Une immense tour de bois s'approchait sur des cylindres, une triple couverture de peaux de bœufs défendait ce magasin mobile de munitions et de fascines. Les guerriers qu'elle renfermait, tiraient continuellement sans danger par les ouvertures; et trois portes qu'elle offrait sur le devant, permettaient aux soldats et aux ouvriers de faire des sorties et de se retirer. Ils montaient par un escalier à la plate - forme supérieure, et du haut de cette plate-forme on pouvait avec des poulies élever une échelle avec laquelle on formait un pont qui s'accrochait au rempart ennemi. Par la réunion de ces divers moyens d'attaque, dont quelques-uns étaient aussi nouveaux pour les Grecs qu'ils leur devinrent funestes, la tour de Saint-Romain fut enfin renversée : après un combat opiniâtre, les Turcs furent repoussés de la brèche et arrêtés par la nuit. lls comptaient à la pointe du jour recommencer l'attaque avec une nouvelle ardeur et plus de succès. L'empereur et le Génois Justiniani ne perdirent pas un de ces momens laissés au repos et à l'espérance ; ils passèrent la nuit sur le rempart, et pressèrent des travaux d'où dépendaient le sort de l'Église et celui de Constantinople. Aux premiers rayons de l'aurore, l'impatient Mahomet' vit avec autant d'étonnement

que de douleur sa tour de bois réduite en cendres, le fossé nettoyé et rétabli, et la tour de Saint-Romain forte et entière; il déplors la ruine de son projet, et s'écria avec irrévérence que trente-sept mille prophètes ne l'auraient pas déterminé à croire que les infidèles puissent en si peu de temps faire un pareil ouvrage.

Secours et victoire des cinq vaisseaux, La générosité des princes chrétiens fut froide et tardive; mais du moment où Constantin avait craint que sa capitale ne fût assiégée, il avait entamé des négociations dans les îles de l'Archipel, dans la Morée et en Sicile, pour en obtenir les secours les plus indispensables. Cinq grands vaisseaux marchands (1) armés en guerre auraient appareillé de Chíos dès le premier jour d'avril, si un vent du nord ne les ,ett opiniâtrément arrêtés (2). Un de ces vaisseaux portait le pavillon impérial; les quatre autres appartenaient aux Génois; ils étaient chargés de froment et d'orge, d'huile et de végétaux, et surtout de sol-

<sup>(1)</sup> Il est singulier que les Grecs ne s'accordent pas sur le nombre de ces célèbres vaiseaux. Ducas en indique cinq. Phranza et Léonard en indiquent quatre; et Chalcocondyles co indique deux; il faut que les uns se bornent à indiquer les plus grands, tandis que les untres indiquent en outre les plus predits. Voltaire, qui donne un de ces navires à Frédérie in; confond les emperents d'Orient et d'Orcident.

<sup>(3)</sup> Le président Cousin dédaigne ouvertement ou plutôt iguore complétement toutes les notions de la langue et de la géographie, lorsqu'il retuct es vaisseau, à Chios par un vent du sud, et qu'il les conduit à Constantinople par un vent du nord.

dats et de matelots pour le service de la capitale. Après un pénible délai, une brise légère venant du sud leur permit enfin de mettre à la voile, et cc même vent, devenu plus fort le second jour, leur fit traverser l'Hellespont et la Propontide; mais la capitale de l'empire grec était déjà investie par terre et par mer, et l'escadre turque placée à l'entrée du Bosphore s'étendait d'un rivage à l'autre en forme de croissant, asin d'intercepter ou du moins de repousser ces audacieux auxiliaires. Le lecteur qui a présent à l'esprit le tablean géographique de Constantinople, concevra et admirera la grandeur de ce spectacle. Les cinq vaisseaux chrétiens continuaient à s'avancer, avec de joyeuses acclamations. à force de ramcs et de voiles, contre une escadre cnnemie de trois cents navires ; le rempart , le camp , les côtes de l'Europe et de l'Asie, étaient converts de spectateurs qui attendaient avec inquiétude l'effet de cet important sccours. Au premier coup d'œil l'événement ne pouvait paraître douteux ; la supériorité des musulmans était hors de toute proportion, et dans un calme leur nombre et leur valeur auraient sûrement triomphé. Toutefois leur marine imparfaite n'avait pas été créée à loisir, par le génie du peuple, mais par la volonté du sultan : au comble de la grandeur, les Turcs ont reconnu que si Dieu leur a donné l'empire de la terre, il à laissé celui de la mer aux infidèles (1); une suite de défaites

<sup>(1)</sup> On peut observer la faiblesse et la décadence conti-

et une rapide décadence ont établi la vérité de ce modeste aveu. Si l'on en excepte dix - huit galères d'une certaine force, le reste de l'escadre était composé de bateaux ouverts, grossierement construits, mal manœuvrés, surchargés de soldats et dénués de canon : et comme le courage vient en grande partie du sentiment de nos forces, les plus braves janissaires purent trembler sur un nouvel élément. Du côté des chrétiens, d'habiles pilotes gouvernaient cinq grands vaisseaux remplis des vétérans de l'Italie et de la Grèce, qui avaient une longue habitude des tra-, vaux et des dangers de la navigation. Ils cherchaient à couler bas ou à mettre en pièces les faibles embarcations qui les arrêtaient. Leur artillerie balavait les vagues, ils versaient le feu grégeois sur ceux des ennemis qui osaient s'approcher pour tenter l'abordage, et les vents et les flots sont toujours du côté des navigateurs les plus habiles. Les Génois sauvèrent dans ce combat le vaisseau impérial, qui se trouvait accablé par le nombre ; et les Turcs ; repoussés dans deux attaques, l'une de loin, l'autre plus rapprochée, essuyèrent une perte considérable. Mahomet était à cheval sur la grève ; il encourageait les musulmans par sa voix, par des promesses de

nuelle de la marine turque dans Rycault (State of the ottoman Empire, p. 372-378), dans Thévenot (Veyages, parts. t, p. 229-242) et dans les Mémoires du baron de Tott (t. 111). Ce deruler écrivain cherche toujours à amuser et à étonner son lecteur.

récompense, par la crainte qu'il inspirait, plus puissante sur eux que la crainte de l'ennemi. L'effervescence de ses esprits, les mouvemens de son corps (1) semblaient imiter les actions des combattans ; et comme s'il avait été le maître de la nature, étranger à toute crainte, il faisait d'impuissans efforts pour lancer son cheval dans la mer. Ses violens reproches, les clameurs du camp, déterminèrent les navires turcs à une troisième attaque qui leur fut encore plus funeste que les deux autres, et je dois citer, quoique je ne puisse le croire, le témoignage de Phranza, qui dit que, de l'aveu des Turcs, le massacre de cette journée leur coûta plus de douze mille hommes. Ils s'enfuirent en désordre vers les côtes de l'Europe et de l'Asie, tandis que l'escadre des chrétiens s'avanca triomphante et sans aucun dommage le long du Bosphore, et mouilla en sûreté en dedans de la chaîne du port. Dans l'ivresse de la victoire, ils soutenaient que la force de leurs bras aurait écrasé toute l'armée des Turcs. De son côté Baltha-Ogli, l'amiral ou le capitan - pacha, qui avait été blessé à l'œil, cherchait à tirer quelque consolation de cet accident, en assurant qu'il était l'unique cause de la défaite : c'était un renégat issu des princes de la Bulgarie; le vice détesté de l'avarice souillait ses qua-

<sup>(1)</sup> Je dois l'avouer, j'ai sous les yeux le tableau animé que fait Thucydide (l. vii, e. 71) de l'effervescence et des gestes des Athéniens durant un combat naval qui eut lieu dans le grand port de Syracuse.

lités militaires, et sous le despotisme d'un prince ou celui du peuple, le malheur est une preuve suffisante de crime. Le rang et les services de ce guerrier furent effacés par le mécontentement de Mahomet : quatre esclaves l'ayant étendu par terre en présence du sultan, il recut cent coups d'une barre d'or (1): Mahomet avait ordonné sa mort, et le vieux général admira la bonté du sultan, qui se contenta de le dépouiller de ses biens et de l'exiler. Ce secours ranima l'espoir des Grecs, et accusa l'indissérence des peuples de l'Occident qui se trouvaient alliés de l'empire. Des millions de croisés étaient venus chercher une mort inévitable dans les déserts de l'Anatolie et dans les rochers de la Palestine : mais Constantinople était par sa situation bien fortifiée contre ses ennemis et accessible à ses alliés: un armement peu considérable des puissances maritimes aurait sauvé les restes du nom romain et maintenu une forteresse chrétienne au centre de l'empire ottoman. Cependant lès tentatives faites pour la délivrance de Constantinople se bornèrent aux cinq vaisseaux dont je viens de parler; les nations éloignées se montrèrent insensibles aux progrès des Turcs, et l'ambassadeur de Hongrie, ou du moins celui de

<sup>(1)</sup> Selon le texte exagéré on corrompu de Ducas (c. 38), cette barre d'or pesait cinq cents livres. Bouillaud lit cinq cents drachmes ou cinq livres, et ce poids suffisait pour exercer le bras de Mahomet et froisser le corps de son amiral.

Humades, résidait au camp des Turcs, afin de dissiper les craintes et de diriger les opérations du sultan (1).

Mahomet
fait
e transporter
ses navires
é par terie.

Il était difficile aux Grecs de pénétrer le secret du divan ; toutefois leurs auteurs sont persuadés qu'une résistance si opiniâtre et si surprenante avait fatigué la persévérance de Mahomet. On dit qu'il médita une retraite, et qu'il aurait bientôt levé le siége si l'ambition et la jalousie du second visir ne se fût élevée contre les perfides avis de Calil-pacha, qui entrêtenait toujours une secrète correspondance avec la cour de Byzance. Il jugea qu'il serait impossible de s'emparer de la ville, s'il ne parvenait pas à former une attaque du côté de la mer, en même temps que ses froupes donneraient l'assaut de l'autre côté; mais il n'avait aucun moyen de forcer le port : la grosse chaîne qui le fermait se trouvait alors appuyée de huit grands navires, de vingt autres plus petits, et d'un assez grand nombre de galères et de bateaux; les Turcs, au lieu de forcer cette barrière, avaient à craindre une sortie des vaisseaux grecs, et un second combat en pleine mer. Au milieu de ces perplexités, le génie de Mahomet concut et exécuta un plan d'unehardiesse merveilleuse : il résolut de faire transpor-

<sup>(1)</sup> Ducas, qui s'avone mal informé sur les affaires de Hongries, donne à ce fait un motif de superstition. Les Hongrois, dit-il, etroyaient que Constantinople serait le terme de la conquête des Turcs. Voyez Phranza (1. 111, c. 20) et Spondanus.

ter par terre, de la rive du Bosphore dans la partie la plus ensoncée du havre, ses plus légers navires et ses munitions. La distance est d'environ dix milles ; le terrain est inégal; il se trouvait parsemé de broussailles, et comme il fallait passer derrière le faubourg de Galata, le succès de l'entreprise ou la mort de tous ceux qu'on y emplorerait dépendaient de la colonie génoise. Mais ces avides marchands ambitionnaient la faveur d'être dévorés les derniers, et. le sultan, rassuré sur ce point, suppléa par la multitude de bras au défaut de ses connaissances en mécanique. Le chemin aplani fut couvert d'une large plate-forme composée de planches fortes et solides que, pour les rendre plus glissantes, on enduisit de graisse de bœnf et de brebis. Il fit tirer du détroit, placer sur des rouleaux et couler sur ces planches . à force de bras et de poulies, quatre-vingts galères ou brigantins de cinquante et trente rames; deux guides ou pilotes étaient au gouvernail et à la proue de chaque navire : les voiles flottaient au gré des vents, et des chants et des acclamations égayèrent ce grand travail. Dans le cours d'une seule nuit, la flotte des Turcs gravit la colline, traversa la plaine et fut lancée dans le havre, dans un lieu où il n'y avait pas assez d'eau pour les navires plus lourds des Grecs. La terreur qu'inspira aux Grecs cette opération, et la confiance qu'elle donna aux Turcs, exagérèrent son importance réelle : mais ce fait notoire et incontestable eut pour témoins les deux nations dont les

écrivains l'ont également raconté (1). Les anciens avaient employé souvent ce stratagéme (a). Les galères ottomanes, je dois le répéter, n'étaient que de gros bateaux; si nous comparons la grandeur des navires et la distance, les obstacles et les moyens, on a peut-être exécuté de mos jours (3) des entreprises aussi merveilleuses (4). Dès que Mahomet eut des navires et des troupes dans la partie supérieure du havre, avec des tonneaux réunis par des solives et des anneaux de fer, et revêtus d'un plancher solide, il construisit à l'endroit le plus resserré un pont, ou plutôt un môle, large de cinquante condées et long decent. Il établit un de ses plus grands canons sur cette batterie flottante, tandis que les quatre-vingts

<sup>(</sup>i) Le témoiguage unanime des quatre Grecs est confirmé par Cantemir (p. 96), d'après les Annales turques; mais jevoudrais réduire la distance de dix milles, et prolonger l'intervalle d'une unit.

<sup>(2).</sup> Bhranza cite deux exemples de navires qu'on transporta ainsi sur l'istème de Corinthe l'espace de six milles i l'un fabuleux, celui d'Angaste après la bataille d'Actium; l'autre véritable, celui de Nicetas, général gree du dixième siècle. Il aurait pu y ajouter l'audacieuse entreprise d'Annibal pour introduire, ses navires dans le port de Tarente (Polybe, 1. viti; p. 749, édit. de Gronov.).

<sup>(3)</sup> Cette opération fut peut-être éouseillée et exécutée par un Grèc de Candie, qui avait servi les Vénitiens dans une entreprise pareille (Spond., A. D. 1438, n° 37).

<sup>(4)</sup> Je veux surtout parler de nos embarquemens sur les lacs du Canada en 1776 et 1777, dont le travail fut si considérable, et dont l'effet fut si mutile.

galères, les troupes et les échelles, approchaient du côté le plus accessible, celui par où les guerriers latins avaient autrefois emporté la ville d'assant. On a reproché aux chrétiens de n'avoir pas détruit les ouvrages avant qu'ils fussent achevés; mais un feu supérieur fit taire le feu de leur batterie, et ils essayèrent une nuit de brûler les navires ainsi que le pont du sultan. La vigilance de Mahomet empêcha leur approche ; les galiotes les plus avancées furent prises ou coulées bas ; il fit inhumainement massacrer quarante jeunes guerriers, les plus braves de l'Italie et de la Grèce. L'empereur fit exposer sur ses remparts les têtes de deux cent soixante captifs musulmans; sans que ces cruelles mais justes représailles pussent diminuer sa douleur. Après un siége de quarante jours, rien ne pouvait plus différer la prise de Constantinople: la garnison peu nombreuse se trouvait épuisée par une double attaque ; le canon des Ottomans avait détruit de toutes parts ces fortifications qui avaient résisté pendant près de dix siècles à l'attaque des ennemis : elles offraient plusieurs brèches, et près de la porte de Saint-Romain l'artillerie des Turcs avait abattu quatre tours. Pour payer ses troupes, faibles et prêtes à se révolter, Constantin fut réduit à dépouiller les églises, en promettant

de restituer quatre fois la valeur de ce qu'il y prenait; et ce sacrilége fournit aux ennemis de l'union un nouveau sujet de reproche. L'esprit de discorde diminuait encore le peu de forces des chrétiens; les auxiliaires génois et vénitiens faisaient valoir leur

Detresse d la ville. prééminence respective, et Justiniani et le granddué, dont l'ambition n'était pas amortie par leur commun danger, s'accusaient mutuellement de perfidie et de lâcheté.

Préparatifs des Tures pour l'assant général.

Durant le siége de Constantinople on avait parlé quelquefois de paix et de capitulation, et il y avait eu plusieurs messages entre le camp et la ville (1). La fierté de l'empereur grec se trouvait abattue par le malheur, et pourvu qu'on mît à couvert sa religion et sa royauté, il se serait soumis à toutes les conditions. Mahomet désirait épargner le sang de ses soldats; il désirait surtout s'assurer les trésors de Byzance, et remplissait également son devoir de musulman en offrant aux gabours l'alternative de se faire circoncire, de payer un tribut, ou de se résigner à la mort. Une somme annuelle de cent mille ducats aurait satisfait sa cupidité; mais son ambition voulait la capitale de l'Orient. Il proposa à Constantin un équivalent de cette ville; il proposa la tolérance aux Grccs, ou s'ils l'aimaient mieux, la permission de se retirer en sûreté; mais, après une négociation infructucuse, il déclara qu'il trouverait un trône ou un tombeau sous les murs de Constantinople. Le sentiment de l'honneur et la crainte du blâme universel ne permirent pas à Paléologue de livrer sa capitale

<sup>(1)</sup> Chalcocondyles et Ducas différent sur l'époque et les détails de la négociation; et comme elle ne fut ni glorieuse ni salutaire, le fidèle Phranza épargne à son prince jusqu'à la pensée de se rendre.

aux Ottomans : il résolut de souffrir les dernières extrémités de la guerre. Le sultan employa plusieurs jours aux préparatifs de l'assaut, et sa confiance dans l'astrologie, sa science favorite, laissa respirer les Grecs jusqu'au 29 mai, jour que les astres annoncaient être le jour heureux et prédestiné de la prise. de Constantinople. Le 27 au soir, il donna ses derniers ordres. Il manda les chefs de ses troupes, et ses hérauts publièrent dans son camp les moitis de cette périlleuse entreprise, et excitèrent les soldats à faire leur devoir. La crainte est le premier principe d'un gouvernement despotique; ses menaces, exprimées dans le style des Orientaux, annonçaient que quand les fogitifs et les déserteurs auraient les ailes d'un oiseau (1), ils n'échapperaient pas à son inexorable

<sup>(1)</sup> Ces ailes (Chalcocondyles, l. vIII, p. 208) ne sont qu'une figure orientale; mais dans la tragédie anglaise d'Irène, la passion de Mahomet sort des bornes de la raison et même du sens commin.

Should the fierce North, upon his frozen wings, "
Bear him aloft above the wondering clouds,
And seat him in the Pleiads' golden chariot —
Thence should my sury drag him down to tortures,

<sup>«</sup> Quand le fougueux vent du nord, sur ses ailes glacées, l'emporterait au-dessus des nuages étonnés, et le déposerait dans le char doré des Pléiades, ma fureur l'en arracherait pour le livrer aux tourmens! »

Indépendamment de l'extravagance de ce galimatias, j'observerai, 1° que l'action des vents ne s'exerce pas audelà de la région inférieure de l'atmosphère; 2° que le nom, l'étymologie et la fable des Pléiades, sont purement grees

## DE L'EMPIRE ROMAIN CHAP. LXVIII

justice. La plupart de ses janissaires et de ses pachas avaient recu le jour dans des familles chrétiennes ; mais des adoptions successives perpétuaient la gloire du nom turc, et, malgré le changement des individus l'imitation et la discipline maintiennent l'esprit d'une légion, d'un régiment ou d'une oda. On exhorta les musulmans à purifier, pour ce pieux combat, leur esprit par la prière, leur corps par sept ablutions; et à s'abstenir de nourriture jusqu'au soir du lendemain. Une foule de derviches parcourut les tentes, pour inspirer aux soldats le désir du martyre, pour leur donner l'assurance qu'ils passeraient une jeunesse inépuisable au milieu des rivières et des jardins du paradis, et dans les bras des houris aux yeux noirs. Mahomet toutefois comptait principalement sur l'effet des récompenses temporelles et visibles. On promit une double solde comme prix de la victoire. « La villé et les bâtimens m'appartiennent dit Mahomet, mais je vous abandonne les captifs et

(Scholiast, ad Homer., 2, 686, Eudocia in Ionid, p. 339; Apollodore, I. 111, c. 10; Heyne, p. 229, not-1682), et m'aviacit point d'analogie avec l'astronomie de l'Orient (Hyde, Ulugbeg, Tabut, in Syntag; Dissert, I. I. p. 46-421 Geguet, Origine det arts, etc., t. vi, p. 73-78; Gebelin, Hist, du Calendier, p. 73) que Mahomet avant étudicé; 3' le chan doré a éxiste ni dans la science de l'astronomie ni dans la fable. L'ai peur que le docteur Johasson n'ait confondu les Elémbes avec la grande ourse on le chariot, le zodiaque avec une constellation du nord:

Αρκτού θ'ην και αραζαν επικλησιν καλεύνο

te butin, les trésors de l'or et de la heaute; soyez riches et heureux. Les provinces de mon empire sont mombreuses: l'intrépide soldat qui montera le premier sur les mars de Constantinople, sera récompensé par le gouvernement de la plus belle et de la plus riche, et ma reconnaissance accumulera sur lui des homeurs et une fortune au-delà de ses espérances. « Des motifs si variés et si puissans répandirent une ardeur générale parmi les Turcs, méprisant la mort, et impatiens du combat, ils firent retentir le camp de l'acclamation mâhométane: « Dieu est Dieu; si n'y, a qu'un Dieu, et Mahomet est l'apôtre de Dieu (1); » et depuis Galata jusqu'aux sept tours, la terre et la mer forent éclairees des feux qu'ils allumèrent pendant la nuit.

Dernier adieu de Pempereur et des Grees. La situation des chrétiens était bien différente; ils déploraient avec des cris impuissans leurs péchés on le châtiment qui les menacait. On avait exposé dans une procession solennelle l'image céleste de la Vierge; mais la Vierge h'écouta point leurs prières; ils accusaient l'obstination de l'empereur, qui n'avait pas voulu rendre la place quand il en était encorée temps; ils anticipaient les horreurs de leur, sorts, et soupiraient après le repos et la surreté dont ils éspéraient après le repos et la surreté dont ils éspéraient jouir dans l'esclavage des Turès. Les plus

<sup>(</sup>t) Phranza s'indigne contre ces acclamations des musulmans, non pour l'emploi du nom de Dieu, mais parce qu'ils y mèlent celui du prophète. Le zele pieux de Voltaire est excessil et même ridicule.

nobles d'entre les Grecs et les plus braves d'entre les allies furent mandes au palais le 28 au soir , pour s'y préparer à l'assaut général qu'ils allaient avoir à soutenir. Le dernier discours de Palcologue fut l'oraison funebre de l'empire romain (1). Il promit, conjura, et essava vainement de ranimer dans les cœurs l'espoir éteint dans le sien ; il n'avait à offrir pour le présent qu'un aspect triste et sombre, et l'Evangile ni l'Église chrétienne n'ont promis aucuné récompense sensible aux héros qui tomberaient en servant leur pays. Mais l'exemple du prince, et l'ennui de se voir renfermés dans une ville assiégée, avaient armé ces guerriers du courage du désespoir. L'historien Phranza, qui assista à cette lugubre assemblée : la décrit d'une manière pathétique. Ils versèrent des larmes, ils s'embrasserent; oubliant leurs familles et leurs richesses, ils se dévouèrent à la mort Chacun des chefs se rendit à son poste, et passa la nuit à faire sur le rempart une garde vigilante. L'empereur, suivi de quelques fidèles compagnons, entra dans l'église de Sainte-Sophie, qui, en peu d'heures, allaitdevenir une mosquée : ils pleurèrent, ils prièrent an pied des autels, et y recurent la sainte communion. H se reposa quelques momens dans le palais, qui

<sup>(</sup>i) Je crains que Piranza n'ait composé ce discours, et il a une odeur si forte de sernion et de couvent, que je donte béaucoup que Constantin 1 ait promotée. Léonard lui attribue une autre barangue, dans taquelle il montré plus d'égards pour les batties qui lui sernaient d'auxiliaires.

reientissait de cris et de Jamentations; il demanda pardon à tous ceux qu'il avait pu offenser (1), et monta à cheval pour visiter les gardes et reconnaître les mouvemens de l'ennemi. La chute du dernice des Constantin est plus glorieuse que la longue prospe-

As aut general, ', le 20. mai. rité des Césars de Byzance, Un assaut peut quelquefois reussir au milieu de tenèbres : cependant les talens militaires et les connaissances astrologiques de Mahomet le déterminérent à attendre le matin de ce mémorable 20 mai 1453 de l'ère chrétienne. On n'avait pas perdu un seul instant de la nuit; les troupes, le canon et les fascines , s'étaient avancés au bord du fossé qui en plusieurs endroits offrait un chemin uni jusqu'à la breche, et ses quatre vingts galères touchaient presque avec leurs proues et leurs échelles d'escalade les murs du port le moins susceptibles de défense. Le sultan ordonna le silence sous peine de mort ; mais les lois physiques du mouvement et du son ne se trouvent pas soumises à la discipline et à la crainte, Chaque individu pouvait étouffer sa voix et mesurer ses pas; mais la marche et le travail d'une armée produisirent nécessairement des sons confus qui

<sup>(1)</sup> Cette marqué d'humilité que la dévoion a quelquelois arrachée aix princès qui se trouvaient au fit de la mort ; est an perfectionnement ajouté à la doctrine de l'Evangue sur le pardon des injurés : il est plus facillé de pardonnée quatre cent quatre ringt-dix fois, que de demander une soule Jois pardon à un inférêur.

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXVIII.

frapperent l'oreille des sentinelles des tours. Au lever de l'aurore, les Turcs donnérent l'assaut par mer et par terre ; sans tirer, selon leur usage, le canon du matin, et leur ligne d'attaque serrée et continue a été comparée à une longue corde tressée ou tordue (1). Les premiers rangs étaient composés du rebut des troupes, d'un ramas de volontaires qui se battaient sans ordre et sans discipline, de vieillards on d'enfans, de paysans, et de vagabonds, et enfin de tous ceux qui avaient joint l'armée dans l'aveugle espoir du butin ou du martyre. Une impulsion générale les porta au pied des murs; les plus hardis à monter sur le rempart furent précipités dans le fossé: la foule se trouvait si pressée, que chaque dard et chaque boulet des chrétiens renversait des guerriers. Mais cette laboriense défense ne tarda pas à épuiser leurs forces et leurs munitions : le fossé se remplit de cadavres qui servirent de pont à leurs camarades, et la mort de ces enfans perdus fut plus utile que ne l'avait été leur vie: Les soldats de l'Anatolie et de la Romanie, conduits par leurs pachas et leurs sangiaks, chargerent les uns après les autres; leurs succès furent divers et douteux : l'assaut durait depuis deux heures, les Grecs avaient et gagnaientencore de l'avantage; on entendit la voix de l'empe-

<sup>(1)</sup> Outre les dix mille gardes, les matelots et les soldats de marine, Duças compte deux cent cinquante mille Tures, cavaliers ou fantassins, comme ayant eu part à l'assaut géuéral.

reur, qui excitait ses soldats à achever, par un dernier effort, la délivrance de lenr pays. Dans ce fatal moment, les janissaires s'ébranlèrent frais, vigoureux et invincibles. Le sultan, à cheval et une massue à la main, était le témoin et le juge de leur valeur : il avait autour de lui dix mille hommes de ses troupes domestiques, qu'il réservait pour les momens décisifs; et de la voix et de l'œil il dirigeait et pressait les flots des combattans. On voyait derrière la ligne la nombreuse troupe des ministres de sa justice qui poussaient, qui contenaient, qui punissaient les guerriers; si le danger était devant, la honte et une mort inevitable se trouvaient derrière ceux qui songegient à prendre la fuite. La musique guerrière des tambours, des trompettes et des timbales, étouffait les cris de l'effroi et de la douleur; et l'expérience a prouve que l'opération mécanique des sons, en donnant plus de vivacité à la circulation du sang et des esprits, produit sur la machine humaine plus d'effet que l'éloquence de la raison et de l'honneur. L'artillerie des fignes, des galères et du pont des assaillans, foudrovait les Grecs sur tous les points; le camp, la ville, les assiégéans et les assiégés, étaient environnés d'un nuage de fumée qui ne ponvaitplus être dissipé que par la délivrance ou la destruction complète de l'empire romain. Les combats singuliers des héros de l'histoire et de la fable amusent notre imagination et nous inspirent de l'intérêt; les savantes évolutions de la guerre peuvent éclairer l'esprit et perfectionner un art nécessaire, quoique

DE L'EMPIRE ROMAIN, CHAP, LXVIII. 103

pernicieux àu genre, humain ; mais dans la peinture d'un assaut genéral; tout es sang, horreur et confusion; et séparé par trois siècles et un millier de milles d'une scène qui n'a point eu de spectateurs; et dont les acteurs eux-mêmes ne pouvaient se former une idee exacte ou complète; je n'essaierai pas de la dessiner.

Si Constantinople ne fit pas une plus longue résistance, il faut l'attribuer à la balle ou au trait qui perca la main de Justiniani à travers son gantelet. La vue de son sang et l'extrême douleur que lui causait sa blessure, abattirent son courage : il était, par son bras et ses conseils, le plus ferme rempart de la ville. Comme il abandonnait son poste pour chercher un chirurgien, l'infatigable empereur s'apercut de sa retraite, et l'arrêta : « Votre blessure ; s'écria Paléologue, est légère; le danger est imminent; votre présence est nécessaire, et de quel côté se fera votre retraite? - Je me retirerai, dit le Genois tremblant : par le chemin que Dieu a ouvert aux Turcs; » et à ces mots il traverse rapidement une des brèches du mur intérieur. Ce trait de lâcheté deshonora une vie toute guerrière; il survecut peu de jours, et ses dermersinstans, qu'il passa à Galata ou dans l'île de Chios, furent empoisonnés par les reproches de sa conscience et par ceux du public (1). La plupart des

<sup>(</sup>t) Phranza, dans la sévere censure qu'il fait de l'évasion de Justiniani, exprime sa douleur et celle du public. Ducas, d'après des raisons que nous ne connaissons point, le traîté

auxiliaires latins imiterent son exemple, et la défense se relâcha au moment où l'attaque était poussée avec le plus de vigueur. Le nombre des Ottomans était cinquante fois, peut-être cent fois plus considérable que celui des chrétiens : les doubles murs de la place, foudroyes par l'artillerie, n'offraient plus qu'un amas de ruines, il devait y avoir, dans une circonférence de plusieurs milles, des endroits accessibles on mal gardés, et si les assiégeans se rendaient maîtres d'un seul point, la ville se trouvait à jamais perdue. Hassan le janissaire, d'une stature et d'une force gigantesques, mérita le premier la récompense qu'avait promise le sultan. Son cimeterre d'une main et son bouclier de l'antre, il escalada le mur extérieur; dix - huit de trente janissaires, émules de sa valeur, périrent sous le fer ennemi : parvenu au. sommet, et s'y défendant avec ses douze camarades, il fut précipité dans le fossé; on le vit se relever sur ses genoux, mais il fut renversé de nouveau par une grêle de dards et de pierres. Toutefois il avait montré qu'on pouvait gagner le haut du rempart : bientôt un essaim de Turcs couvrit les murs et les tours', et les Grecs, perdant ainsi l'avantage du terrain, furent accablés par la multitude des musulmans, qui

avec plus de douceur et d'égards; mais les expressions de Léonard de Chios manifestent une indignation encoér dans tente as force, glorie salatis subjue oblistis. Les éfinies, compatriotes de Justiniani, ont toujours été subjects et souvent équalable dans tout ce qu'ils ent fair en Orient.

# DE L'EMPIRE ROMAIN CHAP, LXVIII. 105

augmentait d'un moment à l'autre. On apercut longtemps au milien de cette foule, l'empereur (i) remplissant tous les devoirs de général et de soldat ; il disparut enfin. Les nobles qui combattaient autour de lui soutinrent jusqu'à leur dernier soupir les honorables noms de Paléologue et de Cantacuzène. On l'entendit prononcer ces douloureuses paroles : « Aucun des chrétiens ne voudra-t-il donc me conper la tête (2)? » et sa dernière inquiétude fut de tomber vif entre les mains des infidèles (3). Déter- Mort d miné à la mort; il avait eu la précaution de quitter ses habits de pourpre : au milieu du tumulte. il

<sup>(</sup>i) Ducas dit que l'empereur fut tué par deux soldats tures. Si l'on en croit Chalcocondyles, il fut blessé à l'épaule et ensuite écrasé sous la porte de la ville. Phranza entraîné par son désespoir, se précipita au milieu des Tures, et ne fut pas témoin de la mort de Paléologue; mais nous pouvons sans flatterie lui appliquer ces nobles vers de Dryden : .

<sup>&</sup>quot; Quant à Sébastien, laissons-les le chercher par toute la plaine, et lorsqu'on trouvera une montagne de morts, qu'un d'eux la gravisse; alors regardant au-dessous de lui, il le reconnaîtra à sa mâle stature, et le verra le visage tourné vers le ciel et enseveli dans se sanglant monument qu'a formé autour de lui sa forte épée. »

<sup>(2)</sup> Spondanus (A. D. 1453, no 10), qui espère le salut de l'empereur, désire ponvoir absoudre cette demande du crime de suicide.

<sup>(3)</sup> Léonard de Chios observe avec raison que si les Turcs avaient reconnu l'empereur, ils auraient fait des efforts pour sauver un captif dont la prise cut été si agréable ; Mahomet.

#### 106 HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

tomba sous une main inconnue et demeura caché sous un monceau de morts. Du moment où il eut été. tué, il n'v eut plus de résistance, et la déroute fut générale : les Grecs se mirent à fuir du côté de la ville, et chacun se pressant d'entrer, plusieurs périrent étouffés dans l'étroit passage de la porte de Saint-Romain. Les Turcs victorieux se précipitèrent à leur poursuite par les brèches du mur intérieur, et tandis qu'ils avancaient dans les rues, ils furent rejoints par la division qui avait force la porte de Phenar du côte du port (1). Dans la première chaleur de la poursuite, environ deux mille chrétiens furent passés au fil de l'épée; mais l'avarice triompha bientôt de la cruauté, et les vainqueurs avouèrest qu'ils auraient sur-le-champ fait quartier, si la valeur de Constantin' et de ses soldats d'élite ne leur eût fait supposer qu'ils trouveraient la même opposition dans tous les quartiers de la capitale. Ainsi, après un siège de cinquante-trois jours, tomba enfin sous les armes de Mahomet II , cette Constantinople qui avait bravé les forces de Chosroes, du chagan et des califes. Les Latins n'avaient renversé que son empire, mais les musulmans vainqueurs renverserent sa religion (2)."

Perte de la ville et de l'empire.

<sup>(1)</sup> Cantemir, p. 96. Les vaisseaux chrétiens qui étaient à l'embouchire du havre, avalent soutenu et retardé l'attaque de ce côté.

<sup>(2)</sup> Chalcocondyles suppose ridiculement que les Asiatiques saccagerent Constantinople pour veuger les anciens malheurs de Troie; et les grammairiens du quinzième siècle se

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXVIII. 10

Le bruit du malheur vole avec rapidité; mais telle Les Tures était l'étendue de la ville, que les quartiers les plus éloignes demeurerent encore quelques momens dans l'heureuse ignorance de feur triste sort (1). Mais au milieu de la consternation générale, au milieu des affreuses inquiétudes que chacun éprouvait pour soi ou pour la patrie, au milieu du tumulte et du bruvant fracas de l'assaut, le repos sans doute approchapeu cette nuit des habitans de Constantinople; et l'ai peine à croire qu'un grand nombre de femmes grecques avaient été éveillées par les janissaires d'un profond et tranquille sommeil. Des que le malheur public fut certain, les maisons et les couvens se trouverent en un instant déserts; les habitans tremblans s'amoncelaient dans les rues comme une troupe de fimides animaux : comme si la réunion de leur faiblesse eut du produire la force, ou se flattant peutêtre que dans cette foule chacun d'enx se trouverait caché et en sûreté. Ils se réfugiaient de toutes parts dans l'église de Sainte-Sophie; en moins d'une heure, les pères et les maris, les femmes et les enfans, les prêtres, les moines et les religieuses, remplirent le

plaisent à faire dériver la grossière dénomination de Tures du nom plus classique de Tencri:

<sup>(</sup>t) Lorsque Gyrus surprit Babylone, qui célèrait une fête, la ville était si grande et les habitans finisateut la garde avec si peu de soin, qu'il fallut un long temps pour instruire les quartiers éloignés du succès du roi de Berse. Hérodoté (l. 1, c. 191), et Unher (Manale, p. 78), qui cite sur ce point un passagé du prophète l'érante.

## HISTOIRE DE LA DECADENCE

sanctuaire, le chœur, la nef et les galeries supérieures et inférieures; ils en barricadérent les portes, ils cherchaient un asile dans ce temple sacré qui la veille encore leur paraissait un édifice souillé. Leur confiance se fondait sur la prédiction d'un fanatique ou d'un imposteur qui avait annonce que les Turcs emporteraient Constantinople, qu'ils poursuivraient les Grecs jusqu'à la colonne de Constantin, sur la place qui précède Sainte-Sophie, mais que ce serait le terme des malheurs de Byzance ; qu'un ange descendrait du ciel le glaive à la main, et livrerait son glaive et l'empire à un pauvre homme assis au pied de la colonne; qu'il lui dirait; « Prends ce glaive et venge le peuple du Seigneur ; » qu'à ces mots les Turcs prendraient la fuite, que les Romains victorieux les chasseraient alors de l'Occident et de toute l'Anatolie, jusqu'aux frontières de la Perse. C'est à ce propos que Ducas reproche aux Grecs, avec une grande vérité et d'une manière assez piquante, leur discorde et leur opiniatreté : « Si l'ange avait paru, s'écrie cet historien, s'il eut proposé d'exterminer vos ennemis à condition que vous souscririez l'union de l'Église, dans ce fatal moment vous auriez encore refusé ce moyen de salut, ou vous auriez trompe votre Dieu (1). »

<sup>(</sup>i) Gette description animée est tirée de Ducas (c. 3g), qui, deux années après, se rendit anéres du sultan en quailié d'ambassadeur du prince de Lesbos (c. 44). Jusqu'a la conquête de Lesbos els 463 (Puraira, l. 11), c. 22), cette

Tandis qu'ils attendaient cet ange qui n'arrivait point, les Turcs enfoncerent à coups de hache les portes de Sainte-Sophie : n'éprouvant point de résistance . le sang ne coula point, et ils ne s'occuperent que du soin de choisir et de garder leurs prisonniers. La jeunesse; la beauté et l'apparence de la richesse, déterminerent leur choix; et l'antériorité de la saisie, la force personnelle et l'autorité des chefs , déciderent alors du droit de propriété. Dans l'espace d'une heure, les captifs males se trouverent lies avecdes cordes, les femmes avec leurs voiles et leurs ceintures : les sénateurs furent accomplés à leurs esclaves; les prélats aux portiers des églises, des jeunes gens de race plébéienne à de nobles vierges, cachées jusqu'alors au jour et aux regards de leurs plus proches parens. Cette captivité confondit les rangs de la société et brisa les liens de la nature; et les gémissemens des pères; les larmes des mères; les lamentations des enfans, ne purent émouvoir les inflexibles soldats de Mahomet. Les cris les plus percans étaient ceux des religieuses qu'on voyait arrachées des autels le sein découvert; les bras étendus et les cheveux épars : nous devons croire que peu d'éntre elles purent préférer les grilles du sérail à celles du monastère. Les rues étaient pleines de ces malheureux captifs, de ces animaux domestiques rudement conduits en

ile dut être remplie de rélugiés de Constantinople, qui se plaisaient à rédire et peut-être à embelhi l'histoire de lours malheurs.

### HISTOIRE DE LA DEGADENCE

longues siles. Le vainqueur, presse de retourner chercher un houveau butin, hatait par des menaces et des coups leur marche tremblante. Au même instant , les mêmes scènes de rapine se répétèrent dans tontes les eglises et dans tous les convens, tous les palais et toutes les habitations de la capitale : le lieu le plus sacré ou le plus solitaire ne put défendre la personne ou la propriété des Grecs. Plus de soixante mille de ces infortunés furent trainés dans le camp et sur la flotte; ils furent échangés on vendus d'après le caprice ou l'intérêt de leurs maîtres, et dispersés dans les diverses provinces de l'empire ettoman. Il est hou de faire connaître ici les aventures de quelques - uns des plus remarquables. L'historien Phranza, premier chambellan et principal secretaire de l'empereur, tomba ainsi que sa famille au pouvoir des Turcs. Après quatre mois d'esclavage il recouvra sa liberté; l'année suivante, il se hasarda d'aller à Andrinople, et racheta sa femme qui appartenait au mir - bashi, ou maître de la cavalerie; mais on avait réserve pour l'usage de Mahomet ses deux enfans, qui se trouvaient dans la fleur de l'âge et de la beauté. Sa fille montant dans le sérail , peut-être vierge : son fils, agé de quinze ans, préféra la mort à l'infamie et fut poignarde par le sultan qui voulait attenter à sa pudeur (1). Mahomet ne pretendit pas sans doute

<sup>(1)</sup> Voyez Phranza, l. 111, c. 20, 21. Ses expressions sont positives: Ameras sua mand jugulavit..... volebat enim co Gurpiter et nefarit abuti. Me miserum et inselicem! Au resto.

expier cette action cruelle par la générosité éclairde avec laquelle il rendit la liberté à une matrone grecque et à ses deux filles, sur une ode latine de Philelphe, qui avait pris sa femme dans cette noble famille (t). L'orgueil on la cruauté de Mahomet aurait été sensiblement flatté de la prise du légat de Rome, mais le cardinal Isidore parvint à s'échapper de Galata sous l'habit d'un homme du peuple (2). Les vaisseaux italiens étaient toujours maîtres de la chaîne et de l'entrée du havre extérieur. Îls avaient signalé leur valeir durant le siège; et pour se sauver ils profitèrent du moment qu'ile pillage de la ville occupait les équipages tures. Lorsqu'ils appareillèrent, une foule suppliante couvrit la grève; mais ils ne pouvaient se charger de tant de malheureux les Vénitiens et les

il ne put savoir que par oui-dire les scènes sanglantes ou infâmes qui se passaient au fond du sérail.

(1) Voyez Tiraboschi (t. vi., part. 1, p. 290) et Lanceloi (Mem. de l'Acad. des Inscript., t. x, p. 718). Je sernis enrieux de savoir comment il a pu louer cet ennemi public, qu'il outrage en plusieurs ondroits comme le plus corrompu et le plus inhamain des tyrans.

(2) Les Commentaires de Pie it supposent qu'Isidore placason chapetir de cardinal aur la tôte d'un mort, que cette letéfut coupée e portée en triomphe, tandis que le légal thrinème fut vendu et delivré comme un capiti sans valeur. La grande Chronique des Belges ajoute de nouvelles venturés à l'évasion d'isidore. Celui-ci, dit Spondanus (A. D. 1653, 16:15), les supprima dans ses lettres, de crainte de perdre le mérite et la récompense d'avoir soutiert pour Jésaf. Christ. Génois choisirent leurs compatriotes ; et, malgré les promesses de Mahomet, les habitans de Galata abundonnérent leurs maïsons et se sauvèrent avec ce qu'ils avaient de plus précieux.

Dans la peinture du sac des grandes villes, l'historien est condamné à d'uniformes récits des mêmes calamités; les mêmes passions produisent les mêmes effets, et lorsque ces passions n'ont plus de frein, l'homme civilisé diffère, hélas! bien peu de l'homme sauvage. Parmi les vagues exclamations de la bigoterie et de la haine, nous ne trouvons pas qu'on accuse les Turcs d'avoir versé de gaîté de cœur le sang des chrétiens; mais, selon leurs maximes, qui furent celles de l'antiquité, la vie des vaincus leur appartenait, et le vainqueur eut pour récompense de ses exploits les services, le prix de la vente ou la rancon de ses captifs de l'un ou l'autre sexe (1). Le sultan avait accordé à ses soldats tontes les richesses de Constantinople, et une heure de pillage enrichit plus que le travail de plusieurs années. Mais le butin n'avant pas été partagé d'une " re régulière, le mérite n'en fixa pas les por

les valets du camp, qui n'avaient point gue et les d'acres de la bataille, s'aples récor e la valeur. Le récit de

rcq s'é isir et approbation sur les la gue itude si commune parmi les et de Legat. Turcica, epist. 3., toutes ces deprédations serait aussi peu amusant que pen instructif; on les a évaluées à quatre millions de ducats, reste de la richesse de l'empire (1). Une petite partie de cette somme fut prise sur les Vénitiens, les Génois, les Florentins et les négocians d'Ancône. Ces étrangers augmentaient leur fortune par une continuelle et rapide circulation; mais les Grecs consumaient la leur dans le vain luxe de leurs palais et de leur garde-robe, ou bien ils enfouissaient leurs trésors convertis en lingots et en vieille monnaie, de peur que le fisc ne les réclamat pour la défense du pays. La profanation et le pillage des églises et des monastères excitèrent les plaintes les plus douloureuses. Sainte-Sophie, le ciel terrestre, le second firmament, le véhicule des chérubins, le trône de la gloire de Dicu (2), fut dépouillée des offrandes qu'y avait portées durant des siècles la dévotion des chrétiens : l'or et l'argent ; les perles et les pierreries, les vases et les ornemens qu'elle contenait, furent indignement employes à l'usage des hommes. Lorsque les musulmans eurent dépouillé

XIII.

<sup>(</sup>i) Getté émmé est indiquée dans une note marginale de Leundavins (Daleccondyles, J. vitt. p. 211; J. mais lorsqu'on nous dit que Veniso, Genes, Florence et Ancône; pendirent einquante, vingt et qu'inze, mille ducâts, je soupcome qu'il y a un chiffer d'oublié; et, dans ette apposition même, les sommes enlevées aux étrangers passersient à geine le quârt de la somme totale du butin.

<sup>(2)</sup> Voyer les éloges exaltés et les lamentations de Phranza

### HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

les saintes imagés de ce qu'elles pouvaient offrir de précieux à des regards profanes, la toile on le bois des tableaux ou des statues furent déchires brisés. brûlés, foulés aux pieds, ou employés, dans les écuries et dans les cuisines, aux usages les plus vils. Au reste, les Latins qui s'étaient emparés de Constantinople s'étaient permis les mêmes sacrilèges; et le zélé musulman pouvait bien faire éprouver aux monumens de l'idolâtrie le traitement qu'avaient souffert de la part des coupables catholiques le Christ, la Vierge et les saints. Un philosophe, au lieu de se joindre à la clameur publique, pourra observer qu'au déclin des arts le travail n'avait probablement pas plus de valeur que le sujet de l'ouvrage, et que la supercherie des prêtres et la ... crédulité du peuple ne tardèrent pas à rouvrir d'autres sources de visions et de miracles. Il regrettera plus sérieusement la perte des bibliothèques de Byzance, qui furent anéanties ou dispersées au milieu de la confusion générale. On dit que cent vingt « mille manuscrits furent alors perdus (1), qu'avec un ducat on achetait dix volumes, et que ce prix, trop considérable peut-être pour une tablette de livres de théologie, était le même pour les Œuvres complètes d'Aristote, et d'Ilomère, c'est-à-dire des

<sup>(1)</sup> Voyez Ducas (c. 43) et une lettre du 15 juillet 1453, écrite par Lauros Quirinus au pape Nicolas y (Hody, de Gracia, p. 192, d'après un manuscrit de la Bibliothèque de Cotton I.

plus nobles productions de la science et de la littérature des anciens Greés. On songe du moins avec plaisir qu'une portion inestimable de nos richesses classiques, était déjà déposée en surete dans l'Italie, et que des ouvriers d'une ville d'Allemagne avaient fait une découverte qui brave les ravages du temps et des Barbares.

Le désordre et le pillage commencèrent à Constantinople des la première heure (1) de cette memorable journée du 20 mais ils se prolongèrent jusqu'à la huitième : a ce moment, Mahomet arriva en triomphe par la porte de Saint-Romain; il était accompagné de ses visirs, de ses pachas et de ses gardes, dont chacun, dit un historien de Byzance, doué de la force d'Hercule et de l'adresse d'Apollon, équivalait, en un jour de bataille, à dix hommes ofdinaires. Le vainqueur (2) fut frappé d'étonnement et de surprise à l'aspect magnifique, mais étrange à ses veux de ces dômes et de ces palais d'un style si différent de celui de l'architecture orientale. Lorsdu'il fut dans l'Hippodrome ou Atmeidan, la colonne des trois serpens attira son attention; et pour montrer sa force, il abattit, avec sa massue de fer ou sa hache de bataille, la mâchoire inférieure de

Mahomet : parcourt la ville, Sointe - So phie, le salais, etc

<sup>(</sup>i) On suivait à Constantinople le calendrier julien, qui compte les jours et les heures depuis minuit; mais Duces semble iei prendre les beures à compter du dever du soleit.

<sup>(2)</sup> Voyez les Annalos turques, p. 329, et les Panglectes de Leunolaysus, p. 448.

l'un de ces monstres (1), que les Turcs prenaient pour les idoles ou les talismans de la ville. Il descendit de cheval à la grande porte de Sainte-Sophie; entra dans l'église, et se montra si jaloux de conserver ce-monument de sa gloire, qu'apercevant un zélé musulman occupé à briser le pavé de marbre, il l'avertit d'un coup de cimeterre que s'il avait accordé à ses soldats le butin et les captifs, il avait réservé. pour le souverain les édifices publics et particuliers. La métropole de l'Église d'Orient fut, par ses ordres , transformée en mosquée ; les riches objets de . la superstition, ceux gu'on avait pu déplacer, ne s'y trouvaient plus; on renversa les croix cles murs couverts de peintures à fresque et de mosaiques farent lavés, purifiés et dépouillés de tout ornement. Le meme jour ou le vendredi suivant, le muezin ou le crieur proclama, du hant de la tour la plus élevée, l'ezan ou invitation publique au nomde Dien et de son prophète : l'iman prêcha, et Mahomet ii fit la namaz de prières et d'actions de grâces sur le grand autel, où l'on avait célébré les mystères chrétiens, si peu de jours auparavant, devant le dernier des Césars (2). En sortant de Sainte-So-

<sup>(</sup>r) J'ai déjà parlé de ce moniment curieux de l'antiquité grecque. Voyez le Chapitre xvii de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Nous devous à Cantemir (p. 182) les détails donnés par les Tures sur la conversion de Sainte-Saphie en mosquée, que Phranza et Ducas déplocent avec tant d'amertume. Il est assez autusant d'observer comment de même

phie, il se rendit à la demeure auguste, mais désolée, tu'avaient habitée ceut successeurs de Constantin : en peu d'heures, elle avait été déponifiée de toute la pompe de la royaute ; il ne put s'empécher de faire une triste offexion sur les vicissitudes de la grandeur humaine, et répétant un élégant distique d'un poète persan : « L'araignée, dit-li, a fabriqué a toile dans le palais impérial, et la chouette a chanté ses chants de nuit sur les tours d'Afrasiab (t), »

Toutefois son esprit n'était pas satisfait, et sa victoire ne lui semblait pas complète, tant qu'il nesavait pas ce qu'était dévenu Constantin; s'il avait pris la fuite, s'il était prisonnier, ou s'il avait péri dans le combat. Deux janissaires réclamèrent Phonneur et le prix de sa motet ; on le reconnut sous un tas de cadavres, aux aigles d'or brodés sur sa chaussure: les Grees reconnarent en pleurant la tête de leur souverain; Mahomet, après avoir fait exposer aux regards publics ce sanglant trophée (s), ac-

Greek,

objet paraît sous des jours opposés à un musulmen et à un

<sup>(</sup>i) Če distique, rapporté par Canjemir en original, fire une nouvelle héauté de l'application. C'est ainsi qu'ui sac de Carthage, Scipion, répéta la famique prophètie d'Ilonère. C'est même un sentiment généreux qui a reporté. L'espirt des deux conquérants sar le passé ou sur l'ayanté.

<sup>(</sup>a) fe ne puis cupira avec Ducas (ney. Spondanus, At. D. 1453, n. 13) que Mahômet ait fait porter la tête de l'enfereur grée à travers les provinces de la Perse, de l'Arabie, etc. Il se sérait sûrement contenté de trophées mains inhumains.

corda à son rival les honneurs de la sépulture. L'empereur mort, Lucas Notaras, grand-duc et premier ministre de l'empire (1), se trouvait être le plus important des prisonniers. On l'amena an pied du trône avec ses trésors : « Et pourquoi ; lui dit le sultan indigné, n'avez-vous pas employé ces trésors à la défense de votre prince et de votre pays? - Ils vous appartenaient, repondit l'esclave; Dieu vous les avait réservés. - S'ils m'étaient réservés, répliqua le despete, pourquoi donc avez-vous eu l'audace de les retenir si long-temps', et de vous permettre une résistance si infructueuse et si funeste? » Le grand-duc allegua l'obstination des auxiliaires et quelques encouragemens secrets de la part du visir turc; il sortit enfin de cette penlleuse entrevue avec. l'assurance qu'on lui pardonnait et qu'on protégerait ses jours. Mahomet alla voir la femme de Notaras, princesse agée, accablée de douleurs et de maladies, et employa pour la consoler les plus tendres expressions d'humanité et de respect filial. Il eut la même clémence pour les principaux officiers de l'État ; il paya lui-même la rançon de plusieurs, et durant quelques jours il se déclara l'ami et le père des vain-

<sup>(</sup>s) Phrauza était l'eunemi pérsonnel du grand-duc, et ni le temps, ni la mort de cet ennemi, ni la retraité de Bhrauza dans un monstère; n'onl pa lu arrecher un mouvement d'intérêt ou de pardou. Dans penche à louer le grand-duc comme martyr; Chalcocondyles est rieutre; nanié c'est lui qui nous dist catendré que les Grees avaient formé une conspiration.

DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LEVIII. 110

cus; mais bientôt la scène changea, et avant sondépart l'Hippodrome fut inondé du sang des plus nobles captifs. Les chrétiens parlent avec horreur de sa perfide cruauté : dans leur récit , l'exécution du grand-duc et de ses deux fils est embellie de toutes les conleurs d'un martyre héroïque; ils attribuent sa mort au refus généreux qu'il fit de livrer ses enfans aux infâmes désirs de Mahomet. Mais un historien grec a laissé échapper, par inadvertance, un mot sur une conspiration, sur un projet de rétablir l'empire de Byzance, sur des secours qu'on attendait de l'Italie : de pareilles trabisons peuvent être glorieuses; mais le rebelle assez courageux pour les hasarder, n'a pas le droit de se plaindre s'il les paie de sa vie ; et l'on ne peut blamer un vainqueur de détruire des ennemis auxquels îl ne peut plus se fier. Le sultan retourna à Andrinople le 18 juin, et il sourit des basses et trompeuses félicitations des princes chrétiens, qui voyaient leur perte prochaine dans la chute de l'empire d'Orient.

Constantinople avait été laissée vide et désolée, Il recount sans prince et sans peuple; mais on n'avait pu lui ' ôter cette admirable position qui la désignera toujours pour la métropole d'un grand empire, et le génie du lieu triomphera toujours des révolutions du temps et de la fortune. Bursa et Andrinople, autrefois sièges de l'empire ottoman, ne furent plus que des villes de province, et Mahomet n établit sa. résidence et celle de ses successeurs sur la colline

Génois choisirent leurs compatriotes; et, malgré les promesses de Mahomet, les habifans de Galata abandonnérent leurs maïsons et se sauvèrent avec ce qu'ils avaient de plus précieux.

Evaluation

Dans la peinture du sac des grandes villes, l'historien est condamné à d'uniformes récits des mêmes calamités; les mêmes passions produisent les mêmes effets, et lorsque ces passions n'ont plus de frein. l'homme civilisé diffère, hélas! bien peu de l'homme sauvage. Parmi les vagues exclamations de la bigoterie et de la haine, nous ne trouvons pas, qu'on accuse les Turcs d'avoir versé de gaité de cœur le sang des chrétiens; mais, selon leurs maximes, qui furent celles de l'antiquité, la vie des vaincus leur appartenait, et le vainqueur eut pour récompense de ses exploits les services, le prix de la vente ou la rancon de ses captifs de l'un ou l'autre sexe (1). Le sultan avait accorde à ses soldats toutes les richesses de Constantinople, et une heure de pillage enrichit plus que le travail de plusieurs années. Mais le butin n'ayant pas été partagé d'une manière régulière, le mérite n'en fixa pas les portions; et les valets du camp, qui n'avaient point essuvé la fatigue et les dangers de la bataille, s'approprierent les récompenses de la valeur. Le récit de

<sup>(</sup>f) Busheeq s'étend avec plaisir et approbation sur les droits de la guerre et sur le servitude si commune parmi les anciens et parmi les Turcs (de Legat, Turcica, epist. 3., p. 161).

### DE L'EMPIRE ROMAIN, CHAP, LXVIII. 113

toutes ces deprédations serait aussi beu amusant que peu instructif; on les a évaluées à quatre millions de ducats, reste de la richesse de l'empire (1). Une petite partie de cette somme fut prise sur les Vénitiens, les Génois, les Florentins et les négocians d'Ancône. Ces étrangers augmentaient leur fortune par une continuelle et rapide circulation : mais les Grecs consumaient la leur dans le vain luxe de leurs palais et de leur garde-robe, ou bien ils enfouissaient leurs trésors convertis en lingots et en vieille monnaie, de peur que le fisc ne les réclamat pour la défense du pays. La profanation et le pillage des églises et des monastères excitèrent les plaintes les plus douloureuses. Sainte-Sophie, le ciel terrestre, le second firmament, le véhicule des chérubins, le trône de la gloire de Dieu (2), fut dépouillée des offrandes qu'y avait portées durant des siècles la dévotion des chrétiens : l'or et l'argent, les perles et les pierreries, les vases et les ornemens qu'elle contenait, furent indignement employés à l'usage des hommes. Lorsque les musulmans eurent dépouillé

<sup>(</sup>i) Cetté somme est indiquée dans une note marginale de Leunicavins (Chalecondyles, 1, vint, p. 217 jf. mais jorsqu'on nom dit que Veniss, Génes, Florence et Ancone, perdirent einquante, vingt et quinze, mille ducats, je soupsonne qu'il y au nchiffe d'oublié; et, dans cette supposition même, les sommes conlevées aux cirrangers passeraient à peine le quaît de ja sontme totale du butin.

<sup>(2)</sup> Voyez les éloges exaltés et les lamentations de Phranza (1. 111, c. 17.)

### HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

les saintes images de ce qu'elles pouvaient offrir de précieux à des regards profanes, la toile on le bois des tableaux ou des statues furent déchirés : brisés . brûlés, foulés aux pieds, ou employés, dans les écuries et dans les cuisines, aux usages les plus vils. Au reste, les Latins qui s'étaient emparés de Constantinople s'étaient permis les mêmes sacrilèges; et le zélé musulman pouvait bien faire éprouver aux monumens de l'idolâtrie le traitement qu'avaient souffert de la part des coupables catholiques le Christ, la Vierge et les saints. Un philosophe, au lieu de se joindre à la clameur publique, pourra observer qu'au déclin des arts le travail n'avait probablement pas plus de valeur que le sujet de l'ouvrage, et que la supercherie des prêtres et la. crédulité du peuple ne tardèrent pas à rouvrir d'autres sources de visions et de miracles. Il regrettera plus sérieusement la perte des bibliothèques de Byzance, qui furent anéanties ou dispersées au milieu de la confusion générale. On dit que cent vingt mille manuscrits furent alors perdus (1), qu'avec un ducat on achetait dix volumes, et que ce prix, trop considérable peut-être pour une tablette de livres de théologie, était le même pour les OEuvres complètes d'Aristote et d'Homère, c'est-à-dire des

<sup>(1)</sup> Voyez Ducas (c. 43) et une lettre du 15 juillet 1453, écrite par Lauros Quirinus au pape Nicolas y (Hody, de Gracia, p. 192, d'après un manuscrit de la Bildiothèque de Cotton f.

plus nobles productions de la science et de la littérature des anciens Grees. On songe du moins avec plaisir qu'une portion inestimable de nos richesses classiques, était déjà déposée en sureté dans l'Italie, et que des ouvriers d'une ville d'Allemagne avaient fait une découvert qui brave les ravages du temps et des Barbares.

Le désordre et le pillage commencèrent à Constantinople des la première heure (1) de cette mémorable journée du 20 mais ils se prolongèrent jusqu'à la huitieme : à ce moment, Mahomet avriva en triomphe par la porte de Saint-Romain; il était accompagné de ses visirs, de ses pachas et de ses gardes; dont chacun, dit un historien de Byzance, doué de la force d'Hercule et de l'adresse d'Apollon; équivalait, en un jour de bataille, à dix hommes ordinaires. Le vainqueur (2) fut frappé d'étonnement et de surprise à l'aspect magnifique, mais étrange à ses veux , de ces dômes et de ces palais d'un style si différent de celui de l'architecture orientale. Lorsda'il fut dans l'Hippodrome ou Atmeidan, la colonne des trois serpens attira son attention; et pour montrer sa force, il abattit, avec sa massue de fer ou sa hache de bataille, la mâchoire inférieure de

lahomet 11 parcourf ia ville, sinte - Sophie, le

<sup>(</sup>t) On suivait à Constantinople le calendrier julien, qui compte les jours et les heures depuis minuit; mais Duces semble tei prendre les heures à compter du dever du

<sup>(2)</sup> Voyez les Annales turques, p. 329, et les Panglectes de Leunolavius, p. 448.

l'un de ces monstres (1), que les Turcs prenaient pour les idoles ou les talismans de la ville. Il descendit de cheval à la grande porte de Sainte-Sophie; entra dans l'église, et se montra si jaloux de conserver ce-monument de sa gloire, qu'apercevant un zélé musulman occupé à briser le pavé de marbre, il l'avertit d'un coup de cimeterre que s'il avait accordé à ses soldats le hutin et les captifs, il avait réservé. pour le souverain les édifices publics et particuliers. La métropole de l'Église d'Orient fut, par ses erdres, transformée en mosquée; les riches objets de la superstition, ceux qu'on avait pu déplacer, ne s'y trouvaient plus; on renversa les croix; les murs couverts de peintures à fresque et de mosaïques forent lavés, purifiés et dépouillés de tout ornement. Le meme jour ou le vendredi suivant , le muezin ou le crieur proclama, du hant de la tour la plus élevée, l'ezan on invitation publique au nom de Dien et de son prophète; l'iman prêcha, et Mahomet u sit la namaz de prières et d'actions de graces sur le grand autel, où l'on avait célébré les mystères chrétiens, si peu de jours auparavant, devant le dernier des Cesars (2). En sortant de Sainte-So-

(1) l'ai déjà parlé de ce monument curieux de l'antiquité greçque. Voxez le Chapitre xvii de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Nous devens à Cantemir (p. 182) les détails donnés par les Tures sur la conversion de Sainte-Sophie en mosquées, que Prénzie et Dicas déploçair avec lait d'aînter-tume. Il est assez aumsant d'observer comment de même

phie, il se rendit à la demeure auguste, mais désolée, qu'avaient habitée eeut successeurs de Constantin ; en peu'd'heures, elle, avait été dépouillée de toute la pompe de la royaute ; il ne put s'empécher de faire une triste acflexion sur les vicissitudes de la grandeur humaine, et répétant un élégant distique d'un poète persan ; à L'araignée, dit-il, a fairiqué sa toile dans le palais impérial, et la chouette à chanté ses chants de nuit sur les tours d'Afrasiab (r), »

Toutefois son esprit n'était pas satisfait, et sa vic. se toire ne lui semblait pas complète, tant qu'il ne savait pas ce qu'était devenn Constantin; s'il avait pris la fuite, s'il était prisonnier, ou s'il avait péri dans le combat. Deux janissaires réclamèrent l'honneur et le prix de sa most ; on le reconnut sous un tas de cadavres, aux aigles d'or brodés sur sa chaussure : les Grees reconnarént en pleurant la tête de leur souverain; Mahomet, après avoir fait exposer aux regards publics ce sanglant trophée (s), ag-

objet paraît sous des jours opposés à un musulman et à un chrétien

<sup>(</sup>i) G. distique, rapporté par Canjemir en original, fire une nouvelle béauté de l'application. C'est ainsi qu'un sac de Carthage, Scipion, répéta la fameuse prophètie d'Honère. C'est même un sentiment généreux qui a réporté. Lespirt des deux conquérans sur le pasé ou sur l'ayanié.

<sup>(</sup>a) Je ne puis capira avec Ducas (vop: Spondanus, A. D. 1453, nº 13) que Mahômet ait fait porter la tête du l'empereur grée à travers les provinces de la Peras, de l'Arabie, etc. Il se sérait sûrement contenté de trophées meias inhumains.

corda à son rival les honneurs de la sépulture. L'empereur mort, Lucas Notaras, grand-duc et premier ministre de l'empire (1), se trouvait être le plus important des prisonniers. On l'amena au pied du trône avec ses trésors : « Et pourquoi : lui dit le sultan indigné, n'avez-vous pas employé ces trésors à la défense de votre prince et de votre pays? - Ils vous appartenaient, repondit l'esclave : Dieu vous les avait réservés. - S'ils m'étaient réservés, répliqua le despete, pourquoi donc avez-vous eu l'audace de les retenir si long-temps, et de vous permettre une résistance si infructueuse et si funeste? » Le grand-duc allegua l'obstination des auxiliaires et quelques encouragemens secrets de la part du visir tuic: il sortit enfin de cette penlleuse entrevue, avec. l'assurance qu'on lui pardonnait et qu'on protégerait ses jours. Mahomet alla voir la femme de Notaras, princesse agée, accablée de douleurs et de maladits, et employa pour la consoler les plus tendres expressions d'humanité et de respect filial. Il eut la même clémence pour les principaux officiers de l'État ; il paya lui-même la rançon de plusieurs, et durant quelques jours il se déclara l'ami et le père des vain-

<sup>(</sup>a) Phranza était, l'ennemi pérsonnel du grand-due, et. ni le temps, ni la mort de cet ennemi, ni la retratié de l'Bhranza dans un monstère, n'ont pa lui arracher, un nouvement d'intéré to ule pardois. Dans peache à louer le grandf-due comme marige, Chaleconadyles est rientre; mais è est lui qui nous fait entendre que les Grecs avaient formé une conspiration.

DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. L'EVIII. 110

cus; prais bientôt la scene changea, et avant son départ l'Hippodrome fut inondé du sang des plus nobles captifs. Les chrétiens parlent avec horreur de sa perfide cruauté ; dans leur récit , l'exécution du grand-duc et de ses deux fils est embellie de tontes les conleurs d'un martyre héroïque; ils attribuent sa mort au refus généreux qu'il fit de livrer ses enfans aux infâmes désirs de Mahomet. Mais un historien grec a laissé échapper, par inadvertance, un mot sur une conspiration, sur un projet de retablif l'empire de Byzance, sur des secours qu'on attendait de l'Italie : de pareilles trabisons peuvent être glorieuses; mais le rebelle assez courageux pour les hasarder, n'a pas le droit de se plaindre s'il les paie de sa vie ; et l'on ne peut blamer un vainqueur de détruire des ennemis auxquels il ne peut plus se fier. Le sultan retourna à Andrinople le 18 juin, et il sourit des basses et trompenses félicitations des princes chrétiens, qui vovaient leur perte prochaine dans la chute de l'empire d'Orient.

Constantinople avait été laissée vide et désolée, ne sans prince et sans peuple; mais on n'avait pu lui con control de la désignera toujours pour la métropole d'un grand empire, et le génie du lieu triomphera toujours des révolutions du temps et de la fortune. Bursa et Andrinople, autréfois siègés de l'empire ottoman, ne furent, plus que des villes de province, et Mahomèt ne établit sa résidence et celle de ses successeurs sur la colline.

Il repeuple el émbellit Constantinople.

#### HISTOIRE DE DA DÉCADENCE

éleyée qu'avait choisie Constantin (1). Il prit la précaution de detraire les fortifications de Galata, où les Latins auraient pu trouver un refuge; mais il fit promptement réparer les dommages causés par l'artillerie des Turcs, et avant le mois d'août on avait préparé une grande provision de chaux pour retablir les mars de la capitale, le sol et les édifices publics et particuliers, sacrés et profanes, appartenant au vainqueur. Il prit sur la pointe du triangle un terrain de huit stades pour son sérail ou son palais. C'est la qu'au sein de la mollesse, le grand-seigneur (nom pompeux imagine par les Italiens) semble régner sur l'Europe et sur l'Asie, tandis que sa personne non plus que les rives du Bosphore ne sont pas à l'abri des insultes d'une escadre ennemie. Il accorda un grand revenu à la cathédrale de Sainte-Sophie, désormais devenue mosquée : il la fit couronner de minarets élevés; il l'environna de bocages et de fontaines qui servent aux ablations des musulmans et qui leur procurent de la fraicheur. On suivit le même modèle dans la construction des jami ou mosquées royales : la première fut bâtie par Maho-

<sup>(1)</sup> Foyce sur le rétablissement de Constantinople et les fondations des Tures, Cantemir (p. 192-109), Ducis (c. 42), Thewinot, Tournefort, et nos autres vorigeours modernes. L'anteur, de l'Abrigé de l'Étricire ettomane (é. 1, p. 16-21) finit un tableau extagérie de la grandeurer de la population de Constantinople, d'où nous pouvous apprendre toutefois, qu'en 1986 les musulmains étaient moits nombreux dans celte capitale que les chrictiens ou ménie le 3 luis.

met lui-même sur les ruines de l'église des Saints-Apôtres et des tombeaux des empereurs grecs. Le troisième jour après la conquête, une vision révéla le tombeau d'Abon-Avub on Job , qui avait été tué durant le premier siège mis devant Constantinople par les Arabes, et c'est devant le sépulcre de ce martyr que les nouveaux sultans ceignent le glaive impérial (1). Constantinople, n'appartient plus à l'historien de l'empire de Rome; et je ne décrirai pas les édifices civils et religieux que les Turcs profanèrent ou élevèrent. La population ne tarda pas à se rétablir; et avant la fin de septembre cinq mille familles de l'Anatolie et de la Romanie s'étaient conformées à l'ordre du prince, qui leur enjoignait, sous peine de mort, de venir occuper les habitations de la capitale. Le trône de Mahomet était garde par de nombreux et fidèles suiets : mais sa politique éclairée aspirait à rassembler les restes des Grecs : ceux-ci accoururent en foule, du moment où ils n'eurent plus à craindre pour leur vie, leur liberté et l'exercice de leur religion : on reprit pour l'élection et l'investiture du patriarche le cérémonial, de la cour de Byzance. Ce fut avec un mélange de satisfaction et d'horreur qu'ils virent le sultan, environné de toute sa pompe, remettre aux mains de Gennadius

<sup>(1).</sup> he Turbé ou monument sépuleral d'Abou - Ayub, est détrit et gravé dans le Tableau général de l'empire, ottoman (Paris, 1787, grand in-folio), advange qui est peut-ètre qua-mègnifique qu'utile (t. 1, p. 306, 306).

la crosse ou le bâton pastoral, symbole de ses fonctions ecclésiastiques, le conduire à la porte du sérail, lui donner un cheval richement équipé, et commander à ses visits et à ses pachas de le mener au palais qui lui était assigné (1). Les églises de Constantinople furent partagées entre les deux religions; on fixa les bornes des deux cultes, et jusqu'au moment où les priviléges de l'Église greoque furent violes par Selim, petit-fils de Mahomet, il s'écoula soixante ans durant lesquels les Grecs (2) jouirent des avantages de cet équitable partage. Les défenseurs du christianisme, excités par les ministres du divan qui voulaient tromper le fanatisme de Selim, oserent soutenir que ce partage avait été un acte de justice et non pas de générosité, un traité et non pas une concession, et que si une moitié de la ville avait été prise d'assaut, l'autre moîtié s'était ,

<sup>(4)</sup> Phrama (L. 11, c. 19) décrit cette cérémonie, qui sest peut-être embellie en passant dans la bouche des Grees et dans celle des Latins. Le fait est confirmé par Emmanuel Malaxus, qui a écrit, en gree vulgaine l'Histoire des Patrianchés après la price de Constationnée, a jusérée dans la Turio-Greeia de Grusius (I. v. 21, 106-126). Mais les lecteurs les plus dociles haront peine à soire que Mahomet ait adopté exte formule exhibitique: Sanèta Trintas qua milit donavit imperium le in patriarcham nova Roina delegit.

<sup>(2)</sup> Spoudanus décrit (A. D. 1453, nº 21; 1408, nº 16); d'après la Turas-Greccia de Erusius, l'esclavage; et les quecelles intestines de l'Eglise grecque: Lo, patriarche qui succeda a Gernadius; se jeta de désespoir dans un puts:

rendue à la suite d'une capitulation sacrée; que le feu avait consumé la chartre, mais que la déposition de trois vieux janissalres suppléait à cette perte; et leur foi vendue a plus de poids sur l'esprit de Cantemir, que la déclaration positive et unanime des auteurs contemporains (1).

J'abandonne aux armes turques les débris de la monarchie des Grecs en Europe et en Asie; mais, dans une histoire de la décadence et de la chute de l'em- des Compire romain en Orient, je dois conduire jusqu'à leur extinction les deux dernières dynasties (2) qui aient regne à Constantinople. Démétrius et Thomas Paléo-

<sup>(1)</sup> Cantemir (p. 101-105) insiste sur le témoignage unanime des historiens turcs anciens et modernes; il dit que ces auteurs ne se seraient pas-permis un mensonge pour diminuer leur gloire nationale, puisqu'il est plus honorable de prendre une ville d'assaut que par capitulation : mais .. 1º ces temoignages me paraissent douteux, puisqu'il ne vite aucun historien particulier, et que les Annales turques de Leunclavius affirment, sans exception, que Mahomet prit Constantinople per vim (p. 329). 20 On peut employer le même argument en faveur des Grecs contemporains, qui n'auraient pas oablié ce traité honorable et salutaire. Voltaire préfère, selon son usage, les Turcs aux chrétiens.

<sup>(2)</sup> Vorez Ducange (Fam. brzant., p. 195) sut la généalogie et la châte des Comnenes de Trébisonde; sur les derniers Palcologues, ce même antiquaire, toujours exact dans ses recherches (p. 244-247, 248). La branche des Paléologues de Montferrat ne s'éteignit que dans le siècle suivant; mais ils avaient oublie leur origine et les parens qui leur restaient en Grèce.

logue (1), frères de Constantin et despotes de la Morée; furent consternes en apprenant la mort de l'empereur et la ruine de la monarchie. Sans espoir de pouvoir se défendre, ils se disposèrent, ainsi que les nobles attachés à leur fortune, à passer en Italie, hors de la portée de la foudre ottomane. Leurs premières inquiétudes furent dissipées par Mahomet, qui se contenta d'un tribut de douze mille ducats; occupe à ravager le continent et les îles par ses invasions, il laissa à la Morée un répit de sept aus. Mais ces septannées furent une période de douleur, de discorde et de misère. Trois cents archers d'Italie ne pouvaient plus défendre l'hexamilion, ce rempart de l'isthme; relevé et renversé si souvent. Les Turcs s'emparerent des portes de Corinthe ; ils revinrent de cette incursion , faite durant l'été , avec beaucoup de captifs et de butin; les Grecs se plaignirent, mais on les éconta avec indifférence et avec mépris. Les Albanais, tribu. errante de pasteurs adonnés au vol, remplirent la péninsule de brigandages et de meurtres. Démétrius et Thomas implorerent le secours dangereux et humiliant d'un pacha voism; et après avoir étoulfé la révolte, il traca aux deux princes la règle de leur conduite. Mais ni les liens du sang, ni les sermens re-

<sup>(1)</sup> Dans l'indigne histoire des disputes ét des multicurs des deux frères Phranga (I. 111, c. 2/2-3) indure trop des préputions en faveur de Thomas. Ducas (c. 147, 45) est trop bier, chalcocondyles (I. viii, 12 (x) est trop diffés et se petimet trop de digression.

nouvelés an pied des autels et au moment de la communion, ni la nécessité dont la force est encore plus impérieuse, ne purent apaiser ou suspendre leurs querelles domestiques. Chacun d'eux porta le fer et la flamme sur le territoire de l'autre ; ils consumèrent dans cette guerre dénaturée les aumônes et les secours de l'Occident, et ne firent servir leur puissance qu'à des exécutions barbares et arbitraires. Dans sa détresse et son ressentiment', le plus faible des deux eut recours à leur commun maître ; et lorsque le moment du succès et de la vengeance fut arrivé, Mahomet se déclara l'ami de Démétrius, et entra dans la Morée avec des forces irrésistibles, Après avoir pris possession de Sparte : «Vous êtes trop faible , dit-il à Pe son allie, pour contenir cette province turbulente. A.D. 146 Votre fille sera recue dans mon lit, et vous passerez le reste de vos jours dans la tranquillité et les honneurs. » Démétrius soupira, mais obéit, Il livra sa fille et ses forteresses; il suivit à Andrinople son souverain et son gendre, et recut, pour son entretien et celui de sa maison, une ville de la Thrace et les îles adjacentes d'Imbros, de Lemnos et de Samothrace. By fut rejoint l'année suivante par un compagnon d'infortune, David, le dernier des princes de la race des Connênes, qui , après la prise de Constantinople par les Latins, avait fonde un nouvel empire sur la côte de la mer Noire (1). Mahomet, qui poursuivait

<sup>· (1)</sup> Voyez la perte ou la conquete de Trébisonde dans

ses conquêtes dans l'Anatolie, investit, avec une escadre et une armée , la capitale de David , qui osait prendre le titre d'empereur de Trébisonde (1) : la negociation se borna à une question unique et peremptoire : « Voulez-vous, lui dit le sultan, en résignant votre royaume, conserver votre vie et vos richesses? ou bien aimez-vous mieux perdre votre royaume, vos richesses et la vie? » Le faible Comnene fut épouvanté, et suivit l'exemple d'un musulman son voisin, le prince de Sinope (2), qui, d'après une pareille sommation, avait livré une ville fortifiée, quatre cents canons et dix ou douze mille soldats: On exécuta fidèlement les articles de la capitulation de Trébisonde. David et sa famille furent conduits

De Trebi-A. D. 1461.

> Chalcocondyles (1. 1x, p. 263-266), Ducas (c. 45), Phranza (1. 111, c. 27) et Cantemir (p. 107).

(1) Tournefort (t. m., lettre 17, p. 179) dit que Trébisonde est mal peuplée; mais Peyssonel, le dernier et le plus exact des observateurs, lui donne cent mille habitans (Commerce de la mer Noire, t. 11, p. 72, et pour la province, p. 53-00). Sa prospérité et son commerce sont troublés continuellement par les querelles factieuses des denx Odas de janissaires, dans. l'une desquelles s'enrôlent ordinairement trente mille Bazis (Mem. de Tott, t. 111, p. 16, 17).

(2) Ismael-Beg, prince de Sinope ou de Sinople, avait. un revenu de deux cent mille ducats, qui provenait surtout de ses mines de enivre (Chaleocondyles, 1. ix , p. 258, 250). Peyssonel (Commerce de la mer Noire, t. 11, p. 100) donne à la ville moderne soixante mille habitans. Cette population paraît enorme; toutefois c'est en commerçant avec un peuple qu'on connaît sa richesse et sa population

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. L'EVIIL 127

dans un château de la Romanie ; mais David fut soupconne, d'après de légers indices, d'entretenir une correspondance avec le roi de Perse, et le vainqueur l'immola avec toute sa famille à ses soupcons ou à sa cupidité. Le titre de beau-père du sultan ne mit paslong-temps l'infortuné Démétrius à l'abri de l'exit et de la confiscation; son abjecte soumission excita/la pitié et le mépris de Mahomet. On fit passer à Constantinople les Grecs de sa suite; on lui assigna une pension de einquante mille aspres, jusqu'à ce qu'enfin l'habit monastique et la mort, qu'il n'atteignit que dans un age avancé, le délivrassent du pouvoir d'un maître terrestre. Il n'est pas aisé de prononcer si la servitude de Démétrius fut plus humiliante que l'exil auguel se condamna son frère Thomas (1): Lorsque la Morée tomba au pouvoir des Turcs, celui-ci se réfugia à Corfou, et de la en Italie, avec quelques compagnons dépouillés de tout. Son nom ; ses malheurs, et la tête de l'apôtre saint André, lui valurent l'hospitalité au Vatican, et sa misère fut prolongée par une pension de six mille ducats; que lui ficent le pape et les cardinaux. André et Manuel ; ses deux fils, furent élevés en Italie; mais l'aîné, méprisé de ses ennemis et à charge à ses amis, s'avilit par sa conduite et par son mariage. Il ne lui restait que son titre d'héritier de l'empire de Constantinople, et il le

<sup>(</sup>i) Spondanus raconte, d'après Gobelin (Comment. Pui II, l. y); l'arrivée et la réception du despote Thomas à Kome (A. D. 1461, n° 3).

vendit successivement aux rois de France et d'Aragon (1). Charles vin , ans jours de sa passagère prospérité, aspira à réunir l'empire d'Orient au royaime
de Naples. Au milieu d'une fête publique, il prit le
titre d'Auguste et l'habit de pourpre; les Grees se
réjouissaient, et les Ottomans tremblaient déjà de vôir
artivér les chevaliers français (a). Manuel Paleologne,
second fils de Thomas, voulut revoir sa patrie. Son
retour pouvait être agréable à la Porte, et ne pouvait
l'inquiéter; grâces aux bontés du sultair, il vecut à
Coustantinople dans l'aisance, et ses fonérallies four la
Coustantinople dans l'aisance, et ses fonérallies four lu
honorées par un nombreux cortége de chrétiens et de
musulmans. S'il est des animaux d'un naturel si généreux qu'ils refusent de propager leur race dans
la servitude, c'est dans une moins noble espèce qu'il-

<sup>(</sup>i) Par un acte daté A. D. 1494, septembre 6, et transporté d'enrièrement des archires du Capitole 4 la Bibliothèque du roi à Paris, le despote Audré Paléologue, en se réservant la Morée et quelques avantiges parineulires, transnit à Charles VII, roi de France, les empires de Constantiopple et de Trébisonde (Spondanus, A. D. 1495, n° 2). M. de Poncemagne, Mem. de l'Acad. des Inscript., 1. xyii, p. 536-56) a donné une dissertation sur cet-acte dout il avait requ une copie de Rome.

<sup>(4)</sup> Foy. Philippe de Comines (1, ru, e., i.g.), qui compte avre plaint le sombre de Grees, dont on expérait le soule-rement. Il sipute dans ses calcult que les Français n'auraient à fuire que soivante milles d'une myigation sisce, la distance de Valona. A Constantinophe étunt seulement de dire-fuir jours de marche, etc. L'empire ture fut sanvé en cette occasión par la politique de Vernia.

faut ranger les derniers princes de la famille impériale. Manuel accepta deux belles femmes de la générosité du grand seigneur, et laissa un fils confondu dans, la foulé des esclaves turcs, dont il adopta l'habit et la religion.

Lorsque les Turcs furent maîtres de Constantino- p ple, on sentit et on exagéra l'importance de cette l'Europe perte. Le pontificat de Nicolas v, d'ailleurs paisible et heureux, fut déshonoré par la chute de l'empire d'Orient, et la douleur ou l'effroi des Latins ranima ou parut ranimer l'enthousiasme des croisades. Dans l'une des contrées les plus éloignées de l'Occident . à Lille en Flandre, Philippe, duc de Bourgogne, assombla les premiers personnages de sa noblesse, et régla le fastueux appareil de la fête, de manière à frapper leur imagination et leurs sens (i). Au milieu du hanquet, un Sarrasin d'une faille gigantesque entra dans la salle ; il conduisait un simulacre d'éléphant qui porfait un château; on vit sortir du château, en habit de deuil, une matrone qui représentait la religion. Elle deplora ses malheurs, elle accusa l'indolence de ses champions; le premier héraut de la toison d'or s'avança , tenant sur son poing un faisan en vie qu'il offrit au duc, selon les rites de la

<sup>(1)</sup> Voyez les détails de cette fête dans Olivier de La Marche (Mémoires, part. 1, c. 29, 30) et l'extrait et les observations de M. de Saime-Palaye (Mem. sur la Chevalerie 1. 1, part, 111, p. 182-185). Le paon était, ainsi que le faisan, consideré comme au orseau royal.

#### HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

chevalerie. Sur cette etrange sommation, Philippe, prince sage et agé, s'engagea lui et toutes ses forces pour une sainte guerre contre les Turcs. Les barons et les chevaliers reunis dans cette assemblée ; imiterent son exemple; ils en jurerent Dieu , la Vierge Marie, les dames et le faisan : ils y ajouterent des vœux particuliers non moins extravagans que la teneur générale de leur serment. Mais l'exécution de tous ces engagemens dépendait de quelques événemens à venir et étrangers à cette entreprise, et le duc de Bourgogne, qui vécut encore donze ans, put, jusqu'au dernier moment de sa vie, paraître et se croire peut-être à la veille de son départ. Si le même feu avait embrase tous les cœurs, si l'union des chiretiens avait égale leur valeur, si toutes les puissances, depuis la Suede (1) jusqu'à Naples, avaient fourni dans une juste proportion, leur contingent de cavalerie, d'infanterie et de subsides, il y a lieu de croire. que les Européens auraient repris Constantinople, et qu'on aurait reponssé les Turcs au-delà de l'Hellespont et de l'Euphrate. Mais le secrétaire de l'empereur , qui cerivit toutes les dépêches , qui assista à toutes les assemblées, Aneas Sylvius (2), homme dis-

<sup>(</sup>i) D'après un dénombrément qui se lit alors, on trouvar que la Suède, la Gothié et la Finlande, contensient dix-huit cent mille combattans, et qu'einsi elles étalent hien plus peuplées que de nos jours.

<sup>(2)</sup> Spondanus à fait, en 1454, d'après Æncas Sylvius, Je tableau de Telat de l'Europe, qu'il a enrichi de ses obsetvations. Ce précieux annaliste et l'Italien Muratoni don-

Z .

tingué par ses vues politiques et ses talens oratoires, fait connaître, d'après ce qu'il avait vu, combien l'état de la chrétienté et la disposition des esprits s'opposaient à l'exécution de ce projet. « La chrétienté, dit-il, est un corps sans tête, une république qui n'à ni lois ni magistrats. Le pape et l'empereur ont l'éclat que donnent les grandes dignités : ce sont des fantômes éblouissans; mais ils sont hors d'état de commander, et personne ne veut obeir. Chaque pays est gouverné par un souverain particulier, et chaque prince a des intérêts séparés. Quelle éloquence pourrait parvenir à réunir sous le même drapeau un si grand nombre de puissances discordantes par leur nature, et ennemies les unes des autres ? Si on ponyait cassembler leurs troupes, qui oserait faire les fonctions de général? quel ordre établirait-on dans cette armée ? quelle en serait la discipline militaire? qui voudrait entreprendre de nourrir une si enorme multitude? qui pourrait comprendre leurs divers langages on diriger leurs moents incompatibles? Quel homme viendrait à bout de réconcilier les Anglais et les Français, Genes et l'Aragon, les Allemands et les peuples de la Hongrie et de la Bohême?-Si on entreprend cette guerre-avec un petit nombre de troupes, elles seront accablées par les infidèles, avec un grand nombre, elles le seront par

nent la suite des évenemens depuis 1453 jusqu'en 1481, époque de la mort de Mahomet, et à laquelle je terminerai ce chapitre.

leur propre poids et par leur désordre. à Toutefois ce même Æneas Sylvius; lorson'il fut devenu pape sous le nom de Pie u, passa le reste de sa vie à negocier une guerre contre les Turcs. Il excita au concile de Mantone quelques étincelles d'un enthousiasme faible ou simulé : mais lorsqu'il arriva à Ancône pour e embarquer lui-même avec les troupes, les engagemens s'évanouirent en excuses'; le jour du départ , fixe d'une manière précise, fut remis à une époque indéfinie et son armée se trouva composée de quelques pélerins allemands qu'il fut obligé de renvoyer avec des indulgences et des aumônes. Ses successeurs et les autres princes de l'Italie ne s'occuperent pas de l'avenir ; dominés par le moment , ils ne songèrent qu'à s'agrandir autour d'eux : la distance ou la proximité de chaque objet déterminait à leurs veux sa grandeur apparente. Des vues plus étendues les auraient engages, pour leur propre intérêt, à soutenir sur mer une guerre défensive contre l'ememi commun, et l'appui de Scanderbeg et de ses braves Albanais aurait empêché l'invasion du royanne de Naples. Le siège et le sac d'Otrante par les Turcs répandirent une consternation générale, et le pape Sixte iv se disposait à fuir au-delà des Alpes ; lors que cet orage fut dissipe par la mort de Mahomet II. qui termina sa carrière à l'age de cinquante un ans (1).

<sup>(</sup>i) Outre les deux annalistes indiqués dans la note précédente, le lecteur peut consulter Giannone ( Isloria civile). L. III., p. 449-456 yeur l'invasion du goyaume de Napica par

# DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. EXVIII. 133

Son génie ambitieux aspirait à la conquête de l'Italie; il possédait une elle très-forte, un vaste-poit, et, solor toute apparence; le même prince aurait subjugué l'ancienne et la nouvelle Rome (v).

les Tarcs, Quant aux détails du régue et des conquêtes de Mahamet 11. j'ai fait usage quéduclois des Memone istoriche de Monarchi ottomani di Giovanni Sagredo, Venise, 1677, in-4°. Soit en temps de paix ou en temps de guerre, les Tures ont toujoins na l'attention de la république de venise. Sagredo, en qualité de procurateur de Saint-Marc, ciamina loutes les dépèches et toutes les archives de cêtte république, et il alest pas ansa mérite in pour le fond ni poucle style. Cependant il a trop d'aigreur coutre les infidèles; il rignore leur laugue et deurs mocurs, et a mara-tion, qui roffre, que soixante-dix pages sur Mahomet in (p. 69-140), devient plus détaillée et plus authentique à mesare qu'il approche des années 1640 et 1644; terme de ses travaux historiques.

(1) Comme c'est fei là fin de mes travaiu sur l'empire gree, je vias dire quelques mots sur la grande cellection des crivains de Byzance, dont j'ai souvent employé les noms et les témoignages dans le cours de cette histoire. Alde et les Haliens n'imprimèrent en gree que les auteur classiques des temps plus éclairés; et c'est sux-Allemands que nons devons les premières éditions de Procope, d'Agachinias, de Cedrenus, de Zonare, etc. Les volumes de la Byzantine (36 vgl. in-joido) sont sortis successivement (A. D. 1648, etc.) de l'imprimerie du Roure, avec quelques secours des imprimeries de Rome et de Leipzig. Mais l'éditjon de Venise (A. D. 1729), moins chêté à la vérité etpas, aboudante, est aussi inférieure à cellé de Paris en porrection qu'en magrificencé. Les Français, qui furent châtgés-

### 134 HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

historiques de Charles Dutresne Duesinge donnent du prix au texte d'Anne Comiéne, de Cinnamus, de Villehardonn, etc. Les autres oivrages qu'îl a public su cessmatières, c'est-àe-dire le Glossairs gree, la Constantinopolis christiana et les Fâmilia byzantina, yepandent une viva lumière au les tentoprès du bas-empire.

# CHAPITRE LXIX.

Etat de Rome depuis le douzième siècle. Domination temporolle des papes. Séditions dans la ville de Rome. Hérésie politique d'Arnaud de Brescia. Rétablissement de la république. Les sénateurs, Orgueil des Romains, Leurs guerres. Ils sont privés de l'élection et de la présence des papes, qui se retirent à Avignon! Jobile. Nobles familles de Rome: Querelle des Colonnes et des Ursins.

Dans le cours des premiers siècles de la décadence List et re et de la chute de l'empire romain, nos regards demeurent invariablement fixes sur la cité souveraine - 1100-1560 qui avait donné des lois à la plus belle portion du globe. Nons contemplons sa fortune d'abord avec admiration, ensuite avec pitie, toujours avec attention; et lorsque notre esprit s'éloigne du Capitole pour examiner les provinces, on ne les regarde que comme des branches détachées successivement du corps de l'empire. La fondation d'une nouvelle Rome sur les rivages du Bosphore nous a obligés de suivre les successeurs de Constantin, et notre curiosité s'est laissé entraîner dans les contrées les plus reculées de l'Europe et de l'Asie, pour y découvrir les causes et les auteurs du long affaiblissement de la monarchie de Byzance. Les conquêtes de Justinien nous ent rappeles aux bords du Tibre pour v être temoius de la delivrance de l'ancienne métropole; mais cette

délivrance ne fit que changer ou peut-être qu'aggraver la servitude. Rome avait dejà perdu ses trophées, ses dieux et ses Cesars, et la domination des Goths n'avait été ni plus humiliante ni plus oppressive que la tyrannie des Grecs. Au huitième siècle de l'ère chrétienne, une querelle religieuse sur le culte des images excita les Romains à recouvrer leur indépendance. Leur évêque devint le père temporel et spirituel d'un peuple libre; et l'empire d'Occident, retabli par Charlemagne, releva encore de l'éclat de son nom la singulière constitution de l'Allemagne moderne. Le nom de Rome nous frappe toujours d'un respect involontaire. Ce climat, dont je n'examine pas ici l'influence, n'était plus le même (1); la pureté de son sang s'était corrompue à travers mille canaux étrangers; mais ses rnines vénérables et le souvenir de sa grandeur passée ranimèrent une étincelle du caractère de la nation. Les ténèbres du moyen age offrent quelques scènes dignes de nos regards, et ie ne termineral cet ouvrage qu'après avoir

<sup>(1)</sup> L'abbé Dubos, qui a sontenu et exagéré l'influence du climat avét moins de génie que Montesquieu son successeur, s'objecte à l'ui-mpine la dégénération des Romains et des Bataves. Il répond sur le persuier de ses ciemples, r'you à l'alterition est nions, reèlle qu'a parrente, et que des modernes Romains ont la prodence de sacher en espandance les retres de leurs ancêttes; 2º que l'air, le sol et le climat de Rome, ont souffert une grante et visible alternation. Réflacions sur la Poèsse et la Pointure, part 1, 1, sect. 15.

jete un coup d'œil sur l'état et les revolutions de la ville de Rome, qui se soumit à l'autorité absolue des papes vers l'époque où les Turcs asservirent Constantinople. Au commencement du douzième siècle (1), épo-

que de la première croisade, les Latins respectaient, français de Rome comme la métropole du monde, comme le trone du pape et de l'empereur, qui tiraient de la cité éternelle les titres, les hommages dont ils jouissaient, et le droit ou l'exercice de leur empire tem-

porel. Après une si longue interruption dans son histoire, il ne sera pas inutile de repeter ici qu'une diete nationale choisissait au-dela du Rhin les successeurs de Charlemagne et des Othon; mais que ces

800-1100.

princes se contentaient du modeste tifre de roi d'Allemagne et d'Italie, jusqu'au moment où ils avaient passé les Alpes et l'Apennin pour vemr sur les bords du Tibre chercher la couronne impériale (2). Ils recevaient à quelque distance de la ville les hommages da clergé et du peuple, qui allaient à leur rencontre

<sup>(1)</sup> Le lecteur est éloigné de Rome depuis si long-temps que je lui conseille de se rappeler ou de relire le quaranteneuvième chapitre de cette histoire.

<sup>(2)</sup> Les auteurs qui decrivent le mieux le couronnement des empereurs d'Allemagne, surtout de ceux du onzième siècle, sont Muratori, qui suit les monumens originaux (Antig: Ital. medii evi, t. 1, Dissett 1, p. 99 etc. ), et Cenni ( Monument. domin. pontif. , t. 11 , Dissert 6 , p. 261). Je ne cominis le dernier que par les extraits étendus de Schmidt ( Hist, des Allemands, t, 111 , p. 255-266)

avec des branches de palmier et des croix; ces figures de loups et de lions, de dragons et d'aigles, tous ees terribles emblemes qu'on voyait flotter sur les drapeaux, rappelaient les légions et les cohortes qui avaient autrefois comhatta pour la republique. L'ems pereur jurait trois fois de maintenir les libertés de Rome, d'abord au pont Milvius, ensuite à la porte de la ville, enfin sur l'escalier du Vatican, et la distribution des largesses d'usage imitait faiblement la magnificence des premiers Césars. Il était couronné dans l'eglise de Saint-Pierre par le successeur de ce prince des apotres; la voix de Dieu se confondait avec celle du peuple; le consentement du peuple se manifestait par ces acclamations : « Victoire et longue vie au pape notre sonverain! victoire et longue vie à l'empereur notre souverain ! victoire et longue vie aux soldats remains et teutons (1)! » Les noms de César et d'Auguste, les lois de Constantin et de Justinien, l'exemple de Charlemagne et d'Othon, établissaient la suprême domination des empereurs ; on gravait leur titre et leur image sur les monnaies du pape (2); et pour constater leur juridiction, ils

<sup>.(1)</sup> Exercitui romano et teutonico! On s'apercevait en effet de la réalité de l'armée des Allemands; mois ce qu'ou appelait l'armée romaine n'était plus que magni nominis um-

<sup>(2)</sup> Muratori a donné la série des monnaies pontificales (Antiquit., X. 11, Dissert., 27, 19, 548-554). Il n'en trouve que deux antérieures a l'année 800; nois es pavonseignantie depuis Léon 11; jusqu'à Léon 12, ou l'on voit le titre at l'i-

remettaient le glaive de la justice au préfet de la ville; mais le nom, la langue et les mœurs d'un maître. barbare : réveillaient tous les préjuges des Romains. Les Gésars de la Saxe et de la Franconie étaient les chefs d'une aristocratie féodale; ils ne pouvaient exercer cette discipline civile et militaire qui senle assure l'obéissance d'un peuple éloigné, impatient du joug de la servitude, quoique peut-être incapable de liberté. Une seule fois dans sa vie chaque empereur passait les Alpes à la tête d'une armée d'Allemands ses vassaux. J'ai décrit le paisible cérémonial de son entrée et de son couronnement : mais l'ordre en était communément troublé par les clameurs et la sédition des Romains, qui s'opposaient à leur souverain comme à un étranger qui venait envalur leur territoire : son départ était toujours brusque et souvent honteux; et durant l'absence qu'occasionait un long règne, on insultait à son pouvoir et on oubliait son nom. Les progres de l'indépendance en Allemagne et en Italie minerent la base de la souveraineté impériale, et le triomphe des papes fut la délivrance de Rome.

L'empereur avait régné par droit de conquête; l'autorité du pape était fondée sur l'opinion et l'ha-der papes bitude, base moins imposante, mais plus solide. Le pontife, en affranchissant son pays de l'influence d'un

mage de l'empereur qui réguait alors : ancune de celles de. Grégoire vii ou d'Urbain it n'est parvenue jusqu'à nous ; mais il paraît que Pascal it ne voulut pas permettre sur les siennes cette preuve de dépendance.

Fondre au l'affection du peuple

prince étranger, se rendit plus cher à son troupeau dont il redevint en effet le pasteur. Le choix du vicaire de Jesus-Christ ne dépendait plus de la nomination venale ou arbitraire d'une conr d'Allemagne : il était nommé librement par le collège des cardinaux, pour la plupart originaires ou habitans de Rome. Les anplaudissemens des magistrats et du peuple confirmaient son election; et c'était, en definitive, du suffrage des Romains que dérivait cette puissance écclésiastique à laquelle on obcissait en Suède et dans la Bretagne, Les mêmes suffrages donnaient à la capitale un souverain et un pontife. On croyait generalement que Constantin avait accorde aux papes la domination temporelle de Rome, et les publicistes les plus courageux, les plus audacieux sceptiques se bornaient à contester le droit de l'empereur et la validité de sa donation. L'ignorance et la tradition de quatre siècles avaient profondement enracine dans les esprits Popinion de la vérité du fait et de l'authenticité de la donation, et l'origine de cette fable se perdait sons, des effets reels et durables. Le nom de dominies ou de seigneur était gravé sur la monnaie de l'évêque; son droit était reconnu par des acclamations et des sermens de fidelité; et ; d'après le consentement volontaire ou force des empereurs d'Altemagne, il avait long-temps exerce une juridiction suprême on subordonnée sur la ville et sur le patrimone de saint Pierre. Le règne des papes agréable aux préjugés des Romains, n'était pas incompatible avec leurs libertes, et des recherches plus éclairées auraient découvert .

le droit.

une source encore plus noble de leur ponvoir, la reconnaissance d'une nation qu'ils avaient arrachée à l'hérésie et à la tyrannie des empereurs grecs. Il parait que, dans un siècle de superstition, la puissance royale et l'autorité sacerdotale réunies durent se fortifier l'une l'autre, et que les clefs du paradis étaient pour l'évêque de Rome le garant le plus sûr de l'obéissance qu'il voulait obtenir sur la terre, Les vices personnels de l'homme pouvaient, il est vrai, affaiblir le caractère sacré du vicaire de Jésus-Christ; mais les scandales du dixième siècle furent effaces par les vertus austères et plus dangereuses de Grégoire vir et de ses successeurs; et dans les comhats d'ambition qu'ils soutinrent pour les droits de l'Eglise, leurs revers et leurs succès augmentérent egalement la veneration du peuple. Victimes de la persecution, on les voyait quelquefois errer dans la pauvreté et dans l'exil; le zele apostolique avec lequel ils s'offraient au martyre, devait émouvoir et interesser en leur faveur tous les catholiques Quelquefois tonnant du haut du Vatican, ils créaient, jugeaient. déposaient les rois de la terre, et le plus orgueilleux des Romains ne pouvait se croire avili en se soumettant à un prêtre qui voyait les successeurs de Charlemagne lui baiser les pieds et lui tenir l'etrier (1). L'in-

<sup>(</sup>i) Voyez Ducange , Glass, medice et infime latinilatis , t. vi , p. 364 , 365; Staffa. Les rois rendaient cet hommage aux archevoques; et les vassaux le rendaient à leurs seigneurs (Schmidt, it. 111, pag. 202); c'était un des plus

térêt même temporel de la ville de Rome était de défendre les papes et de leur assurer dans son sein un séjonr tranquille et honorable, puisque c'était de leur senle présence qu'un penple vain et paresseux tirait la plus grande partie de ses subsistances et de ses richesses. Le revenu fixe des papes avait probablement diminue : des mains sacriléges avaient envahi en Italie et dans les provinces un assez grand nombre de domaines de l'ancien' patrimoine de saint Pierre, et. les vastes concessions de Pepin et de ses descendans, réclamées plutôt que possédées par l'évêque de Rome. ne pouvaient compenser cette perte; mais une foule perpétuelle et toujours croissante de pélerins et de supplians nourrissait le Vancan et le Capitole; l'etendue de la chrétiente était fort augmentée, et le pape ainsi que les cardinaux étaient accablés des affaires que leur donnait le jugement des causes en matières ecclésiastiques et en matières civiles. Une nouvelle jurisprudence avait établi dans l'Église latine le droit et l'usage des appels (i); on engageait ou

adrojts moyens de politique de la sour de Rome que de confondre les marques de la soumission filiale et celles de la soumission féodale.

<sup>(</sup>i) le zelé saint Bernard (de Connidentions, l. 11, t. 17, p. 4) i-kfa, éd. de Mehllon, Venice, 1750) et le judicious, le linguistic de l'échique de la visit de la visit de la visit de la public de l'échique de la visit de la visit

Fon sommait les évêques et les abbés du Nord et de l'Occident à venir solliciter ou porter des plaintes. accuser leurs ennemis on se justifier au sanctuaire des saints apôtres. On citait un fait qu'il faut regarder comme une espèce de prodige : on dit que deux chevaux appartenant à l'archeveque de Mayence et à l'archevêque de Cologne, repasserent les Alpes encore charges d'or (1) et d'argent : mais on ne tarda pas à voir que le succès des pélerins et des cliens dépendait moins de la justice de la cause que de la valeur de l'offrande. Ces étrangers déployaient avec ostentation leurs richesses et leur piété, et leurs depenses, sacrées ou profanes, tournaient par mille canaux au profit des Romains.

Des raisons si puissantes devaient maintenir le Inconstant peuple de Rome dans une preuse et volontaire soumission envers son pere spirituel et temporel. Mais l'opération du préjugé ou de l'intérêt est sonvent troublée par les mouvemens indomptables des passions. Le sauvage qui coupe l'arbre pour en cueillir le fruit (2) . l'Arabe qui pille les caravanes des com-

recherche l'origine et combat les principes de cette nonvelle jurisprudence

<sup>(1)</sup> Germanier ... summarir non levalis surcinis onusti nihilominus repatriant inviti. Nova res! Quando hactenus aurum Roma refudil? et nunc Romanarum consilio id usurnatum non credimus. (Saint Berpard', de Consideratione, I. nr. e. 3; p. 437.) Les premiers mots de ce passage sont obscurs et vraisemblablement alteres.

<sup>(2) &</sup>quot; Quand les souvages de la Louisinoe veulent avoir

mercans, sont animes par la même impulsion d'une nature sanvage, qui songe au présent sans s'occiner de l'avenir, et sacrifie à îles jouissances momentanées la longue et paisible possession des plus importans avantages. C'est ainsi que les Romains inconsidérès profanèrent la châsse de saint Pierre, volèrent les offrandes des fidèles, blesserent les pélérins; sans calculer le nombre et la valeur de ces pélerinages nu'allait arrêter leur brigandage sacrilège. L'influence même de la superstition est mobile et précaire et souvent l'avarice ou l'orgueil délivre l'esclave dont la raison est asservie. Les fables et les oracles des prêtres penvent avoir beaucoup d'empire sur l'esprit d'un Barbare ; mais aucun esprit n'est moins disposé à préférer l'imagination aux sens, à sacrifier les désirs et les intérêts de ce monde à un motif éloigné on à un objet invisible et peut-être idéal : dans la vigueur de l'âge et de la santé, ses mœurs sont toujours en contradiction avec sa foi, et le désordre continue jusqu'à l'époque où la vieillesse, la maladie ou l'infortune; dveillent ses eraintes et le pressent d'acquitter la double dette que lui imposent la piété et le rémords. J'ai déjà observé que l'indifférence de nos temps modernes sur les matières de religion est ce qu'il y a de plus favorable à la paix et à la sureté

du fruit, ils coupent l'arbre au pied et eucillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique s (Esprit des Lois , 1. v. c. (3), et les passions et l'ignorance sont toujours despoti-

Séditions de Rome

des prêtres. Sous le règne de la superstition, ils avaient beaucoup à espérer de l'ignorance, et beaucoup à craindre de la violence des hommes : l'accroissement continuel de leurs richesses les aurait rendus seuls propriétaires de tous les biens de la terre, mais ces biens que leur livrait un père repentant leur étaient enlevés par un fils avide : on adorait les ecclésiastiques; ou bien on attentait à leur personne; et les mêmes individus plaçaient sur l'autel ou foulaient aux pieds la même idole. Dans le système féodal de l'Europe, les distinctions et la mesure des pouvoirs n'étaient fondées que sur les armes; et dans le tumulte qu'elles excitaient, on écoutait ou l'on suivait rarement la paisible voix de la loi et de la raison. Les Romains dédaignaient le joug et insultaient à l'impuissance de leur évêque (1), qui ne pouvait, par son éducation et par son caractère, exercer décemment ou avec succès la puissance du

<sup>(1)</sup> Jean de Salisbury, dans une conversation familière avec Adrien IV, son compatinels, accuse l'avaricé du pape et du clergé: Provinciarum deripinat spolia, ae si thyrauros Crasi studeant reparare. Sed recté cum eis agit Alissimus, quoniam et ipri allis et sapé villisimis hominibus dati sunt in direptionem (de Nugis Curialium, 1. vo, c. 24, p. 387). A la page suivante, il blame la rémérité et l'infédité des Romains, dont les papes selforçaient en vain de éaptiver l'affection avec des présens, au lieu de la mériter par leurs vertus. Il est bien dommage que Jean de Salisbury, qui a écrit sur tant d'objets divers, ne nous ait pàs donné, au lieu de moralités et d'érudition, quelque connaissance de luis-même et des mœurs des on tenps.

glaive. Les motifs de son élection et les faiblesses de sa vie faisaient la matière de leur entretien, et la proximité diminuait le respect que son nom et ses décrets inspiraient à un monde barbare. Cette remarque n'a pas échappé à notre historien philosophe. « Tandis que le nom et l'autorité de la cour de Rome étaient la terreur des contrées reculées de l'Europe. plongées dans une profonde ignorance, et où l'on ne connaissait ni son caractère ni sa conduite, en Italie on respectait si peu le souverain pontife, que ses ennemis les plus invétérés environnaient les portes de Rome; qu'ils contrôlaient son gouvernement dans la ville; que des ambassadeurs qui arrivaient des extrémités de l'Europe pour lui témoigner l'humble ou plutôt l'abjecte soumission du plus grand monarque de son siècle, eurent bien de la peine à parvenir jusqu'à son trône et à se jeter à ses pieds (r). »

Successeur de Grégoire VII-A. D. 1086-1305

Dès les premiers temps, la richesse des papes avait

<sup>(</sup>i) Hume's History of England, vol. 1, p. 4:19. Le même auteur rapporte, d'aprèc Fils-Eipehen, un acté acrouaté bien atrocs et bien singulier que se permit coatre les prêtres Geoffroi, père de Henri m. A l'Époque où il était maître de la Normandie, le chapitre de Seez s'avisa de procéder, sans. son consentement, à l'élection d'un évêque; il ordonna de mutiler tous les chanoines et l'évêque qu'ils avaient nommé, et se fit apportet sur un plât les parties génitales de ces malheurenx. « Ils pouvaients se plaindre avec raison de la douleur et du danger de cette opération; mais puisqu'ils avaient fait von de chasteté; il ne les privait que d'un tréso; intuile.

excité l'envie : leur pouvoir avait rencontré des oppositions, leur personne avait été exposée à la violence. Mais la longue guerre de la tiare et de la couronne augmenta le nombre et enflamma les passions de leurs ennemis. Les Romains, sujets et adversaires à la fois de l'évêque et de l'empereur , ne purent jamais embrasser de bonne foi et avec persévérance les haines mortelles des Guelfes et des Gibelins, si fatales à l'Italie; mais ils étaient recherchés par les deux. partis, et dans leurs bannières ils arboraient alternativement les clefs de saint Pierre et l'aigle d'Allemagne. Grégoire vii, qu'on peut ou honorer ou détester comme le fondateur de la souveraineté des papes, fut chassé de Rome, et mourut en exil à Salerne, Trente-six de ses successeurs (1) soutinrent, iusqu'à leur retraite à Avignon, une lutte inégale contre les Romains : on oublia souvent le respect dû à leur âge et à leur dignité, et les églises, aumilieu des solennités de la religion, furent souvent souillées de meurtres et de séditions (2). Ces désor-

<sup>(1)</sup> On trouve dans les Historiens italiens de Muratori (t. 111, part. 1, p. 277-685) la vie des papes depuis Léon IX et Grégoire vii, par le cardinal d'Aragon , Pandolphe de Pise, Bernard Guide, etc., écrivains contemporains qui ont écrit, d'après des monumens authentiques ; et j'ai toujours en ce recueil sous les yeux.

<sup>&#</sup>x27; (2) Les dates qu'on trouve à la marge de ce chapitre peuvent être envisagées comme des renvois aux Annales de Muratori, cet excellent guide que je suis ordinairement, Il emploie et cite avec la liberté d'un maître sa grande Sollec-

1009-1118.

dres sans liaison et sans but, effets d'une brutalité capricieuse, scraient aussi ennuyeux que dégoûtans à raconter : je me bornerai à quelques événemens du douzième siècle, qui peignent la situation des papes et celle de la ville de Rome. Au moment où Pascal 11 officiait, le jendi de la semaine sainte, il fut interrompu par les cris de la multitude : elle demandait d'un ton impérieux la confirmation d'un magistrat qu'elle favorisait. Le silence du pontife accrut la furenr de la populace; et ayant refusé de se mêler des affaires de la terre lorsqu'il s'occupait de celles du ciel; on lui déclara avec des menaces et des sermens qu'il serait la cause et le témoin de la ruine publique. Le jour de Pâques, se rendant avec son clergé, en procession et pieds nus; aux tombeaux des martyrs, il fut assailli deux fois, sur le pont Saint-Ange et devant le Capitole, d'une grêle de pierres et de dards. On rasa les maisons de ses adhérens : Pascal se sauva avec peine, et après avoir couru bien des dangers, il leva une armée dans le patrimoine de saint Pierre: la guerre civile empoisonna ses derniers jours du sentiment des maux dont il fut la cause ou la victime. Les scènes qui suivirent l'élection de Gélase n, son succes-1118-1119. seur, furent encore plus scandaleuses sous les points de vue civils et religieux. Cencio Frangipani (1);

tion des Historiens italiens, en vingt-huit volumes, et ce trésor étant dans ma bibliothèque, c'est par plaisir et non : par nécessité que j'ai consulté les originaux:

<sup>(1)</sup> Je ne puis m'empêcher de transcrire cet énergique

baron puissant et factieux, entra dans le conclave. furieux et les armes à la main ; il dépouilla , frappa , foula à ses pieds les cardinaux, et saisit sans respect et sans pitié le vicaire de Jésus - Christ à la gorge: il traîna Gélase par les cheveux, l'accabla de coups, le blessa avec ses éperons, et le fit conduire dans sa propre maison, où il l'enchaîna. Une insurrection du peuple délivra le pontife ; les familles rivales de Frangipani s'opposèrent à sa fureur; et Cencio, qui se vit contraint de demander pardon, regretta moins son entréprise que son mauvais succès. Peu de jours après, le pape fut encore attaqué au pied des autels. Tandis que ses ennemis et ses partisans se livraient un combat meurtrier, il se sauva en habits pontificaux. Les compagnons de cette indigne fuite, '. qui excita la pitié des matrones romaines, furent qu dispersés ou désargonnés, et on trouva le pape seul et à demi mort de crainte et de fatigue dans les champs situés derrière l'église de Saint-Pierre. Après avoir, selon le langage de l'Écriture, secoué la pous-

passagede Pandolphe de Pise (p. 384): Hoc audiens inimicus jueci satigue turbator jun factus Cestius Freignpane, none draconis immanissimi sibilans; et. ab imis pectoribus trahens longa suspiria, acconçtus retro gladio sino mord conçurri, valvas ac foris confregii. Ecclesiam fuributus introiti, inde cuistode remoto papam per gulam accepti, distrazii, pugisis calcibusque percessist, et tanquam brutum animal intra lime acclesiam derivente conservati, et anguam brutum animal intra lime num per cipillos et brachia, Jesu bono interim dermiente, detrazit, ad domum urque debutus; inibi catenaviet i teleisti.

sière de ses souliers, l'apôtre s'éloigna d'une ville où sa dignité était insultée et sa personne en danger; et, avouant involontairement qu'il valait mieux obeir à un seul empereur que se voir soumis à tant de maîtres, il mit au jour la vanité de ce pouvoir qui faisait l'objet de l'ambition sacerdotale (1). Ces exemples seraient sans doute suffisans; mais je ne peux omettre les malheurs de deux papes du même siècle, Lucius II et Lucius III. Le premier, montant à l'assaut du Capitole, en équipage de guerrier, recut un coup de pierre à la tempe et expira peu de jours après. Le second vit son cortége chargé de blessures. Plusieurs de ses prêtres avaient été faits prisonniers dans une émeute; les cruels Romains réservant un de ces captifs pour servir de guide aux autres, creverent les yeux à tout le reste, leur mirent par derision des mitres sur la tête, les placèrent sur des anes, le visage tourné vers la queue, et leur firent jurer de se montrer en cet état à la tête du clergé, pour servir de lécon aux autres. L'espoir ou la

Lucius II. A. D. 1844 - 1145. Lucius III. - A. D. 1181 - 1185. 150

crainte, la lassitude ou le remords, la disposition du peuple et les conjonctures, amenaient quelquefois un intervalle de paix et de soumission: ou rétablissait le pape avec de joyeuses acclamations, dans le palais de Latran our le Vatican, d'où on l'avait chassé avec dès menaces et des violences. Mais la racine du mal

<sup>(1)</sup> Ego coram Deo et Ecclesid dico, si unquam possibile esset, mallem unum imperatorem quam tot dominos (Vit. Gelas. II, p. 308).

était profonde; et son action subsistait toujours; ces. momens de calme se trouvaient précédés et suivis d'orages qui coulaient presque à fond la barque de saint Pierre. Rome offrait sans cesse le spectacle de la guerre et de la discorde : les diverses factions et les diverses familles fortifiaient et assiégeaient les églises et les palais. Après avoir donné la paix à Calisten. fermeté pour interdire aux particuliers, dans la métropole, l'usage des armes. Les émeutes de Rome excitèrent une indignation générale chez les peuples qui révéraient le trône apostolique; et saint Bernard, dans une lettre à Eugène III; son disciple, fait, avec. toute la vivacité de son esprit et de son zèle, le tableau des vices de ce peuple rebelle (1). « Qui ne Caracière connaît, dit le moine de Clairvaux, la vanité et l'arrogance des Romains, peuple élevé dans la sédition, nation cruelle, intraitable, qui dédaigne d'obéir à moins qu'elle ne soit trop faible pour résister? Lorsque les Romains promettent de servir, ils aspirent à régner; s'ils jurent de vous demeurer fidèles, ils épient l'oceasion de se révolter : cependant si vos portes ou vos conseils leur sont fermés, leur mécontentement s'exhale en violentes clameurs. Ilabiles à

<sup>(1).</sup> Quid tam notum seculis quam protervia et cervicositas Romanogum? Gens insueta paci, tumultui assueta, gens immitis et intractabilis usque adhue, subdi nesela, nisi cum non valet resistere ( de Consideratione, l. IV, c. 2, p, 441). Le saint reprend haleine, puis continue ainsi : Hi invisi terra et calo, utrique injecere manus, etc. (p. 443).

#### 152. HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

faire le mal, ils n'ont jamais appris l'art de faire le bien : odieux à la terre et au ciel, impies envers la divinité, livrés à la sédition, jaloux de leurs voisins, cruels à l'égard des étrangers, ils n'aiment personne, et personne ne les aime. Tandis qu'ils cherchent à inspirer la crainte, ils vivent eux - mêmes dans des transes continuelles et avilissantes; ils ne veulent pas se soumettre, et ils ne savent point gouverner; sans foi envers leurs supérieurs; insupportables à leurs égaux; ingrats pour leurs bienfaiteurs; d'une égale impudence dans leurs demandes et dans leurs refus, ils sont magnifiques dans leurs promesses, misérables dans l'exécution; enfin l'adulation et la calomnie, la perfidie et la trahison, sont les moyens ordinaires de leur politique. » Sûrement ce sombre portrait n'a pas été coloré par le pinceau de la charité chrétienne (1); mais, quelque bizarre et dissorme qu'il puisse paraître, il offre l'image frappante des Romains du douzième siècle (2)

llérésie politique d'Arnaud du « Brescin: A. D. 1140.

Les Juifs n'avaient point voulu reconnaître Jesus-

(1) Pétrarque, en qualité de citoyen romain, prend la liberté d'observer que saint Bernard, quoique saint, était homme, que le ressentiment put l'entraîner, qu'il a pu se repentir de sa précipitation, etc. Mem. sur la vie de Pétrarque, t. 1, p. 330.

(2) Baronius, dans l'Index du douzième volume de ses Annales, emploie une excuse simple et facile; il fait deux parts des Romani: il distingue les catholici des sehismatici. Il applique aux premiers tout le bien; et aux seconda tout le mal qu'on a dit de la ville de Rome.

### DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXLX. 153

Christ lorsqu'il parut à leurs regards sous le caractère d'un homme du peuple, et lorsque son vicaire s'entimonnait de la pourpre et de l'orgueil du monarque de ce monde, les Romains pouvaient également le méconnaître. L'agitation des croisades avait fait reparaître en Occident quelques étincelles de curiosité et de raison. La secte des pauliciens, qui avait commencé dans la Bulgarie, s'établit en Italie et en France : les visions des gnostiques se mêlèrent à la simplicité de l'Évangile, et les ennemis du clergé accordèrent leurs passions et leur conscience, la dévotion et l'amour de la liberté (1). Arnaud de Brescia (2), qui ne s'éleva jamais au-dessus des derniers rangs de l'Église; et qui portait l'habit de moine, plutôt comme la livrée de la pauvreté que comme celle de l'obéissance, emboucha le premier la trompette de la ·liberté romaine. Ses adversaires ne pou-

<sup>(1)</sup> Mosheim expose les let ésies du douzième siècle (Intit. Hist. ecclei., p. 4:17-427). Il a une opinion favorable d'Arnaud de Brescia. J'ai parfe ailleurs de la secte des pauliciens (c. 54), et j'ai suivi leurs migrations depuis l'Arménie jusque dans la Thrace et la Bulgarie, en Italie et en France.

<sup>(2)</sup> Arnand de Brescia nous a été peint d'original par Othon de Freysingen (Chron., 1. v11, c. 31; de Gestis Frederici I, 1. 1, c. 27; l. 11, ç. 21), et dans le troisième livré du Ligurinus, poéme de Gunther, auteur qui vivait A. D. 1200, dans le monastrée de Paris, prisé de Bale (Fabricius, Bibl. lat. med. et infim. atat., 3. 111, p. 174, 175). Guilliman (de Rebus heléveicis, 1. 111, p. 174, 175). Guilliman (de Rebus heléveicis, 1. 111, p. 174, 175).

#### 54' HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

vaient lui refuser l'esprit et l'élognence, car ils en avaient souvent éprouvé les traits : ils avouent maleré eux la pureté spécieuse de sa morale, et ses creurs en imposaient au public par un mélange de vérités ntiles et importantes. Dans ses études théologiques, il avait été disciple du fameux et infortune Abailard (1), qui fut de même soupconné d'hérésie; mais l'amant d'Héloïse avait de la douceur et de la flexibilité dans le caractère, et l'humilité de son repentir édifia et désarma les juges ecclésiastiques. Il est vraisemblable qu'Arnaud emprunta de son maître quelques définitions métaphysiques de la Trinité, contraires au goût de son temps : on censura vaguement ses idées sur le baptême et l'encharistie; mais une hérésie politique fut la source de sa réputation et de ses malheurs. Il osa rappeler cette déclaration de Jésus-Christ, que son royaume n'est pas de ce monde : Arnaud soutint hardiment que le glaive et le sceptre appartenaient au magistrat civil; que les honneurs et les possessions temporelles étaient le légitime apanage des laïques; que les abbés, les évêques et le pape lui-même, devaient renoncer à leurs domaines ou à leur salut; qu'après l'abandon de leurs revenus;

<sup>(1)</sup> Bayle, entrainé par son mandit penchant à la plaisanterie, s'est amusé, dans son Dictionnaire critique, à composer avec autant de légèreté que de s'avoir les articles Abailant, Foulques et Héloise. Mosheim expose très-bien la d'ippate d'Abailard et de saint Bernard sur plosieurs points de théologie scolastique et positive (Instit. Hist. eccles., p. 412-415).

les dimes et les oblations volontaires des fidèles devaient leur suffire, non à satisfaire aux besoins du luxe et de l'avarice, mais à mener la vie frugale qui convient à l'exercice des travaux spirituels. Le prédicateur fut révéré quelque temps comme un patriote, et ses dangereuses lecons ne tardèrent-pas à produire le mécontentement ou la révolte de la ville de Brescia contre son évêque. Mais la faveur du peuple est moins durable que le ressentiment des prêtres; et lorsqu'au concile général de Latran. Innocent if (1) eut condamné l'hérésie d'Arnaud, le préjugé et la crainte déterminèrent les magistrats eux-mêmes à exécuter le décret de l'Église. Le disciple d'Abailard ne pouvait plus trouver d'asile en Italie; il passa les Alpes et fut accueilli à Zurich, ville qui est aujourd'hui la capitale du premier des cantons suisses. Zurich, qui avait été d'abord une garnison romaine (2), ensuite une maison de campagne royale et un chapitre de filles nobles, était devenue peu à peu une cité libre et florissante, où les

Il faut applaudir à l'adresse et à l'exactitude de Ligurinus, qui tire un compliment du nom antipoétique d'Innocent II.

<sup>(1) —</sup> Damnatus ab illo
Præsule, qui numeros vesitum contingere nostros
Nomen ab 1880çus ducit, laudabile vitá.

<sup>(</sup>a) On a trouvé à Zurich une inscription de Statio Turicensis, en lettres romaines (d'Anville, Notice de l'ancienne Gaule, p. 642-644); mais c'est sans preuves que la ville et le canton ont usurpé et même se sont approprié exclusivement les noms de Tigurum et Pagus Tigurinus.

commissaires de l'empereur prononçaient quelquefois sur les appels des Milanais (1). Dans un siede moins mût pour la réformation que celui de Zwingle, son précurseur fut entendu avec applaudissemens; un peuple brave et, simple adopta et conserva longtemps dans ses opinions la couleur que leur avait donnée Arnaud: l'évêque de Constance et même le légat du pape, séduits par son adresse ou son mérite, oublièrent en sa faveur les intérêts de leur maître et ceux de leur ordre. Les violentes exhortations de saint Bernard (2) éveillèrent enfin leur zèle, et l'ennemi de l'Église, forcé par la persécution à ce parti désespéré, vint dans Rome arborer son étendard en face du successeur de saint Pierre.

Il exhorte les Romains à rétablir la république, A. D. 1144-1154.

Toutefois le courage d'Arnaud n'était pas dépour-

(i) Guilliman\*(de Rebus heloeticis, Î. îu, c. 5, p. 106) detaille la donătion (Å. D. 833) de l'empereur Louis le Pieux à l'abbesse lilledgarde sa fille. Cutrim-nostram Turreguin in ducatu. Alamannie in pago Durgaugensi, avec les villages, les bois, les pràiries, les caux, les certs, les églises, etc.; ce qui formait un magnifique présent. Charles le Chauve accordà le jus monetæ; la ville fut environnée de murs sous Othon 120; et les antiquaires de Zurich répétent avec plaisir cevers de l'évêque de Freyangen i

Nobile Turegum multarum copia rerum.

(a) Saint Bernard, epist. 195, 196, t. 1, p. 187-190. An milieu de sea invectives, un aveu important bui se échappé, qui, utinam quam sana esset doctrina quam districta est vita! Il convient qu'Arnaud serait une acquisition précieuse pour l'Église.

vu de prudence : il était protégé et avait peut - êtremême été appelé par les nobles et le peuple; son éloquence tonna sur les sept collines en faveur de la liberté. Mélant dans ses discours les passages de Tite-Live et de saint Paul, les raisons de l'Évangile et l'enthousiasme de liberté qu'inspirent les auteurs classiques, il fit sentir aux Romains combien, par leur patience et les vices du clergé, ils avaient dégénéré des premiers temps de l'Église et de la cité. Il les engagea à revendiquer leurs droits inaliénables d'hommes et de chrétiens, à rétablir les lois et les magistrats de la république, à respecter le nom de l'empereur, mais à réduire leur pasteur au gouvernement spirituel de son troupeau (1). Le gouvernement spirituel du pape ne put même échapper à la censure du réformateur, et il apprit au clergé inférieur à résister aux cardinaux qui avaient usurpé une autorité despotique sur les vingt-huit quartiers ou paroisses de Rome (2). Cette révolution ne put s'ac-

### (1) Il conseillait aux Romains ,

Consiliis armisque suis moderamina summa Arbitrio tractare suo : nil juris in hao re . Pontifici summo, modicum concedere regi Suadebat populo. Sie læsd stultus utrdque Majestate, reum geminæ se fecerat aulæ:

Et la poésie de Gunther s'accorde en ce point avec la prose d'Othon.

(2) Voyez Baronius (A. D. 1148, nos 38, 39), d'après le manuscrit du Vatican : il s'élève à grands cris contre Arnaud (A. D. 1141, nº 3). C'est à lui qu'il attribue les

complir sans violence et sans pillage, sans que le sang coulât et que plusieurs maisons fussent démolies. La faction victorieuse s'enrichit des dépouilles du clergé et des nobles du parti contraire. Arnaud de Brescia eut le temps de jouir des effets de sa mission ou de les déplorer. Son règne dura plus de dix ans, durant lesquels deux papes, Innocent ir et Anastase IV, tremblèrent au milieu du Vatican, ou bien errèrent en exil dans les villes des environs. Un pontife plus ferme et plus heureux monta enfin sur le trône de saint Pierre. Ce fut Adrien av (1), le seul Anglais qui ait porté la tiare, et qui, par son mérite, s'éleva du fond du monastère de Saint-Alban, de l'état de moine et presque de mendiant, à la chaire pontificale. Il se sit connaître dès la première insulte : un cardinal ayant été tué ou blessé dans la rue, il jeta un interdit sur le peuple de Rome ; depuis Noël jusqu'à Pâques la ville fut privée des consolations réelles ou imaginaires du culte religieux. Les Romains avaient méprisé leur prince temporel ; ils se soumirent avec douleur et avec effroi aux censures de leur père spirituel; ils expièrent leur crime par le repentir, et le bannissement du prédicateur séditieux

hérésies politiques qu'on voyait alors en France, et dont l'influence le blessait.

<sup>(1)</sup> Le lecteur anglais peut consulter la Biographia britannica, article à Adrien IV; mais nos propres auteurs u ont rien ajouté à la réputation ou au mérite de leur compatriote.

fut le prix de leur absolution. Mais la vengeance d'Adrien n'était pas satisfaite, et le couronnement de Frédéric Barberousse, dont l'époque approchait, devint funeste au réformateur qui avait blessé, quoique dans une proportion différente, les chefs de l'Église et ceux de l'État. Le pape eut à Viterbe une entrevue avec l'empereur : il lui peignit les séditieuses fureurs des Romains, les insultes, les outrages et les craintes auxquels sa personne et son clergé se trouvaient continuellement exposés; les funestes effets de l'hérésie d'Arnaud, qui tendait à renverser tous les principes de la subordination civile et ecclésiastique. Frédéric se laissa persuader par ces raisons ou séduire par le désir de la couronne impériale. Dans les calculs de l'ambition, l'innocence ou la vie d'un individu sont des intérêts de bien peu d'importance; et ils immolèrent leur ennemi commun à une réconciliation momentanée. Arnaud, depuis sa retraite de Rome, vivait sous la protection des vicomtes de la Campanie; l'empereur usa de son pouvoir pour s'en rendre maître; le préfet de la ville prononça son arrêt : le martyr de la liberté fut brûlé vif son exécusous les yeux d'un peuple ingrat et indifférent; et A. D. 155. on jeta ses cendres dans le Tibre, de peur que les. hérétiques ne fissent de ses reliques un objet de vénération (1). Le clergé triomphait : la secte de

<sup>(1)</sup> Outre l'historien et le poête que j'ai déjà cités, le biographe d'Adrien v raconte les dernières aventures d'Ar-

l'hérésiarque fut dispersée avec ses cendres : mais sa mémoire vivait encore dans l'esprit des Romains. Vraisemblablement ils avaient tiré de son école ce nouvel article de foi , que la métropole de l'Église catholique n'est pas soumise aux peines de l'excommunication et de l'interdit. Les papes pouvaient répondre que la juridiction suprême qu'ils exercaient sur les rois et les nations embrassait plus párticulierement encore la ville et le diocèse du prince des apôtres; mais personne ne les écoutait, et le même principe qui atténuait l'action des foudres du Vatican devait en tempérer l'abus.

Rétablisse ment du sénat. . D. 1144.

L'amour de la liberté a fait croire que dès le dixième siècle, dans leurs premières luttes avec les Othon, le sénat et le peuple de Rome avaient rétabli la république; que tous les ans on choisissait deux consuls parmi les nobles, et que dix à douze magistrats plébéiens faisaient revivre le nom et les fonctions des tribuns du peuple (1). Mais cet imposant édifice

naud (Muratori, Scriptor. rerum italicar., t. 111, part. 1, p. 441, 442).

<sup>(1)</sup> Ducange (Gloss. latin. med. et infim. atat. Decarchones, t. II, p. 726) rapporte ce passage d'après Blondus ( Decad. 11 , l. 2) : Duo consules ex nobilitate quotannis fiebant, qui, ad vetastam consulum exemplar, summa rerum præessent; et Sigonius (de Regno Italia, 1. vi, opp. , t. ii, p. 400) parle des consuls et des tribuns du dixième siècle. Blondus et même Sigonius ont trop suivi la méthode classique de suppléer , par la raison ou l'imagination , à ce qui manduait aux monumens.

disparalt an flambeau de la critique. Au mitien des ténèbres du moyén âge, or découvre quelquefois les titres de sénateur, de coinsul ou de fils de consul (1); mais ces titres étaient accordés par les empereurs, ou bien les citoyens puissans les prénaient d'eux-mêmes comme marque de lour rang et de leur dignité (2), pt peut - être de lours préentions à une origine pure et patricienne; mais ce n'étaient que des apparences saias réalité et saits conséquence, qui désignaient un homme, et non, point un ordre dans le gouveraement (3). Ce n'est qu'en 1144 que les actes de la ville

<sup>(1)</sup> Il est question dans le Panégyrique de Bereuge (Muratori, Seript. rer. ilal., t. 11, part. 1, p. 463) d'an Romain considété adius, ou commencement du divisime sicle, Muratori (Distri. 5) a découvert dans les années 95% et 95% un Grotanus in Dei nomine consul et dux et in Georgius contul et dux et en 1015, Romanis, fière de Grégoire vint, se qualifiait orgueilleusement, man d'une manière un peu ingue, de consul et dux et omnium Romanum sehant.

<sup>(2)</sup> Les empereurs grees ont donné jusqu'au dixième siècle ainx duer de Venise, de Naples; d'Amalh, etc., il titré de jusces ou consul (voyez Càron. Sagornia) passim); et les successeurs de Charlemague n'abdiquérent aucunt de leurs périogatives. Mais en général, les uons de consul de de jénéraleur, qu'on dounait autrefois chez les Frinçals et les Allgmand, n'e significat autre éboue que conte ou saigneur (Seigneur, Ducange, Gloss), Les écrivains anonagneur (Seigneur, Ducange, aller à Bambailon décambrer les hélles de pressions classiques;

<sup>(3)</sup> La forme la plus constitutionnelle est celle qu'on teorire deus un diplôme d'Othon (A. D. 998) qui contient

commencerent à dater du rétablissement du sénat comme d'une époque glorieuse. L'ambition de quelques individus ou l'enthousiasme du peuple produisit à la hâte une nouvelle constitution, et au douzième siècle Rome n'avait pas un antiquaire ou un législateur qui fût en état de développer ou de rétablir l'harmonie et les proportions de l'ancien modèle. L'assemblée générale d'un peuple libre et armé s'expliquera toujours par de broyantes et imposantes acclamations. Il était difficile qu'une multitude avengle, qui ne connaissait ni les formes ni les avantages d'un gouvernement bien combine, adoptat cette division régulière des trente-cinq tribus , cet équilibre des ; centuries calcule d'après les fortunes, les débats des orateurs d'un système opposé, ni enfin la lente opération des suffragés donnés à haute voix ou au sorutin. Atnaud proposa de faire revivre l'ordre equestre; mais quels ponvaient être le motif et la mesure d'une pareille distinction (1)? Il aurait fallu rednire . d'a-

ces mois i Concubbas ronquis populique romani; mais l'autre cat vanisemilablement sappone, A l'oceasion ala cyprofinement de Henri nº, A. D. 1014, Phistorien Dilhamae ap. Buratori , Diserie 33) représente : A sentorippis diolèceis Vellatura quorum sec rasi bardis, alli profits, mysites incedobant cum bacului : La Panégrique de Borenger Init mention du sónat (p. 466).

<sup>(1)</sup> Dans l'anoreme Rome, l'ordre équestre as devint une troisfeme branche della république, composée simplement jusqu'alors du sénat et du peuple, que sous le consulat de Grécion; qui se donne le mérite de cer établisse-

près la panyreté qui régnait alors, la quotité de fortune nécessaire pour être membre de la classe des chevaliers : on avait plus besoin des fonctions civiles des juges et des fermiers du fisc ; les fiefs militaires et l'esprit de chévalerie suppléaient d'une manière. plus noble au devoir primitif des individus de l'ordre equestre, c'est à dire au service de guerre qu'ils devalent faire à cheval. La jurisprudence de la république était devenue inutile, et on ne la connaissait pas. Les nations et les familles de l'Italie qui obeissaient aux lois de la ville de Rome et aux lois barbares, avaient insensiblement forme une masse commune, où une faible tradition et des fragmens imparfaits conservaient le souvenir des Pandectes de Justinien. Les Romains auraient sans doute rétabli . avec lenr liberté, le titre et les fonctions de consuls, s'ils n'avaient pas dédaigné un titre si prodigué par les villes d'Italie, qu'à la fin il n'a plus désigné que les agens du commerce en pays étranger. Mais les droifs de tribuns, ce mot redoutable qui arrétait les conseils publics; supposent on doivent produire une démocratie autorisée par les lois. Les anciennes familles patriciennes étaient sujettes de l'État, les barons modernes en étalent les tyrans ; et les ennemis de la paix et de la tranquillité publique, qui insultaient le vicaire de Jesus-Christ, n'auraient pas res-

ment. (Pline, Hist. nat., xxxii; 3; Beaufort, Republi cam., t. 1 , p. 144-155.

per te long-temps le caractère d'un magistrat plebeien

Nons devons remarquer mans le cours du douzième siècle, qui fut pour Rome une ère nouvelle et l'époque d'une nouvelle existence, les événemens qui annoncèrent ou confirmèrent sou indépendance politique, 1º Le mont Capitolin, l'une des sept collines de la cité (a), a environ quatre cents verges de longueur, et sa largeur est de deux cents. Une rampe de cent pas conduit au soumet de la roche Tarpetienné, la montée en était beaucoup plus difficile avant que les décombres des édifices cussent adouci la pente, et comblé les précipiesse, l'de les premiers siècles, le Capitole avant servi de temple pendant la paix et, de

<sup>(1)</sup> Eunther expose ainsi le plan democratique qu'avai forme Arband de Brescia :

Quis cium titulos urbis ronosque vetusios. Nomini plebeio secernero nomen aqueste sur interpretar en entum. Et senio fessas inutaique reponero logia. Lapia ralposis et adhic pendelitia siuri. Reddire primavos Capitola prica nitori.

Mais quelques unes de ces reformes étaient des chinneres , et d'autres n'étaient que des mots.

<sup>(</sup>a) Après de longues disputés parmi les antiquaires de, Rone, il parait adjourd'hui reconur que le soname du unont Capitolin, près de la rivière, est de mone. Tarpeius, l'Ariz, et que sur l'autre sonamet, d'eglise et le caurent d'Arizoti, convent de tranciscains déchausses, occupent la place du temple de Jupines (Natdini, Rome agrices, de v. e. 18-16).

forteresse pendant la guerre. les Romains y soutinrent un siège contre les Gaulois maîtres de la ville; durant les guerres civiles de Vitellius et de Vespasien (1), ce sanctuaire de l'empire fut pris d'assant et brûle. A l'époque de l'histoire où je suis parvenu, les temples de Jupiter et des divinités qui lui servaient de cortége, avaient disparu; des monastères et des maisons les avaient remplacés : le temps avait détroit ou dégradé les gros mars et les longs portiques qui régnaient sur le penchant de la colline. Le premier usage que firent les Romains de leur liberte, fut de fortifier de nouveau le Capitole, quoique sans lui rendre sa beauté, d'y établir feur arsenal, et d'y tenir leur conseil : et sans doute ils ne pouvaient y monter sans que les cœurs les plus froids ne s'enflammassent au souvenir de leurs ancêtres. 2º Les premiers Césars avaient le droit exclusif de fabriquer les monnaies d'or et d'argent ; ils abandonnerent au sénat celui de fabriquer les monnaies de bronze et de cuivre (a). Un champ plus veste fut ouvert aux emblemes et aux légendes prodigués par l'esprit de flatterie, et le prince put se dispenser du soin de célébrer ses propres vertus. Les successeurs de Dioclétien ne mirent

(i) Tacit. Hist., nr, 69, 70.

<sup>(9)</sup> Ge partage des montages entre l'emperent et le sénat n'est pas eependant un fait possifi, mais l'opinion vraisemblable des meilleurs antiquaires. Pore: la Science des Midulles, du pier Jonbert, 1, 11, p. 200-21 dans l'édition perfectionnée et rair du baron de La Bastie.

pas même d'interet à l'adulation du senat : leurs officiers reprirent à Rome et dans les provinces la direction de toutes les monnaies, et les Goths qui regnerent en Italie, ainsi que les dynasties grecques, françaises et allemandes, heriterent de cette prérogative. Le senat de Rome revendiqua au douzième siècle ce droit honorable et lucratif de fabriquer les monnaies, perdu depuis huit cents ans droit anquel les papes semblaient avoir renonce depuis que Pascal n'avait établi leur résidence au - dela des Alpes, On montre dans les cabinets des curieux quelquesimes de ces médailles du douzième ou treizième siècle frappées par la république de Rome. On en voit une en or, sur laquelle Jesus-Christ est represente tenant de la main gauche un livre avec cette inscription : VORCE DU SENAT ET DU PEUPLE ROMAIN, ROME CAPITALE DU MONDE : sur le revers, saint Pierre remet la bannière à un sénateur à génoux qui porte la toge ; et qui a près de lui un boueller où se trouvent graves son nom et les armes de sa famille (r). 3º A mesure que le pouvoir de l'empire déclinait, le prefet de la ville était descendu an rang d'un officier

Le préset de la ville.

<sup>(1)</sup> La vingt-septime dissertation sur les Antiquités de Jujourne, de la vingte de la vince de Muretor) offreune suite de momaies senstoriales qui portajent les dans obscires d'Affortiatis, Infortiatis, Proprient, Parparint. Durant cette epoque, tous les papes, cass en excepte Bonifice vin, Abstituent de deuit de fabriques des finômaies, que Binôrt se réport et qui le cerea d'angé inamére régulière dans la cope d'Arquirou.

municipal; toutefois il exercait en dernier ressort la juridiction civile et criminelle. Il recevait des succèsseurs d'Othon une épée nue; c'était la forme de son investiture et l'embleme de ses fonctions (1). On n'accordait cette dignité qu'aux nobles familles de Rome; le pape ratifiait l'élection de peuple; mais les trois sermens qu'on exigent lui imposèrent des obligations contradictoires, qui durent souvent l'embarrasser (2). Les Romains, devenus indépendans, supprimerent un serviteur qui ne leur appartenait pour ainsi dire que pour un tiers ; ils le remplacerent par un patrice; mais ce titre, que Charlemagne n'avait pas dédaigné; était trop grand pour un citoyen ou pour un sujet, et, après la première serveur de la rehellion, ils consentirent sans peine au rétablissement du préfet. Environ un demi-siècle après cet évene- 1198-1216.

<sup>(1)</sup> Un historien allemand, Gérard de Reicherspeg (in Bulea: Micelle, 1. v. p. 65, april Schmidt, Huit des Allem, t. 111 r. p. 269), defert ainti he cashitation de Rome au origine, siècle: Grandiora urbis et orbis negotia: spechant ad romanique poatificem, tienque ad romanique imperatorium, tribis profectum, qui de suul dignitati, respicit utrumque, videlicet dominum papain cui facit homènique, et dominum imperatorium que su dominum papain cui facit homènique, et dominum imperatorium que activitis.

<sup>(2)</sup> Un anteur contemporain (Pandulph, Pisan., in Kit. Pascal. 11, p. 357, 359) rapperte de cette manica l'élection et le sciente tu préfet en 11 il 3 i nonmulté patribu. des profectoria. Laudes profectora... comitionum applausam... jurquirum populoria amboitoir sublevant... confirmaticum in un be profettum pietus.

du sénat. et forme de Jour elec tion.

ment, innocent in; le plus ambitieux; on du moins le plus heureux des pontifes; affranchit les Romain et lni-même de ce reste de sonmission à un prince étranger ; il investit le préfet avec une bannière et non pas avec-une épée, et il le déclara absous de toute espèce de serment ou de service envers les empereurs d'Allemagne (i). Le gouvernement civil de Rome fut donné à un écclésiastique, cardinal ou destiné à le devenir ; mais sa juridiction à été fort limitée, et dans le temps de la liberté de Rôme ce fut du sénat et du peuple qu'il recut ses pouvoirs. Nombre des. 4º Après la renaissance du sénat (e), les pères conscrits, si je puis employer cette expression, furentrevêtus de la puissance législative et du pouvoir executif; mais leurs vues ne s'étendaient guère audelà du jour où als se trouvaient, et ce jour était ordinairement troublé par la violence ou le tumulte. Lorsque l'assemblée était complète elle se composait de cinquante -six sénateurs (3), dont les princi-

<sup>(</sup>i). Urbis præfectum ad ligiam fedelitatem recepit, et per mantum quod illi donavit de proefectura eum publice invesdirit, qui usque ad id tempus juramento fidelitatis imperatori, filit obligatus, et ab es præfecturæ tenuit konorem Gosta himocent. in, in Muratori, t. iii, part. r, pa 489).

<sup>(2)</sup> Voyez Othon de Freysing . Chron., vin 81; de Gestis Frederici I, 1. 1; e. 27.

<sup>(3)</sup> Lu anteur, anglais, Roger Hoveden, parle des seuls senateurs de la famille Capitali, etc., quoran temporibles melius regebatur Roma quam nuac (A. D. 1104) est tempordbus Lve senatorum (Dueange, Glass, f. vi, p. 191 SENATORES).

paux étaient distingues par le titre de conseillers: ils étaient nommés par le peuple peut -être chaque année, mais chaque citoven ne donnait sa voix que pour le choix des électeurs ; ces électeurs étaient au nombre de dix dans chaque quartier ou paroisse, et cette forme présentait ainsi la base la plus solide d'une constitution libre. Les papes qui, dans cet orage, crurent devoir plier pour n'être pas brisés. confirmerent par un traité l'établissement et les priyilégés du sénat; ils espérèrent que le temps, la paix et la religion, relabliraient leur pouvoir. Les Romains. d'après des motifs d'intérêt public ou d'intérêt privé; faisaient quelquefois un sacrifice momentane de leurs prétentions; ils renouvelaient alors leur serment de fidélité au successeur de saint Pierre et à Constantin. chef légitime de l'Église et de la république (a).

Dans une ville sans lois les conseils publics manquèrent d'union et de vigueur, et les Romains adop-

<sup>(</sup>d) Muratori (Disseri, 42, t. m., p. 785-788), a public un Traite original qui a pour titre Concordia inter D. matrium pagam Clementem In et vagatores poular irmani super regulitus et alius dispitatablus traits, etc., anno 44° separti, les edinit y pecul et langage de l'autorite. Redidimus appacem et fidelitatem, etc. De même autorit rapporte aussi une charitata de Tenimenti Tesculani, dated el a quarante-septième année de la même cooque, et confirmée debreto ampliciativis diministrativa acclamatione P. R. publice. Capitalis consistenties. C'est la qu'on trouve la distinction des pantores considerié et des simples sénateurs considerié et des simples sénateurs (Murat., Das. 429, t'ut. p. 95-7595).

terent bientot une forme d'administration plus energique et plus simple. Un seul magistrat, ou deux au plus furent revêtus de toute l'autorité du senat ; et comme ils ne restaient en place que six mois ou une année, la courte durée de leur exercice contre balancait l'étendue de leurs fonctions : mais les sénateurs de Rome profitaient de ces instans de règne pour satisfaire leur ambition et leur avarice : des intérêts de famille ou de parti corrompaient leur justice : é6 comme ils ne punissaient que leurs ennemis; ils ne trouvaient de la soumission que paimi leurs adhérens. L'anarchie, que ne tempérait plus le soin pastoral de l'évêque, fit sentir aux Romains qu'ils ne pouvaient se gouverner eux - mêmes , et ils chercherent au dehors un bien qu'ils n'espéraient plus de leurs concitoyens. A la même épouve : les mêmes motifs déterminèrent la plupart des républiques d'Italie à une mesure qui, quelque étrange qu'elle puisse paraître, convenait à leur situation, et qui ent les effets les plus salutaires (4). Elles choisissalent dans une ville étrangère, mais alliée, un magistrat impartial, de famille noble et d'un caractère irréprochable, tout à la fois guerrier et homme d'État. et réunissant en sa faveur la voix de la renommée et celle de son pays ; elles lui déléguaient, pour un in-

<sup>(1)</sup> Muratori (Dissert. 45, i. 1v. p. 64-92) a tres-bien expliqué cette forme de gouvernement; et l'Oculus pasionalis, qu'il a donné à la fin, est un traité ou un serroru sur les devoits de cess'magistrats, étrangers.

tervalle déterminé, le gouvernement dans la paix et dans la guerre. Le traité entre le gouverneur et la république qui l'appelait, était muni de sermens et de signatures : on réglait avec une précision serupuleuse leurs devoirs réciproques ainsi que la durée du pouvoir et la quotité du salaire de ce magistrat étranger. Les éitoyens juraient de lui obéir comme à leur légitime supérieur; il jurait de son côté d'unit l'impartialité d'un étranger au zèle d'un patriote. On le nommait podestà (1); il choisissait quatre on six chevaliers ou jurisconsultes, qui l'aidaient à la guerre et dans l'administration de la justice : sa maison; montee sur un pied convenable, etait à ses frais; sa femme, son fils m son frère, dont on aurait pu craindre l'influence, n'avaient la permission de l'accompagner. Durant l'exercice de ses fonctions, on ne lui permettait pas d'acheter une terre, de former une alliance, ou même d'accepter une invitation chez un citoyen, et il ne pouvait retourner avec honneur dans sa patrie, sans avoir satisfait aux plaintes qu'on avait pu elever contre son gouvernement.

C'est ainsi que, vers le milieu du treizième siècle, Brascalen les Romains appelèrent de Bologne le sénateur Bran-. 128-15.

<sup>(1)</sup> Les auteurs latins, ceux du moins du siècle d'argent, transférèrent le titre de potestàs de l'office au magisfrat:

Hujus qui trahitum prætextum sumere mavis,

An Fidenarum Gablocumque esse forestas?

173

caléon(1), dont un historien anglais a tiré de l'onbli le nom et le merite. Soigneux de sa reputation cet bien instruit des difficultés de cette grande charge il refusa d'abord l'honorable commission qu'en lui proposait ; mais, il se rendit enfin. La durce de son gouvernement fut fixée à trois aus , pendant lesquels les statuts de la ville furent suspendus. Les coupables et les mauvais sujets l'accuserent de cruante le elergé le sonpconna de partialité; mais les amis de la pais et du bon ordre applaudirent à la fermeté et à la droiture du magistrat auquel ils durent le retour de ces hiens. Nul criminel me fut assez puissant pour braver sa justice, ou assez obscur pour y'echapper. Il fit mourir sur un gibet deux nobles de la famille d'Annibaldi; il fit détruire sans aucun égard', dans Rome et dans la campagne d'alentour, cent quarante fours qui servaient de repaires aux brigands. Il traita le pape comme un simple évêque, et l'obligea de resider dans son diocese : les ennemis de Rome craguirent et enrouvèrent la puissance de ses armes. Les Romains, indignes du bonhenr dont il·les faisaitjouir, payerent ses services d'ingratitude, Excités par les voleurs publics, dont il s'était pour eux attiré. la haine, ils déposèrent et emprisonnèrent leur bien-

agor de Matthieu Paris, p. 74: 757, 792, 793, 793, 813, 833, 835, 836. Espelerinages et les syllicitations de proces maintenient des liaisons entre Rome et Saint-Alben; et le clergé anglaire, plein de resentiment, se réjouisant lorsque les paper étaient faumities et opprime.

faitour, et n'auraient pas épargné sa vie, si Bologne, n'avait pas eu des garans de sa shreic. Avant de partir, Brancalcon avait prudemment exigé qu'on livrait trente étages des premières familles de Rome; des qu'on sut le podestà en danger, sa femme demanda qu'on fit autour des étages upe garde plus sévère; et Bologne, fidèle à l'honneur, brava les censures di pape. Cette généreuse résistance laissa aux Romains le loisir de comparer le présent et le passé : Branca-león fut tiré de sa prison, et conduit au Capitofe au milleu des acclamations du peuple, Il continua de gouverner avec fermeté et avec succès, et lorsque sa mort eu fait taire l'envie con renferma sa téte dans un vase, précieux, qu'on déposa au sommet d'integrande coloine de marbre (1).

Bientot on réconnut que la raison et la vertu n'étaient pas, que puissance suffisante; su' lieu d'un simple citoyen, auquel ils accordaient une obeissance volontaire, les Romains choisirent pour leur sénateur un prince qui, déjà révêta d'un pouvoir indépen-

<sup>(</sup>i) Matthury Paris termine aiusi le morceau sur Brancalgoni. Capat viro ipuni Branicaleonis in sua pretino super marmoram columnam collectum, in siguma sis valoris si probinitis, quasi reliquitos, supercititose nimis est pompose tupulepant. Piema cuim superbonum, potencium est melefactorium urbis, mattens el sestirgator, el populi prosector si defarira, ceriatis el partitie initutor el anisare (p. 8,0). Lu bingraphe d'Innocatir (Maratore, Aceps. t. 11, parta, s. p. 50 y 5034 fair au portrait moins l'avorgible de ce senatori gibelin.

174

dant, se trouvait en état de les défendre contre l'ennemi et contre eux-mêmes. Leurs suffrages tombérent sur Charles d'Anjou, le prince le plus ambitieux et le plus guerrier de son siècle : il accepta en même temps le royaume de Naples que lui offrait le pape, et l'office de senateur que lui donnait le peuple remain (1). Marchant à la conquête de son royaume il passa dans Rome ; il y recut les sermens de fidélité ; il logea au palais de Latran, et durant ce premier sejour, il eut soin de ne pas laisser apercevoir les traits fortement prononcés de son earactère despotique. Cependant il éprouva l'inconstance du peuple. qui recut avec les mêmes acclamations son rival, l'infortune Couradin, et la jalousie des papes fut alarmee de se voir dans le Capitole un si puissant vengeur. Il avait d'abord été revêtu, durant sa vie, de l'autorité de sénateur ; mais on régla ensuite que ses pouvoirs seraient renouvelés tous les trois ans, et l'inimitié de Nicolas un obligea le roi de Sicile à abdiquer le gouvernement de Rome. Ce pontife impérienx fit voir, dans une bulle qui devint une loi nespetuelle. l'authenticité et la validité de la donation de Constantin, non moins essentielle à la paix

<sup>(</sup>t) Les historiens dont Murature à inséré les auvrages dans le buitieme volume de sa Collection, Nichaele d'ambails (p. 592), de moine de Padoue (p. 924), Sabas Maleppini (l. 113 e. 9, p. 868), et Ricardano Malespini (c. 177, p. 999), partent de la nomination de Charles d'Anjan à Police de sentatur perpéndie de Rome.

Le pape Martin Iv.

de la ville qu'à l'indépendance de l'Eglise; il établit que le senateur serait élu tous les ans, et déclara incapables de remplir cet emploi les empereurs; les rois les princes et toutes les personnes d'un rang trop eminent et trop illustre (1). Martin IV. qui sollicita humblement les suffrages du peuple pour être A. nommé sénateur, révoqua les exclusions prononcées par la bulle de Nicolas in. Sous les veux et en vertu de l'autorité du peuple ; deux électeurs conférèrent, non pas au pape, mais au noble et fidele Martin, la dignité de sénateur, l'administration suprême de la republique (2) jusqu'à sa mort, avec le thoit d'en exercer les fonctions, à volonté, par lui-même ou par ses delegues. Environ cinquante ans après, on L'empereur accorda le même titre à l'empereur Louis de Bayière, et la liberte de Rome fut ainsi reconnue par ses deux souverains, qui accepterent un office municipal dans l'administration de leur propre métropole.

Lorsque Arnaud de Brescia eut souleve les esprits Adrenes de

contre l'Eglise, les Romains chercherent adroite- empeneurs. ment, dans les premiers momens de la rebellion, à

<sup>(1)</sup> L'acrogante bulle de Nicolas in , qui fonde sa sonverameté temporelle sur la donation de Constantin , subsiste toujours, et Boniface vitt l'ayant insérée dans la sixième des décrétales, les catholiques ou du moins les papistes doivent la révèrer comme une lor perpétuelle et sacrée.

<sup>(2)</sup> Je dois à Fleury (Hist. eccles, t. xviii p. 306) un extrait de cet acte de l'autorité du peuple, qu'il a tiré des Annales ecclésiastiques d'Odericus Raynaldus, A. D. 1281,

A. D. 1144.

mériter les bonnes graces de l'empereur, et à faire valoir leur merite et leurs services dans la cause de César. Les discours de leurs ambassadeurs à Con-Conrad fit. rad ni et à Frédéric.1 offrent un mélange de flatterie et d'orgneil, de souvenirs traditionnels et d'iguorance de leur propre histoire (1). Après quelques mots de plaintes sur le silence du premier de ces princes, et le peu d'interet qu'il paraissait terroigner à la ville de Rome, ils l'exhortèrent à passer les Alpes et à venir recevoir de lenrs mains la couronne impériale. « Nons supplions votre majesté, lui disaient-ils; de ne pas dédaigner la soumission de vos enfans et de vos vassaux, de ne pas écouter les accusations de nos ennemis communs, qui peignent le senat comme l'ennemi de votre trone, et qui sement des germes de discorde pour récueillir des fraits de destruction. Le pape et le Sicilien ont forme une ligue impie sils veulent s'opposer à notre liberté et à votre couronnement. A l'aide du ciel : potre zèle et notre courage out jusqu'ici repousse leurs tentatives:

P. RABITY S. C. Standard

<sup>(</sup>i) Othon, évêque de Freysingen, a conservé des lettres et es discours ( Labricius ; Bibliot: latin. med, et infini atr. v. p. 186 , 187). Othon était pent-être de tons les historiens celui qui pouvait se vanter de la plus hante naissairee : il était fils de Léopold, marquis d'Autriche; Agnès sa mère était fille de l'empereur Houri jy, et il était devenn frère et oncle de Contad in et de Frédérie 19, Il a laissé une chronique de son temps en sept livres; et une histoire de Gestis Frederick I, en doux livres, ce dernjer ouvrage se tronvo dans le sixième volume des Historiens de Muratori.

Nous avons pris d'assaut les maisons et les forteresses des familles puissantes, et surtout des Frangipani, qui leur sont dévoués. Nous avons des troupes dans quelques-uns de ces édifices, et nous avons rasé les autres. Le pont Milvius, qu'ils avaient rompu et que nous avons réparé et fortifié, vous offre un passage; votre armée peut entrer dans la ville sans être incommodée par le château Saint-Ange, Dans tout ce que nous avons fait et tout ce que nous projetons, nous n'avons songé qu'à votre gloire et à votre service . persuadés que bientôt vous viendrez vous - même venger les droits envahis par le clergé, faire revivre la dignité de l'empire, et surpasser la réputation et la gloire de vos prédécesseurs. Puissiez-vous fixervotre résidence dans Rome, la capitale du monde, donner des lois à l'Italie et au royaume teutonique, et imiter Constantin et Justinien (1), qui, par la vigueur du sénat et du peuple, obtinrent le sceptre de la terre (2)! » Mais ces vues brillantes et trompeuses séduisirent peu Conrad, qui avait les yeux fixés sur la Terre-Sainte, et qui, bientôt après son retour de la Palestine, mourut sans venir à Rome. Frédéric Barberousse, son neveu et son succes-

Frédérie

y (1) Nous desirons, disaient les Romains ignorans, remettre l'empire in eum statum, quo fuit tempore Constantini et Justiniani, qui totum orbem vigore senatăs et populi romani suis tenutre manibus.

<sup>(2)</sup> Othon de Freysing., de Gestis Freder. I, 1, 1, c. 28 p. 662-664

seur, mit plus de prix à la couronne impériale, et. gouverna le royaume d'Italie d'une manière plus absolue qu'aucun des successeurs d'Othon. Environné de ses princes écclésiastiques et séculiers, il donna, dans son camp de Sutri, audience aux ambassadeurs de Rome, qui lui adressèrent ce discours hardi et pompeux : « Prêtez l'oreille à la reine des cités; venez avec des intentions paisibles et amicales dans l'enceinte de Rome, qui a secoué le joug du clergé, et qui est impatiente de couronner son légitime empereur. Puissent, sous votre heureuse influence, revenir les anciens temps! Soutenez les droits de la ville éternelle : abaissez sous sa domination l'insolence des autres peuples. Vous n'ignorez pas que dans les premiers siècles la sagesse du sénat, la valeur et la discipline de l'ordre équestre, étendirent ses armes victorieuses en Orient et en Occident, au-delà des Alpes et sur les îles de l'Océan. Nos péchés, en l'absence de nos princes, avaient fait tomber dans l'oubli le sénat, cette noble institution, et nos forces ont dimimué avec notre sagesse. Nous avons rétabli le sénat et l'ordre équestre ; l'un dévouera ses conseils et l'autre ses armes à votre personne et au service de l'empire. N'entendez - vous pas le langage de la cité de Rome?. Elle vous dit : Vous étiez mon hôte, je vous ai fait un de mes citoyens (1); vous étiez un étranger de pardela les Alpes, et je vous ai choisi pour mon souve-

<sup>(1)</sup> Hospes eras, civem seci. Advena suisti ex Transalpinis partibus, principem constitui.

# DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXIX. 179

rain ; je me suis donnée à vous , je vous ai donné tout ce qui m'appartenant. Le premier, le plus sacré de vos devoirs, est de jurer, de signer que vous verserez votre sang pour la république, que vous y maintiendrez la paix et la justice, que vous observerez les lois de la ville et les chartres de vos prédécesseurs, et que pour récompenser les fidèles sénateurs qui vous proclameront au Capitole, vous leur paierez cinq mille livres d'argent. Enfin, avec le nom d'Auguste, prenez - en le caractère. » La fastueuse rhétorique des ambassadeurs n'était pas épuisée; mais Frédéric, qu'impatientait leur vanité, les interrompit et prit avec eux le langage d'un roi et d'un conquérant. « La valeur et la sagesse des premiers Romains furent en ellet célèbres, leur dit-il; mais on ne retrouve pas cette sagesse dans votre harangue, et je voudrais que vos actions nous offrissent leur . courage. Ainsi que toutes les choses de ce monde. Rome a éprouvé les vicissitudes du temps et de la fortune. Vos familles les plus nobles se sont transplantées dans la cité-royale élevée par Constantin, et il y a long-temps que les Grecs et les Francs ont épuisé le reste de vos forces et de votre liberté. Voulez-vous revoir l'antique gloire de Rome , la sagesse du sénat et le courage des chevaliers, la discipline du camp et la valeur des légions? vous les retrouverez dans la république d'Allemagne. L'empire n'est point sorti de Rome, nu et dépouillé. Ses ornemens et ses vertus ont aussi passe les Alpes pour

se réfugier chez un peuple qui en est plus digne (1); ils seront employés à votre défease, mais ils exigent votre soumission. Vous dites que mes prédécesseurs ou moi nous avons été appelés par les Romains ; l'expression est impropre : on ne nous a pas appelés, on nous a implorés. Charlemagne et Othon, dont les cendres reposent ici, délivrèrent Rome des tyrans étrangers et domestiques qui l'opprimaient, et leur domination fut le prix de votre délivrance. Vos aïeux ont vécu, ils sont morts sous cette domination. Je vous réclame à titre d'héritage et de possession ; et qui osera yous arracher de mes mains? Le bras des Francs (2) et des Germains est-il affaibli par la vieillesse? Suis-je vaincu? suis-je çaptif? Ne suis-je pas environné des drapeaux d'une armée puissante et invincible? Vous imposez des conditions à votre maître, vous exigez des sermens : si les conditions sont justes, les sermens seraient superflus; si elles sont injustes, ils deviennent criminels. Pouvez-vous donter de ma justice? elle s'étend sur le dernier de

<sup>(1)</sup> Non cessit notis nadum imperium, virtute sud amictuni venit, ornamenta sua secum trazit. Penes nos sunt consular tui, etc. Giefron ou Tite-Live n'auraient pas rejeté ces images qu'employait un Barbare né et élevé dans la forêt Hercynienne.

<sup>(2)</sup> Otion de Freusingta, qui connaissait adrement le laugage de la cour et de la diète d'Allemagne, parle des Fraises du douzième siècle comme de la nation régnante processes Fransis, equites Francis, manus Francorum): il aioute cependant l'épithet de Teutonic.

# DE L'EMPIRE ROMAIN. GHAP. LXIX. 181

mes sujets. Après avoir rendu à l'empire romain le royaume de Danemarck, ne saurai-je pas défendre le Capitole? Vous prescrivez la mesure et l'obict de mes largesses; je les répands avec profusion, mais elles sont toujours volontaires. J'accorderai tout au mérite patient, et je refuserai tout à l'importunité (1), 'n L'empereur ni le sénat ne purent soutenir ces hautes prétentions de domination et de liberté, Frédéric, réuni au pape et suspect aux Romains, continua sa marche vers le Vatican ; une sortie du Capitole troubla son couronnement : le nombre et la valeur des Allemands triomphèrent dans un combat sanglant; mais, après cette victoire, il ne se crut pas en sûreté sous les murs d'une ville dont il se disait le souverain; Douze années après, il voulut placer un antipape sur le trône de saint Picrre; il assiègea Rome, et douze galères pisanes entrèrent dans le Tibre; mais d'artificieuses négociations et une maladie contagieuse qui frappa les assiégeans, sauvèrent le sénat et le peuple; et depuis cette époque, ni Frédéric ni scs successeurs ne renouvelèrent une pareille entreprise. Les papes, les croisades et l'indépendance de la Lombardie et de l'Allemagne, suffirent pour les. occuper. Ils recherchèrent l'alliance des Romains, et Frédéric 11 fit présent au Capitole du grand drapeau

<sup>(1)</sup> Othon de Freysingen, de Gesta Freder. I, l. u, c. 22, 7 p. 720-723. Dans la traduction et l'abregé de ces actes authentiques et originaux, je me suis permit quelques libertés, mais sans m'écarier du sens.

qu'on nommait le Carroccio de Milan (1). Après l'extinction de la maison de Souabe, ils furent relégués au-delà des Alpes, et leurs derniers couronnemens alsserent apeccevoir la faiblesse et la misère des Césars teutoniques (a).

Guerres des Romains coulre les villes qui se trouvaient daus leur voisimere.

Sous le règne d'Adrien, à l'époque où l'empire se prolongeait de l'Euphrate à l'Océan, du mont Atlas aux collines Grampiennes, un historien plein d'imagriation (3) retracait ainsi aux Romains le tableau de

(1) Muratori (Dissert. 26, t. 11, p. 492) a tiré des Chroniques de Ricobaldo et de François Pepin ce fait curieux et les vers détestables qui accompagnèrent le présent :

> Ave decus orbis, ave! Victus tibi destinor; ave! Currus ab Augusto Frederico Casare justo: Væ Mediolanum! Jam sentis spernere vanum Imperii vires, proprias tibi tollere vires.

Ergo triumphorum urbs potes memor esse priorum Quos tibi mittehant reges qui bella gerebant.

Voici maintenant un passage des Dissertations italiennes (l. 1, p. 44/s). Ne si des taccer che nell' anno 1747, una copia, desso Carroccio in marmo dianzi ignoto si scopri nel Campidoglio, presso alle carceri di quel luago, doie Sisto V (L'avea fator inchiadere. Stawa esse posto sopra quatro colonne di marmo fino colla sequente inscrizione, etc., dont l'objet that le même que celui de l'apienne inscription.

(2) Muratori raconte avec une érudition imperiale (Aninal., t., x, x, x)) e déclin des forese et de l'autorité des empereurs en Italie; et les lecteurs peuvent rapprocher sa narration de l'Heisein des Alfémande, (t. 11, 1 v) par Schmidt, qui a mérit le tubire de ses compatroites.

(3). Tibut nunc separbanum, et astiva Praneste delicia, nuncupatis in Canadio votis perchantur. On pent lire avec

plaisir le passage entier de Florus (1.1, c. 11), et il a obtena les éloges d'un homme de génie (OEuvres de Montesquieu, t. 111, p. 634, 635, édit. in-4°).

spirituelles. Leurs petites guerres furent celles des premiers consuls et des premiers dictateurs qu'on tirait de la charrue. Ils se rassemblaient en armes au pied du Capitole; ils sortaient de la ville, pillaient ou brûlaient la récolte de leurs voisins, livraient des combats tumultueux, et rentraient dans leurs murs après une expédition de quinze ou vingt jours, Les siéges étaient longs et mal conduits : ils se livraient, après la victoire, aux ignobles passions de la jalousie et de la vengeance, et au lieu de se fortifier du courage d'un ennemi vaincu, ils ne songeaient qu'à l'écraser. Les captifs sollicitaient leur pardon en chemise et la corde au cou : le vainqueur démolissait les remparts et même les maisons des cités rivales; il dispersait les habitans dans les villages des environs. C'est ainsi que, dans ces féroces hostilités, furent successivement détruites les villes de Porto, d'Ostie, d'Albano, de Tusculum, de Préneste et de Tibur ou (i) Tivoli, résidences des cardinaux évêques, Porto et Ostie, les deux clefs du Tibre, ne se sont pas relevées (2): les bords marécageux et malsains de

<sup>(1)</sup> Ne à feritate Romanorum, sieut fiuernnt Hostienses, Portuenses, Tusculannses, Albanenses, Labicenses, et nuper Tiburtini, destrucrentur (Matthieu Paris, p. 757). Ceş événemens sont indiqués dans les Annales et l'Index de Muratori, (dix-huitième volume).

<sup>(2)</sup> Voyéz le tableau animé que fait le P. Labat (Voyage en Espagne et en Italie) de l'état ou de la ruine de ces villes, qui sout, pour ainsi dire, les fauhourgs de Rome; ce qu'il dit des rives du Tibre, etc. Il avait résidé long-temps dans

cette rivière sont converts de troupeaux de buffles, et le Tibre est perdu pour la navigation et le commerce. Les collines offrant une douce retraite contre les chaleurs de la fin de l'été, ont repris leurs charmes avec la paix : Frascati s'est élevée près des ruines de Tusculum : Tibur on Tivoli a repris la dignité d'une petite ville (1); et les bourgades moins étendues d'Albano et de Palestrine s'embellissent des villa des cardinaux et des princes de Rome. L'ambition destructive des Romains fut souvent contenue et repoussée par les cités voisines et leurs alliés. Au premier siège de Tibur, ils furent chassés de leur camp; et par rapport à l'état comparatif de la ville de Rome aux deux époques , on peut rapprocher les Bassille de batailles de Tusculum (2) et de Viterbe (3) des mé- A. D. 196

le voisinage de Rome. Voyez aussi une description plus exacte de cette ville que le P. Eschinard ( Rome, 1750, in-8°) a ajoutée à la carte topographique de Cingolani.

<sup>(1)</sup> Labat (t. in, p. 233) rapporte un décret rendu alors depuis peu par le gouvernement romain, et qui a cruellement mortifié l'orgueil et la pauvreté de Tivoli : In civitate Tiburting non vivitur civiliter.

<sup>(2)</sup> Je m'écarte de ma méthode ordinaire de ne citer que la date des Annales de Muratori, en considération de la sagesse avec laquelle il a pesé le témoignage de neuf auteurs contemporains sur la bataille de Tusculum (t. x , p. 42-44).

<sup>(3)</sup> Matthieu Paris , p. 345. L'évêque de Winchester qui commandait une partie de l'armée du pape, était Pierre des Roches. Il fut évêque trente-deux ans (A. D. 1206t 238), et l'historien anglais en parle comme d'un guerrier et d'un homme d'État (p. 178-399).

morables journées de Trasimène et de Cannes. Dans la première de ces petites guerres, trente mille, Romains furent battus par mille cavaliers allemands que Frédéric Barberousse avait envoyés au secours de Tusculum; et, d'après les calculs les plus authentiques et les plus modérés, le nombre des morts fut de trois mille, et le nombre des prisonniers de deux mille. Soixante-huit ans après, les Romains marchèrent contre Viterbe, ville de l'État ecclésiastique. avec toutes les forces de Rome; par une rare coalition, l'aigle des Césars se trouva unie aux clefs de saint Pierre sur les drapeaux des deux armées, et les auxiliaires du pape se trouvaient commandés par un comte de Toulouse et un évêque de Winchester. Les Romains perdirent beaucoup de monde, et leur déroute fut honteuse; mais si le prélat anglais a réellement porté leur nombre à cent mille hommes et leur perte à trente mille, la vanité d'un pélerin a pu seule lui dieter cette exagération. Supposé qu'en rebâtissant le Capitole on cût fait revivre la politique du sénat et là discipline des légions, l'Italie se trouvait. tellement divisée, qu'il eût été facile de la conquérir une seconde fois. Mais, à la guerre, les Romains de ce temps n'étaient qu'au niveau des républiques des environs, et ils étaient fort inférieurs dans les arts. Leur ardeur guerrière ne durait pas long-temps; après quelques saillies désordonnées, ils retombaient dans l'apathie nationale, ils négligeaient les institutions militaires, et recouraient pour leur défense à l'humi-

Viterbe. A. D: 1234.

liant et dangereux secours des mercenaires étrangers. L'ambition est une ivraie qui croît de bonne heure élect et avec rapidité dans la vigne du Seigneur. Sous les premiers princes chrétiens, la chaire de saint Pierre était disputée par la vénalité et la violence qui accompagnent une élection populaire; le sang souillait les sanctuaires de Rome; et du troisième au douzième siècle l'Église fut troublée par des schismes fréquens. Aussi long-temps que le magistrat civil prononca en dernier ressort sur ces discussions, le mal fut passager et local; que le mérite fût jugé par l'équité ou la faveur, le compétiteur évincé ne pouvait guère arrêter le triomphe de son rival. Lorsque les empereurs eurent perdn leurs anciennes prérogatives, lorsqu'on eut établi pour maxime que le vicaire de Jésus-Christ n'est justiciable d'aucun tribunal de la terre, à chaque vacance du saint-siège la chrétienté courait le risque de se voir déchirée par le schisme et la guerre. Les prétentions des cardinaux et du clergé inférieur, des nobles et du peuple, étaient vagues et sujettes à contestation : la liberté de l'élection se trouvait anéantie par les émeutes d'une ville qui ne reconnaissait plus de supérieur. A la mort d'un pape, les deux factions procédaient; en différentes églises, à une double élection. Le nombre et le poids des suffrages, l'époque de la cérémonie . le mérite des candidats , se balancaient mutuellement : les membres les plus respectables du clergé étaient divisés: et les princes étrangers, qui se courbaient devant le trône spirituel, ne pouvaient distin-

guer la fausse idole de la véritable. Les empereurs produisirent souvent des schismes en voulant opposer à un pontife ennemi un pontife dévoué à leurs intérêts : chacun des compétiteurs essuvait les outrages des adhérens de son rival qui n'étaient pas retenus par la conscience; ils se voyaient réduits à acheter les partisans, que l'avarice ou l'ambition animait presque toujours. Alexandre m établit un ordre de succession paisible et durable (1); il abolit les élections tumultueuses du clergé et du peuple, et attribua au seul collégé des cardinaux le droit de choisir le pape (2). L'exercice de cet important privilége placa sur le même niveau les évêques, les prêtres et les diacres; le clergé paroissial de Rome obtint le premier rang dans la hiérarchie; les ecclésiastiques qui le composaient étaient pris indifféremment chez foutes les nations chrétiennes : et la possession des plus riches bénéfices et des évéchés les

Droit des cardinaux ctabli par Alexandre ut. A. D. 1179

<sup>(1)</sup> Yoyez Mosheim, Institut. Hist. sectes., p. 40x-403. Alexandre lui-même avait pensê être la victime d'une élection contestée, et Innocent, dant le mérite était douteux, ne fut reconnu pape que parce que le génie et le savoir de saint Bernard firent pencher la halance en sá faveux. Voyca saviest és écrits.

<sup>(</sup>a) Thomassin (Discipil, de l'Eglue, t. 1, p. 1252-1287) a très-bien discuté es qui a rapport à l'origine, aux titres, à l'importance, aux vétemens, à la préséance, etc., des eardinaux; mais leur pourpre n'a plus le même éclat. Le sacré collége fut porté et fixé au nombre de soixante-deuxer, pour l'autorité du vicaire de Jésus-Christ, le nombre de soixant de disciplés.

plus considérables n'était pas incompatible avec le titre qu'ils obtenzient à Rome et les fonctions qu'ils y exercaient : les sénateurs de l'Église catholique, les coadjuteurs et les légats du souverain pontife; furent revêtus de pourpre, symbole du martyre ou de la royauté; ils se prétendaient égaux aux rois ; et comme jusqu'au règne de Léon x ils n'ont guère été plus de vingt ou vingt-cinq, leur petit nombre relevait encore leur dignité. Par ce sage réglement toute incertitude et tout scandale furent dissipés; et cette opération coupa si bien la racine du schisme, que dans un intervalle de six siècles on ne vit qu'une seule fois une double élection ; mais comme on avait exigé les deux tiers des voix, l'intérêt et les passions des cardinaux différèrent souvent le choix d'un nouveau pape; et tandis qu'ils prolongeaient leur règne indépendant, le monde chrétien n'avait point de chef. Le trône pontifical vaquait depuis trois ans, lorsque les suffrages se réunirent sur Grégoire x ; il voulut prévenir un pareil abus. La bulle qu'il a pu- Institution bliée sur cette matière, après avoir éprouvé quelque opposition, a passé dans le code de la loi canoni- A. D. 1274. que (i); elle accorde neuf jours pour les funérailles du pape défunt et l'arrivée des cardinaux absens;

<sup>(1)</sup> Voyez la bulle de Grégoire x (approbante sacro concilio, dans le sexte de la loi canonique, l. 1, tit. 6, c. 3), c'est-à-dire dans le supplément aux décrétales que Boniface viii promulgua à Rome en 1208, et qu'il adressa à toutes les universités d'Europe.

#### HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

elle ordonne de les emprisonner le dixième jour; chacun avec un domestique, dans un appartement commun ou conclave, qui ne soit séparé ni par des murs ni par des tapisseries, et auquel on ne laisse qu'une petite fenêtre, par où l'on introduira les choses dont ils auront besoin; de fermer toutes les portes, qui seront gardées par les magistrats de la ville, afin que les cardinaux n'aient aucune communication avec le dehors; si l'élection n'est pas faite en trois jours, de ne servir ensuite aux cardinaux qu'un plat le matin et un plat le soir, et à la fin du huitième jour, de ne leur accorder qu'une petite quantité de pain, d'eau et de vin : tant que dure la vacance du saint-siège, les cardinaux ne peuvent toucher aux revenus de l'Église, ni se mêler de l'administration, excepté dans des cas de nécessité trèsrares; toute espèce de conventions et de promesses parmi les électeurs est formellement annulée, et leur intégrité doit être garantie par des sermens et soutenne par les prières des fidèles. On s'est relâché peu à peu sur quelques articles d'une rigueur incommode et superflue; mais la clôture est demeurée entière : des raisons de santé et le besoin de la liberté excitent toujours les cardinaux à hâter le moment de leur délivrance; et l'introduction du scrutin a couvert les intrigues du conclave (1) du voile bril-

<sup>(</sup>t) Le génie du cardinal de Retz avait droit de peindre le conclave de 1655, auquel il assista (Mém., t. 1y, p. 15-57). Mais j'ignore le cas qu'il faut faire des lumières et de la

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. L'XIX.

lant de la charité et de la politése (r). Les Romains firent ainsi dépouillés de l'élection de leur prince et de leur évêque; et au milieu de l'effervescence de la liberté qu'ils croyaient avoir reconquise, ils se montrerent insensibles à la perte de cet inestimable privilége. L'empereur Louis de Bavière, qui suivit les A.D. 1288, races d'Olhon le Grand, vouluit le leur rendre. Après quelques négociations avec les magistrats, il fit assembler les Romains (2) devant l'église de Saint-

véracité d'un anonyme italien, dont l'histoire (Conclari pontifici romani, inde, 1669) à eté continué deptis le règne d'Alexandre vn. La forme accidentelle de l'ouvrage; donne aux ambitieux une leçon qui ne les découragera pas. Ognarrive à travers un labyrimhte d'untigues à la cérénonie de l'adoration; et la page suiwante commence par les fundamiles de l'henreux candidat.

(1) Les expressions du cardinal de Retz sont positives et pittoresques. « On y vécut toujours avec le mêmé respect et la même civilité que l'on observe dans le cabinet des rois; avec la même politiesse qu'on avait dans la cour de l'lenni 11; avec la même familiarité que l'on voit dans les colléges; avec la même modestie qui se remarque dans les poviciats, et avec la même charité, du moins en apparence; qui pourrait être entre des frères parfairement unis;

(a) a Richietti per bando (dit Jean Villani) cenapori di Roma, e 5a del popolo, e capiteni de 25, êt consoli (consoli?) e i3 buoni uomini, uno per rione. » Nous ne sommes pas assez instruità sin cette époque pour déterminer quelle partie de cette constitution était seulement temporaire, et quelle autre était ordinaire et permanente. Cependaul les anciens tatutts de Rome nous donnent à cet égard quelques faibles lumières. Pierre ; le pape d'Avignon , Jean xxII , fut denosé , et le choix de son successeur fut ratifié par le conseniement et les applaudissemens du peuple. Il fut établi par une loi nouvelle, librement adoptée, que l'évêque de Rome ne serait jamais absent de la ville plus de trois mois de l'année, et ne s'en éloignerait. jamais de plus de deux journées de chemin ; que s'il ne revenait pas à la troisième sommation, il serait, comme officier public, chassé de son siège et dégradé de ses fonctions (1). Mais Louis oubliait sa faiblesse et les préjugés de son temps : hors de l'enceinte de son camp, le fantôme qu'il avait créé ne put obtenir aucune considération ; les Romains méprisèrent leur propre ouvrage; l'antipape implora le pardon de son légitime souverain (2), et cette attant tentée mal à propos ne fit qu'affermir le droit exchisif des cardinaux.

Les papes sont absens de Bome

Si l'élection des papes avait toujours eu lieu au. Vatican, on n'eût pas impunément violé les droits du sénat et du peuple; mais les Romains oublièrent

<sup>(</sup>a) Villani (1. x. e. 68-71, in Muratori, Script., t. xIII, p. 64-645) parle de cette loi et raconte toute l'affaire avec beaucoup moins d'horreur que le pradent Muratori. Eux qui ont étudié les temps barbares de nos annales, ont dû glactver combien les idées (je veux dire les abaurdités) de la supersittion sont mobiles et incohérentes.

<sup>(2)</sup> Voyez dans le premier volume des papes d'Avignon, la seconde vie originale de Jean XXI (p. 142-145), la confession de l'antipape (p. 145-152) et les notes laborieuses de Baluze (p. 714, 715)

## DE L'EMPIRE ROMAIN, CHAP, LXIX.

et laissèrent oublier ces droits durant l'absence des successeurs de Grégoire vii , qui ne crurent pas que l'obligation de résider dans la ville ou dans le diocèse dût être regardée comme un précepte divin. Le soin de ce diocèse les intéressait moins que le gouvernement de l'Église universelle, et les papes ne poumient se plaire dans une ville où leur pouvoir rencontrait sans cesse des oppositions, et où leur personne était souvent exposée à des dangers. Fuyant la persécution des empereurs et les guerres de l'Italie, ils se réfugièrent au-delà des Alpes, dans le sein hospitalier de la France; en d'autres occasions pour se mettre à l'abri des séditions de Rome , ils vécurent et moururent à Agnani , à Pérouse , à Viterbe et dans les cités des environs, où ils passaient des jours plus tranquilles. Lorsque le troupeau se trouvait lésé ou appauvri par l'absence du pasteur ; le peuple lui déclarait, d'une manière impérieuse, que saint Pierre avait établi sa chaire, non pas dans un obscur village, mais dans la capitale du monde; il de menacait de prendre les armes pour aller détruire la ville et les habitans qui oseraient lui offrir une retraite. Les papes obeissaient en tremblant: A-peine arrives; on leur demandait des dédommagemens pour les pertes qu'avait occasionées leur désertion, on leur présentait l'état des maisons qu'on n'avait pas louées ... des denrées qu'on n'avait point venducs, et enfin des dépenses des serviteurs et des étrangers à la suite de la cour, dont la ville de Rome n'avait pas profi-

XIII.

tes (1). Après avoit joui de quelques momens de paix, et pent-être d'autorité; ils étaient chassés pas de nouvelles séditions, et rappelés de nouveau par les somations impérieuses ou les respectueuses invitations du senat. En pareille occasion, les exilés et les fugitifs qui se retiraient avec le pape, s'éloignaient pau de la métrople, et de tardaient pas y revenir, mais au commencement du quatorzième siècle, le trône apostolique fut transféré, à ce qu'il paraissait, pour toujoirs, des rives du Tibre à celles du Rhône; et on peut dire que cette transmigration fut une suite de la violente querelle de Boniface vin et du roi de France (2). Ans armes spirituelles du pape, l'excommingation et l'interdit, on oppôsa l'union des trois

Boniface VIII. -A. D. 294-1303.

> (1) Romani autem, non calentes nec volentes ultra suamcelare cupuditatem, gravissimam control papari movere ceperrant questionem e exigence, a los ourgentismo-omnia quasubierant per ejus obsentiom darint et pacturas, videltect in losquisis locandar, in mercinonitis, in uturur, in veditibus. Quod ciun audicise papa, precordialiter ingemuit, et se compererar successurarus, etc. (Rathien Paris, p. 759.) Puru Phistoire ordinaire de la vite des papes, pour leurs actions, lear mort, leur residence et leur absence, il willt de repvoyer aux annabists pecificiosiques, Spondanus et Pleurr voyer aux annabists pecificiosiques, Spondanus et Pleurr

> (2) Outre les historiens genéraux de l'Église d'Italie et de France; nous vrous en Traité précieux; composé par un savant, aini, de M. de Thou. Ils pour, titre finisoire particus tière du grand differend entre Boujace VIII, et Philippe le Bel, par Viers, Bupuis, L. vii, part. Il; p. fin-52 ji et olt l'a inséré dans l'Appendix des dérdières et meilleures cefriors de Phintoire du président de Thou.

ordres du royaume et les priviléges de l'Église gallicane; mais le pape ne put se soustraire à d'autres armes plus réelles que Philippe le Bel eut le courage d'employer. Il residait à Agnani, sans prevoir le danger qui le menacait. Son palais et sa personne furent attaqués par trois cents cavaliers, que Guillanme de Nogaret, ministre de France, et Sciarra Colonna, noble Romain, ennemi du pape, avaient levés secrètément. Les cardinaux prirent la fuite ; les habitans d'Agnani oublièrent la fidélité et la recounaissance qu'ils devaient à leur souverain. Seul et sans armes l'intrépide Bonilace s'assit dans son lauteuil, et, à l'exemple des anciens sénateurs, attendit le glaive des Gaulois. Nogaret, étranger à l'ennemiqu'il combattait, se contenta d'exécuter les ordres de son maître : Colonna accabla d'injures et de coups le pontife qu'il haïssait personnellement; et durant sa captivité, qui fut de trois jours, tous deux sans cesse occupés à irriter son opiniatreté, la provoquerent par de manvais traitemens qui mirent sa vie en, danger. Ce delai de trois jours, qu'on ne peut expliquer, ranima la valeur des partisans de l'Eglise, leur donna le temps d'agir, et Boniface fut délivre des mains sacriléges qui le retenaient ; mais ce caractère impérieux avait reçu une mortelle blessure. Boniface mourat à Rome dans un accès de rage et de ressentiment. Deux vices éclatans, l'avarice et l'orgueil, ont deshonore sa memoire; et son courage, qui, dans la cause de l'Église; devint celui d'un martyr, n'a pu lui obtenir les honneurs de la canonisation. « Ce fut

un magnanime pécheur, disent les chroniques du temps, qui se glista comme un renard sur le trône apostolique, régna comme un lion, et moujut comme un chien. » Il eut pour successeur Benotexi, le plus doux des hommes, qui ecpendant excommuna les emissaires imples de Philippe le Bel, et lança sur la ville et le peuple d'Agnani d'effrayantes malédictions dont les esprits superstitieux croient encore apèrcevoir les effets (n.).

du saintége a Avignon. L. D. 1309 voir les cheis (7).

A sa mort, l'habileté de la faction française fixa la longue indécision du conclave. Elle proposa que la faction opposée désignât trois cardinaux parmi lesquels le parti flançais serait tenu d'en choisir un dans l'espace de quarante jours : cette offre spécieuse fut acceptée. L'archevêque de Bordeaux, ennemi forcené de son roi et de son pays, fut le premier sur la liste. Mais sou ambition était connue; le roi de France avait été informé par un rapide messager que le choix du pape était entre ses mains. L'archevêque céda à la voix de sa conscience et à l'applât du présent qui lui était offert. Les conditions en forent réglées dans une antrevue particulière, et tels furent la célérité et le secret de la négociation, que

<sup>(1)</sup> Il n'est pas nisé de sayoir si Labal (1, 17, p. 53-57)
s'amusatt our parlait sérieusement, lorsqu'll suppose
qu'Agnait épouve encore l'étlé de cette médiction de
Bosoft xit; et que la nature, fidèle eschave des papes, y
atrict chaque année la nisturité des charaps de blé, des
riques ou des offices.

le conclave applaudit d'une voix unanime à l'élection de l'archevêque de Bordeaux, qui prit le nom de Clément v (1). Mais les cardinaux des deux partis recurent bientôt avec une égale surprise l'ordre de le suivre au-dela des Alpes, et s'apercurent promptement qu'ils ne devaient plus espérer de revenir à Rome. Clément v avait promis de résider en France. et ses goûts l'y portaient. Après avoir promené sa cour dans le Poitou et la Gascogne, après avoir ruiné par son sejour les villes et les couvens qui se trouverent sur sa route, il s'établit enfin à Avignon (2), qui a été plus de soixante-dix-sept ans (3) la florissante

<sup>(1)</sup> Vorez dans la Chronique de Jean Villami (1. vill. c. 63, 64, 80, dans Muratori , t. xIII) l'emprisonnement de Boniface vitt et l'élection de Clément v. Les détails de cette élection, comme ceux de beaucoup d'anecdotes; ne sont pas clairs.

<sup>(2)</sup> Les Vies originales des huit papes d'Avignon, Clement v, Jean xxII, Benoît xII, Clément vI, Innocent vi, Urbain v. Grégoire xi et Clément vu ont été publiées par Etienne Baluze (Vaa paparum Avenionensium. Paris, 1693, 2 vol. in-40), avec de longues notes bien travaillées et un second volume d'actes et de documens. Avec le zèle d'un patriote et d'un diteur, il justifie ou excuse pieusement les caractères de ses compatriotés.

<sup>. (3)</sup> Les Italiens comparent Avignon à Babylone, et la translation du saint-siège dons cette ville à la captivité de Babylone: La Préface de Baluze réfute gravement ces métaphores violentes, plus analogues à l'ardeur de Pétrarque qu'à la raison de Maratori. L'abbé de Sade est embarrasse entre son affection pour Petrarque et son amour pour son pays. Il observe modestement que plusieurs des incommo-

198

résidence du pontife de Rome et la métropole de la chrétienté. De tous côtes, parterre, par mer, et par le Rhône, Avigion est d'un accès facile; les provinces méridionales de la France, ne le cètent pas à l'I-talief le pape et les cardipaux y bâtirent des palair, et les trésors de l'Églies, y attiférent bienfol les arts du luxe. Les évêqués de Rome possédaient déjà le contat Venaissin (1), district peuple et feritle touchant à celui d'Avignon. Ils profitèrent ensuite de la jequeses et de la détresse de Jeanne; ", reine de Maplès et contesse de Provence, pour acheter fu souveraincé d'Avignons, qu'ils ne payèrent que quatré-viagt mille florius (2). A l'outbre de la monarté-viagt mille florius (2).

dites du local d'Avignen ont disparu, et que les Italiens qui se trouvaient à la suite de la cour de Rome, y avaient porte la plupart des vices qui ont excité la verve du goête (b. 1, p. 23-25).

<sup>(</sup>c) Philippe in, roi de France, cida en 1273 le comat Venărisiu aux papes, apres qu'il cut herité des domaines du comte de Poolouse. Quaraute années nuparaut, l'hérèsie du comte Raimond leur avait donde un prétecte de le spisifre et listificate du contre Raimond leur avait donde un prétecte de le spisifre et listificate d'outeres sélete quelques droits obseurs sur quelques terres cièra Rhydanum (Valois, Notitia Gallianum, p. 459-616; Longuerne, Pescript. de la France, L. i. p. 349-381.)

<sup>(2)</sup> Si une possession de quatre siècles ne formait pas un tirre, de parelles dispections positraient rendre le marché nuil mais il faufrait rendre la somme, car elle fut payée. Cistatem decisionem centi... ser i jusmodi renditionem pleuranti redundante, etc. (Secunda Fis. Clement. FI. in Batter, etc.) (Secunda Fis. Clement is In, p. 5.69). Jeanne et son second main re fureit sécults que par l'argent.

obie française, et au milieu d'un peuple obéissant, les papes retrouverent cette existence honorable et tranquille à laquelle ils étaient depuis si long-temps étrangers. Mais l'Italie déplorait leur absence; et Rome, solitaire et pauvre, dut se repentir de cet indomptable esprit de liberté qui avait chassé du Vatican le successeur de saint Pierre. Son repentir trop tardif devenait inutile. Lorsque le sacré collège eut perdu ses vieux membres, il se remplit de cardinaux français (r) qui virent Rome et l'Italie avec horreur et mépris, et perpétuèrent une suite de papes pris dans la nation et même dans la province au milieu de laquelle ils residaient, et attaches a leur patrie par des liens indissolubles.

Le progrès de l'industrie avait formé et enrichi les républiques de l'Italie; le temps de leur liberté est. l'époque la plus florissante de leur population et de A. D. 1300 leur agriculture, de leurs manufactures et de leur. commerce Leurs travaux, d'abord mécaniques, amenèrent peu à peu les arts du luxe et du génie, Mais la position de Rome était moins favorable, et le sol-

comptant, sans lequel ils n'auraient pu retourner dans leur rovaume de Naples.

<sup>(4)</sup> Clément v fit tout de suite une promotion de dix cardinaux, neuf Français et un Anglais. (Vit. quarta, p. 63, et Baluze, p. 625, etc.) En 1837 le pape refusa deux prélats recommandes par le roi de France, quod XX cardinales; de quibus XVII de tegno Francia originem trazisse noscuntur. in memorato collegio existant (Thomassin Disciple de l'Eglise, t. 1, p. 47281):

moins fertile; ses habitans, avilis par la paresse et enivres par l'orgueil, s'imaginaient follement que le tribut des sujets devait hourrir à jamais la métropole de l'Église et de l'empire. Le grand nombre de pelerins qui venaient au tombeau des apôtres, entretenait à quelques égards ce préjugé; et le dernier legs des papes, l'institution de l'année sainte (1), ne fut pas moins utile au peuple, qu'au clerge, Depuisla perte de la Palestine, le bienfait des indulgences plénières, destiné aux croisades, demeurait sans objet , et le trésor le plus précienx de l'Église avait été enlevé huitans à la circulation publique, Boniface viii, à la fois ambitieux et avare, lui ouvrit un nouveau canal; il se trouva assez instruit pour connaître et rappeler les jeux séculaires qu'on célébrait à Rome à la fin de chaque siècle. Pour sonder sans péril la crédulité populaire, on prêcha un sermon sur cette matière ; on eut l'adresse de répandre des bruits, on fit valoir la déposition de quelques vieillards; et le 1er janvier de l'année 1300, l'église de Saint-Pierre fut remplie de fidèles qui demandèrent à grands cris les indulgences de l'année sainte, qu'on était dans l'usage d'accorder. Le pontife, qui épiait et excitait leur dévote impatience, se laissa facilement per-

<sup>(</sup>i) Les premiers détails que nous ayons sur cette affaire, for du cardinal Becques Chiéfan (Maxima Bh., patrem, t. 35); je suis embarrassé de déterminer si le nevete de Bonface, vus était un sot ou un fripon, mais or a moins d'incertitude sur le caractère de son onels.

suader, d'après le témoignage des vieillards, de la instice de leur demande; et publia une absolution plénière en faveur de tous les catholiques qui, dans le cours de cette année et à la fin de chaque siècle, visiteraient respectueusement les églises de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Cette heureuse nouvelle se répandit promptement par toute la chrétienté. On vit d'abord des provinces les plus voisines de l'Italie, et ensuite des contrées les plus éloignées, telles que la Hongrie et la Bretagne, les routes se couvrir d'une foule de pélerins empressés d'obtenir le pardon de leurs pechés par un voyage sans doute pénible et dispendieux, mais qui du moins n'offrait pas les dangers du service militaire. On oublia dans ce transport général toutes les excuses que pouvaient fournir le rang ou le sexe, l'age ou les infirmités, et tel fut l'empressement de leur dévotion, que plusieurs petsonnes périrent foulées aux pieds dans les rues et dans les églises. Il n'est pas facile d'évaluer avec exactitude le nombre des pélerins; il a probablement été exagéré par le clergé, habile à répandre la contagion de l'exemple. Mais un historien judicieux, qui était à Rome alors, nous assure que durant le jubilé il n'y eut jamais moins de deux cent mille étrangers dans la ville; et un autre témoin dit que dans toute. l'année on y vit plus de deux millions d'étrangers. Il eût suffi d'une légère offrande de la part de chaque individu pour fournir un immense trésor, et deux prêtres, des rateaux à la main; étaient occupés nuit et jour à recueillir ; sans compter, les monceaux d'or

et d'argent qu'on versuit sur l'autel de Saint-Paul (1) Heureusement que c'était une année de paix et d'abondance; si le fourrage fut cher, si les hôtelleries et les logemens furent à un prix énorme , l'adroit Boniface et les avides Romains avaient eu soin de preparer d'inépuisables magasins de pain et de vin, de viande et de poisson. Dans une ville dépourvue de commerce et d'industrie, on voit promptement disparaître des richesses purement casuelles. La cupidité et la jalousie de la génération suivante, demandèrent à Clement vr (2) d'accorder un nouveau jubilé sans attendre la fin du siècle. Le pape ent la bonte d'y consentir, il offrit à Rome ce misérable dédommagement de ce qu'elle avait perdu par la translation du saint-siège; et, pour qu'on ne l'accusat pas de manquerà la loi de ses predecesseurs, il fonda cette nonvelle pratique sur la loi mosaique, dont elle prit son nom de jubilé (3). On obeit à sa voix ; et le nombre,

Le second jubilé. A. D. 1350.

<sup>(1)</sup> Voyez Jean Villani (1, vaii, c. 36) dans le douzième volume de la Colléction de Muratori, et le Chronicon Astense, dans le onzième volume (p. 191, 192) de la même Collection. Papa unnumerablem pecusiam ab etidem accepté, nam dito clerici, cum rastria, ette

<sup>(2)</sup> Les deux bulles de Boniface vin et de Clément vi se trouvent dans le Corpus juris canonici (Extravag. commun., 1. v., tit. g, c. 1, 2).

<sup>(3)</sup> les années et les jubilés subsidiques de la loi de Motre (Car. Sigón, de rejubil. Hebraronim, Opp., t. iv. T. in, io. 74, 15, pp. 151, 152); la suspension de toute exploe de saips et de travaux, cette restitution pétiodique des térrés, et été diffranchissement de deltes, de servitude, etc., pa-

le zèle et la libéralité des pélerins ne le cédérent pas à ce qu'on avait vu au premier jubilé. Mais ils essuverent le triple fleau de la guerre, de la peste et de la famine; on attenta à la pudeur des femmes et des vierges dans les châteaux de l'Italie; et les faronches Romains, qui n'étaient plus contenus par la présence de leur évêque, volèrent et égorgèrent un assez grand nombre d'étrangers (1). C'est sans doute à l'avidité des papes qu'il faut attribuer ce raccourcissement de l'intervalle des jubilés, d'abord à cinquante ans, puis à trente-trois, puis à vingt-cinq. Cependant la durée du second de ces intervalles fut calculée sur celui de la vie de Jesus-Christ. La profusion des indulgences, la révolte des protestans, et l'affaiblissement de la superstition, ont bien diminue les produits des jubilés: toutefois le dernier qu'on a célébre (le dix-neuvième) a été une année de plaisir et de profit pour les Romains, et le sourire du philosophe ne troublera pas ici le triomphe du clergé et le bonfieurdù peuple (2).

raissent une belle idee, mais l'execution en serait impraticable dans une republique non théocratique; et si l'on pouvait me démoutrer que les Juiss observaient cette fête rpineuse, j'en scrais charmé.

<sup>(1)</sup> Voy. la Chronique de Matth. Villani (1, 1, c. 56) dans. le quatorzième volume de Muratori et les Mem. sur la vie de Petrarque (t. m. p. 75-89):

<sup>&</sup>quot;(2) M. Chais, ministre de la communion protestante à la Have a epmise cette matière dans ses Lettres historiques et dogmatiques sur les Jubiles et les, Indalgences ; la Haye

Les . nobles on listons de Rome.

Au commencement du onzième siècle, l'Italie était en proie à la tyrannie féodale, également onéreuse au souverain et au peuple. Ses nombreuses républiques ; qui bientôt étendirent leur liberté et leur empire sur les campagnes d'alentour, vengerent les droits de la nature humaine. On brisa le glaive des nobles, on affranchit leurs serfs, on démolit leurs châteaux; ils rentrerent dans la société, ils y reprirent les habitudes de l'obeissance; leur ambition fut bornée aux honneurs municipaux; dans les orqueilleuses aristocraties de Venise et de Gênes, cliaque patricien fut soumis aux lois (1). Mais le faible et irrégulier gouvernement de Rome ne pui dompter ses rebelles enfans, qui, dans la ville el hors des murs, meprisaient l'autorité du magistrat, Ce n'était plus une dispute civile entre les nobles et les plébéiens sur le gouvernement de l'État: les barons maintenaient leur indépendance par la force des armes; ils avaient fortifie leurs palais et leurs, châteaux de manière à soutenir un siège; ils are maient dans leurs querelles particulières une multitude de vassaux et de domestiques. Ils ne tenaient à leur pays ni par leur origine ni par aucun sentiment

<sup>1951,</sup> trois volumes in-12. Ouvrage laborieux, et qui serait agresble si l'auteur n'avait prefere le caractère d'un théologien polémique à celui d'un philosophe.

<sup>(</sup>i) Muratori (Dissert. 47) allegue les Annales de Florence, de Padone, de Genes, etc., l'analogie des autres évenemens, le témoignage d'Othon de Freysingen (de Gestis Fréder, f. 1-21, & 1-3) et la soumissie du marquis d'Este.

d'affection (2), et un véritable Romain aurait repoussé ces fiers étrangers, qui dédaignaient le nom do citopens, et se qualifiaient orgueilleusement de princes de Rome (3). Après une suite d'obscures révolutions, les familles avaient perdu leur chartrier; on avait aboit les surnoms; le sang des diverses notions sétait mélé dans un miller de canaux, et les Goths et les Lombards, les Grees et les Francs, les Germains et les Normands; avaient obtenu les plus belles possessions de la faveur du prince ou comme un tribut payé à leur valeur. Il est aise de concevoir que les choses durent se passer ainsi; mais l'élévation d'une famille de Juifs au rang de sénateurs et de consuls , est la seule de ce genre qu'offre la longue capitivité de ces malheureux prosents (3).

<sup>(</sup>t) Des l'an 824 l'empereur Lothaire, 1", crut devois interroger le peuple romain, et savoir de tous les individus d'après quelle loi nationale ils voulaient être gouvernes (Muratori, Dissent, 22).

<sup>(2)</sup> Pétrarque attaque ces étrangers, tyrans de Rome, dans une déclamation ou épitre pleme de vérités hardies et d'un pédanteme alsurde, où il yeut appliquer les maximes et même les préjugés de l'ancienne république à Rome, tolle qu'elle se trousuit au quatorzième siècle (Mémoires, t. 111, p. 157-163).

<sup>(3)</sup> Pagi (Certica, i., v., p. 435, Å. D. 1184, 128-3, f.), rapporte l'orgine et les syentures de cette famille juive. Il parle d'après le Chronographus Maurigniacents, et Arnalphus, Selgentis, de Schismate (in Migratori, t. 111, part. 17, 4,23-439.). Les faits doivent être vrais à quedques égal.

206

Sous le règne de Léon x, un Juif opulent et éclaire Famille de embrassa le christianisme; et fut honore au bapteme du nom de son parrain, le pape régnant, Pierre; son fils, avant montre du zele et du courage dans la cause de Grégoire vir, ce pape lui donna le gouvernement du môle d'Adrien, qu'on appela ensuite la tour de Crescence, et qu'on nomme aujourd'hui le château Saint-Ange. Le père et le fils eurent beaucoup d'enfans; leurs richesses, amassées par l'usure? passèrent dans les familles de Rome les plus anciennes; et leurs alliances devinrent si nombreuses qu'ils parvinrent à placer sur le trone de saint Pierre le petit-fils du converti, Il était soutenu par la majorité du clergé et du peuple ; il régna plusieurs années au Vatican sous le nom d'Anaclet, et il n'a été fletri du nom d'antipape que par l'eloquence de saint Bernard et le triomphe d'Innocent n. Après sa chute et sa mort; on ne vit plus reparatire sa famille, et aucun des nobles modernes ne voudrait descendre d'une race juive. Je n'ai pas le dessein de faire conmaître les familles romaines qui se sont éteintes à diverses époques, ou celles qui se sont prolongées jusqu'à nos jours (1): celle des Frangipani, qui eut

mair je voudrais qu'on les cût rácontés froidement avant d'en faire un sujet de represhte contre l'antipape. (i) Muraton « publié deux dissertations, (4) et (2) sur les nons, les surnons et les familles de l'Italie. Se critique feture et modérée a pu blessér quelques nobles qui écrorguellissent de leurs fabulquies génélogies. Cépendant

ides consuls à la renaissance de la république, tire son nom de la générosité qu'elle ent de roupre (frimgere) on parlager son pain avec le peuple dans une famine; souvenir plus glorieux que cleji d'avoir, avec les Corsi et ses alhés, enfermé un grand quartier de la ville dans les chaines de ses fortifications. Les Saveilli, qui paraissent être d'extraction sabine, ont conservé leur dignité première. On tronve sur les monnaies des premiers sénateurs, levieux surroun de Capitaicchis; les Conti oft grafe les honneurs, mais non pas les domaines des courtes de Signia, et les Annibaldi (1) doivent avoir été hien ignorans ou bien môdestes, s'ils ne se sont pas donnés pour descendans du héros de Carthage.

quelques onces d'or pur valent mieux que plusieurs livres d'un métal grossier.

(s) Le cardinal de Saint-George, dans son histoire poétique ou plutôt versifiée de l'élection et du couronnement de Boniface vui (Murat., Serpet. ital., tom.:m., part.'i, p. 64,, etc.) nous fait connaftre l'état de Rome et les familles qu'elle renfermait fors de ce couronnement (Az. D. 1295): Interes italia redmit sanguine et ermis

Illustreque vii Homand à stirpe trabentes
Nomes in omerine tante vitatis hoinres
Istudenat éta medio festamque colebant
August fulgentes togs oceanic cateris
Ez ipiss devota domus prostantis ab Unia
Ecclesia, valtamque gérous domusifus altum
Festa Cagrari, Jócia ; live ndo Santali mitis
Scophanilles sonier, Courtes; Janusiaca probas,
Prafectusque urbis magnium sine viribus nomen,
(h. 11, e. 5, 100 p. 67, 563).

Les anciens statuts de Rome (1: 111, c. 59, p. 174, 175)

208

Mais dans le nombre, et peut-être au-dessus des pairs et des princes de Rome, il faut distinguer les maisons rivales des Colonnes et des Ursins, dont l'histoire particulière est une partie essentielle des annales de Rome moderne. 1° Le nom et les armes des Colonnes (1) ont donné lieu à plusieurs étymologies bien incertaines; et dans ces recherches, les orateurs et les antiquaires n'ont oublié ni la colonne de Trajan, ni les colonnes d'Hercule, ni la colonne à laquelle on attacha Jésus-Christ lors de sa flagellation, ni enfin la colonne lumineuse qui guida les Israélites dans le désert. C'est en 1104 que l'histoire en parle pour la première fois; et l'explication qu'on donnait alors de leur nom, atteste leur pouvoir et leur antiquité. Les Colonnes avaient provoqué les armes de Pascal u en s'emparant de Cavæ; mais ils possédaient légitimement les fiefs de Zagarola et de Colonna dans la campagne de Rome : il est probable que cette dernière ville était ornée de quelque colonne élevée, reste d'une ancienne maison de campagne ou d'un ancien temple (2). Ils possédaient

distinguent onze familles de barons qui doivent prêter serment in consido communi, devant le sénateur, qu'ils n'acborderont ni asile ni protection aux malfaiteurs, aux proscrits, etc., serment qu'on n'observait guère.

<sup>(</sup>t) Îl est bien à regretter que les Colonnes eux-mêmes n'aient pas donné au monde une histoire complète et critique de leur illustre maison. l'adopte l'idée de Muratori (Dissett. 42, t. 111, p. 643, 648);

<sup>(2)</sup> Pandolph. Pisan. ; in Vit. Pascal. II; in Muratori,

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP, LXIX;

aussi une moitié de la ville de Tusculum, situes dans le voisinage, et l'on présume de la qu'ils descendent îles comtes de Tusculum, qui, au dixième tiègle, opprimèrent les papes. Selon leur opinion et celle du public, leur famille, qui remonte à un temps fort reculé, tire son origine des bords du Rhim (t), et les souverains de l'Allemagne ne se sont point crus abaisses par une affinité réelle ou fabuleuse gree une maison qui, dans les révolutions de sept siècles, a obtenu souvent les illustrations du mérite, et toujours celles de la fortune (a). Vers la

Script, ital, t. 111, part., 1, p. 335. Cette famille a encore de grandes possessions dans la campagne de Rome; mais elle a vendu aux Rospigliosi le fiel de Colonna (Eschipard, p. 258, 259).

## Te longinqua dedit tellus et pascua Rheni

dit Pétrarque; et en 14:17 an due de Gueldres et de Juliers reconnut (Lendant, Historie due côncile de Constance; t. n., p. 539) qu'il descendant des ateux de Martin v (Othon Colonna). Mais le roi de Prusse observe dans les Minimier de Banadebourg, que dans ses armes le sceptre a été confondu avec la colonne. Pour soutenie l'extraction ramaine de cette maison, ou a ingénierstaent amppoé (Diario di Monaldeschi, dans les Script. tal., t. xx, p. 533), qu'un cousin de l'emperçue Neron s'était, sauvé de Rome, et avait fondé la ville de Mayence.

(a) Re në dois pas oublier le trjomphe romain ou l'oration de Marc-Antoine Golome, qui avait commândé les guleres du page à la bataille de Lépante (de Thort, Hitt., l. vite, i. stryp. 55, 56; Murateri, Gretio 10, Opp., 10m. 1, p. 180-120. fin du treizième siècle, la branche la plus puissante était composée d'un oncle et de six frères, tous distingués dans les armes ou élevés aux dignités eccléstastiques, Pierre, l'un d'entre eux, fut choisi pour senateur de Rome; un char de triomphe le porta au Capitole, et quelques voix le saluerent du vain titre de Cesar : Jean et Étienne furent nommes marquis d'Ancone et comtes de la Romagne par Nicolas IV, qui favorisa tellement leur famille, que sur des portraits satiriques on le voit emprisonne dans une colonne creuse (1). Après sa mort, leur conduite hautaine révolta Bomface viit, le plus implacable des hommes. Deux cardinaux de cette famille, l'oncle et le neveu, contestèrent son élection, et il employa contre leur maison les armes temporelles et spirituelles du saint-siège (2). Il proclama une croisade contre ses ennemis personnels : leurs biens furent confisques; les troupes de saint Pierre et celles des familles nobles rivales des Colonnes assiégèrent les

<sup>(</sup>r) Muratori, Annali d'Italia, t. x, p. 216-220.

<sup>(2)</sup> L'attachement de Pétrarque pour la maison de Golonne a engagé l'abbé de Sade à donner beaucoup de détails sur la position de cette familie la ur qualoriteme siècle, sur la perifention di Bonifate vui, le caractère d'Etienne et de ces fals, leurs querrelles avec les Urains, etc. Ment. 320 Petrarque, 1 in p. 38 110, x16 -18, 110-170, 222-230, 275-280. Si critique recitié souvent les faits rapportes par Villani, Margar des ouj-dire, et les creves de quelques modéries motus cands. Un sa assurés que la branche d'Etiéne n'e sabbits plus.

forteresses qu'ils avaient des deux côtes du Tibre : et après la rume de Palestrine ou Préneste, leur principale résidence, on fit passer sur le terrain qu'elle avait occupé, la charrue, embleme d'une éternelle désolation. Les six freres, degrades, bannis et proscrits, furent réduits à se déguiser; ils errerent en Europe à travers mille dangers, mais conservant tonjours l'espoir du retour et de la vengeance. La France les servit dans ce double espoir; ils concurent et dirigerent l'entreprise de Philippe la Bel , et je louerais leur magnanimite s'ils avaient respecté l'infortune et le courage du tyran captif. Le peuple romain annula les actes civils de Boniface villa il rétablit les Colonnes dans leur dignité et leurs possessions : on pent juger de leurs richesses par le tableau de leurs pertes, et se former une évaluation de ces pertes par les cent mille florins d'or de dedommagement qu'on leur accorda sur les biens des complices et des héritiers du dernier pape. Les successeurs de Boniface viii abolirent prudemment toutes les censures et toutes les déclarations d'incapacité civile prononcées contre une maison dont cet orage passager ne servit qu'à affermir plus solidement la fortune (1). Sciarra Colonna signala sa

<sup>(1)</sup> Alexandre III avait déclaré les Colonnes qui adhéraient à l'empereur Frédéric 1er, incapables de posséder aucun benefice ecclesiastique (Villani, 1. v. c. 1). Sixte-Quint ht cesser l'usage de renouveler toutes les années l'excommunication portee contre eux (Vita di Sisto V, tome ut .

hardiesse lors de l'emprisonnement du pape à Agnani; et long-temps après, lors du conronnement de Louis de Bayière, cet empereur, plein de reconnaissance, permit aux Colonnes d'orner leurs armes d'une couronne royale. Mais celui qui surpassa les antres en merite et en réputation, fut Étienne premier du nom ; que Petrarque aimait et estimait comme un héros supérieur à son siècle et digne de l'ancienne Rome. La persécution et l'exil développerent ses talens dans la paix et dans la guerre : victime du malheur, il fut un objet, non de pitie; mais de respect; l'aspect du danger n'était qu'un motif de plus pour l'engager à déclarer ce nom qu'on poursuivait; et un jour qu'on lui demanda : « Où est maintenant votre forteresse? » il mit la main sur son cœur et répondit : « Ici. » Il soutint avec la même vertu le retour de la prospérité; et jusqu'à la fin de ses jours, Étienne Colonne fut par ses ancêtres, par lui-même et par ses enfans, un des personnages les plus illustres de la république romaine ou de la cour d'Avignon. 2º Les Ursins sont venus de Spolette (1) au douzieme siecle : on les appelait les

p) 416). La trahison, le sacrilége et la proscription, sont souvent les meilleurs titres de l'ancienne noblesse.

<sup>(</sup>i) - Vallis te proxima misit

Apenninigenæ qad prata virentia sylvæ

Spoletana metunt armenta gregesque proterv

Monaldeschi (t. xur, Script, ital., p. 533) donne une origine française à la maison des Ursins, Eile a pu en effet passer de France en Italie à une époque très-réculée.

fils d'Ursus, du nom de quelque personnage élevé en dignité; personnage dont on ne sait rien, sinon qu'il est leur premier ancêtre. Ils se distinguérent bientôt entre les nobles de Rome par le nombre et la valeur de leurs alliés, par la force des tours qui leur servaient de défensé, par les dignités du senat et du sâcré collége, et par deux papes de leur famille et de leur nom, Célestir ni et Nicolas m(1). Leurs richesses prouvent que les abus du népotisme sent très-angiens. Célestin aliéna en leur fayeur les domaines de saint Fierres (2), et Nicolas, qui sollicita pour eux l'alliance des monarques, voulsit leur cita

<sup>(1)</sup> La Vie de Céleştin v, que le cardinal de Saint-George a publice en vers (Murat, c. 111, part. i., p. 613, etc.) contiente passage, qui est très-clair et qui ne manque pas d'élégance (1: 1, c. 3, p. 203, etc.);

<sup>—</sup> Genuit quem aobilis Ursa (Ursi?)
Progenies, romand domus, veterataque magnu
Fascibus in clero, pompasque experta senquis,
Bellorumque manú grandi stipata parentum.
Cardineos apices necnon fastigia dadam.
Papatus iterata tenens.

Muratori (Dissert. 42, t. 111) vondrait lire Ursi. It abserve que le premier pontificat de Célestia 111, Ursin, était inconng.

<sup>(</sup>a) Filli Uri, quondam Celetini papa nepotes, de bondi Ecclesia romano ditati (Vit. Innocent. III.) in Muzalor, Script., S. Int., p. 1.). La prodigalité de Nijosa's in exvers ses parens se voit inicus ençore dans Vilhoni et Muzalori; copendant les Ursans suraient dédaigné les norious d'au phop moderne.

eurs que relles héreditaltes.

fonder de nouveaux royaumes dans la Lombardie et la Toscane, et les revêtir à jamais de l'office de sénateurs de Rome. Tout ce que nous avons dit de la grandeur des Colonnes; rejaillit également sur les Ursins, qui ont toujours été leurs antagonistes et toujours leurs égaux en forces durant la longue querelle qui troubla l'État de l'Église pendant plus de deux siècles et demis La jalousie de la prééminence et du pouvoir fut la véritable cause de cette querelle; mais pour donner à leurs divisions un prétexte spécieux, les Colonnes adopterent le nom de Gibelins et le parti de l'empire, et les Ursins épousèrent. celui de Guelfes et la cause de l'Église. L'aigle et les cless paraissaient sur leurs bannières, et ces factions qui se partagèrent l'Italie ne se livrèrent jamais à de plus violentes fureurs qu'à l'époque où l'on avait oublié des long-temps l'origine et la nature de la dispute (1). Après la retraite des papes à Avignon, elles se disputerent, les armes à la main, le gouvernement de la république; elles réglèrent à la fin qu'en élirait chaque année deux sénateurs rivaux, ce qui perpétua les maux de la discorde. Leurs hostilités particulières désolerent la ville et la campagne, et la halance pencha alternativement de l'un et de l'autre côté. Mais aucun individu des deux familles n'avait peri par le glaive à l'époque ou

<sup>(</sup>i) Muratori, dans sa cinquante-unicme dissertation sur les autiquités d'Italie, explique l'origine des factions des Guélfes et dos Gilbelins.

Étienne Colonne le jeune surprit et égorgea le champion le plus renomme des Ursins (1). Il ne dut son triomphe qu'à la violation de la trève qui subsistait alors; et les Ursins s'en vengerent lâchement en assassinant à la porte d'une église un enfant des Colonnes et deux domestiques qui le sujvaient. Le même Étienne Colonne fut nommé senateur de Rome pour cinq ans, et on lui donna un collègue qui ne devait. rester en place qu'une année. La muse de Pétrarque s'abandonnant à ses vœux ou à ses espérances . predit que le fils de son respectable héros rétablirait l'antique gloire de Rome et de l'Italie, que sa justice anéantirait les loups et les lions, les serpens et les ours, qui s'efforcaient de renverser l'inébranlable COLONNE de marbre (2).

<sup>(</sup>t) Pétrarque (t. 1, p. 222-230), d'après les sentimens des Colounes, a célébre cette victoire; mais doux auteurs contemporains , l'un de Florence (Giovanni Villani , t. x . c. 220) et l'autre de Rome (Ludov. Monaldeschi, p. 533, 584), contrarient l'opinion du poéte, et sont moins favorables à leurs armes.

<sup>(2)</sup> L'abhé de Sade (t. 1, notes, p. 61-66) a appliqué le sixième sonnet de Petrarque , Spirto gentil , etc. , à Etienpo Colonne le jeune :

Orsi, lupi, leoni, aquile e serpi Ad und gran marmoren Colonia Fanno noja sovente, ed a se danno.

## CHAPITRE LXX

Caractère et concomment de Peirarque-Réablissement de la liberte et du gouvernement de Boine par le tribun Breazi. Se vettu et ses vices, son expulsion et samort. Les papes quittent, Augnon et retourgent la Rome, Gréad, schimma d'Occident, Rémino de Ufglies haine. Derniers effort de la liberte, remaine. Statute de Rome, Formation détimitre de l'État eccléniatique.

A D. 1304 juin 19. A. D. 1374 juillet 19. Les modernes ne voient dans Pétrarque (1) que le chantre italien de Laure et de l'amour. L'Italie, dans ce chantre harmonieux; admire ou plutôt adore le père de sa poésie lyrique; et l'enthousiasme, ou l'affectation de la sensibilité amoureuse répète ses chants, on du moins son nom. Quelle que puisse être l'opinion d'un étranger, il n'a qu'une connaissance superficielle de la langue italienne, et il doit s'en rapporter sur ce point au jugement d'une nation.

<sup>(4)</sup> Les Membres un la wie, de Francis Pétrarque (Amsterdam, 1765, 1767, 3 vol. in-§2) forment ûn ouvrage abondant 'en details, original et très-agréable. C'est unt travail fait d'affection; et d'après l'étade exacte du poète et de 'ese contemporaiss, avais, on perd trop souvent le héries au milieu de l'histoire générale de son siècle, et l'auteurs et laisse trop souvent effoit; par une affectation de politème et de galanterie. Dans la préface du premier volume, l'abbé de Sade indique vinet histographes italieus qu'o sont traité sigécialement le meine sofje, et il écainne leur mérite.

éclairée. Toutefois l'ose espérer ou je présume que les Italiens ne comparent pas des sonnets et des clegies, dont la marche est toujours uniforme et ennuyeuse, aux sublimes compositions de leurs poëtes épiques, à l'originalité sauvage du Dante, aux beautes régulières du Tasse, ou à l'inépuisable variété de l'inimitable Arioste. Je suis encore moins propre à juger du mérite de l'amant; et je m'intéresse peu à une passion métaphysique pour une maîtresse si aérienne qu'on a contesté son existence (i); pour une femme si féconde (2) qu'elle mit au monde onze enfans légitimes (3), tandis que son amoureux Céla-

<sup>(1)</sup> L'opinion de ceux qui ne voient dans Laure qu'un personnage allégorique, prévalut dans le quinzième siècle; mais les prudens commentateurs n'étaient point d'accord et ils disputaient pour savoir si Petrarque avait voulu designer par ce nom la Religion ou la Vertu, la sainte Vierge ou... Voy. les préfaces du premier et du second volume de l'abbé de Sade.

<sup>(2)</sup> Laure de Noves naquit vers l'an 1307 : elle cpousa, au mois de janvier 1325, Hugues de Sade, noble citoyen d'Avignon , dont la jalousie n'était pas un effet de l'amour ; car il se maria une seconde fois sept mois après la mort de Laure, qui arriva le 6 avril 1348 , précisement vingt-un ans après l'époque où Pétrarque l'avait vue pour la première fois, et avait senti naître son amour pour elle.

<sup>(3)</sup> Corpus crebris partubus exhaustum : l'abbe de Sade, biographe de Pétrarque, et si plein de zèle et d'affection pour ce poëte, descend ; au dixième degré, d'un des enfans de Laure. Il est vraisemblable que c'est ce motif qui lui a fait naître le projet de son ouvrage, et l'a déterminé à rechereber toutes les circonstances d'une histoire si importante

don soupirait et chautait ses douleurs auprès de la fontaine de Vaucluse (1). Dans l'opinion de Petrarque et celle des plus graves de ses contemporains ; son amour était un péché, et les vers italiens un amusement frivole. Il dut à des vers et à des morceaux de philosophie et d'éloquence écrits en latin, sa répntation, qui ne tarda pas à remplir la France et l'Italie : ses amis et ses disciples se multiplièrent dans , chaque ville; et si le gros volume de ses œuvres (2). dort maintenant en paix, notre reconnaissance doit des éloges à l'homme qui, par ses préceptes et par son exemple', fit revivre le goût et l'étude des antenrs du siècle d'Auguste. Pétrarque aspira dès ses premières années à la couronne poétique. Celui qui avait obtenu dans les trois facultés les honneurs academiques, recevait le rang suprême de maître ou de

pour la réputation de son aïcule. Voyez surtout le tome 1, p. 123-133, notes, p. 7-58; le l. 11, p. 455-495, notes, p. 76-82.

<sup>(</sup>a) La fonfaine de Yaucluse, si bien conque de nos segurgeurs anglais, a été décrite par l'abbé de Sade (Ménoires, L'1, p. 340-359) d'après les ouvrages de Pétrarque et ses propres connaissances locales. Ce n'était au vrai qu'une retraite d'échtie, et les modernés se trompent beauchus s'ils placent dans la grotte Laure et son heureux aurant.

<sup>(</sup>a) L'édition de Bale, ju seizieme siècle / sans indication de l'année, contient douzé ent cinquante pages, petit, caractere. L'abbé de Sade demangle à grands cris qu'on fasse, une nouvelle édition depresuréel atines de Pétrarque runsis jedouté l'esancing qu'elle fût, utile in libraire et s'gréable ain public.

docteur en poésie (d); el le fitre de poète lauréat, que la contume, plutôt que la vanité, perpétire à la cepir d'Angleterre (x), a été inventé par les Céars de la Germanie. Dans les combats de musique de l'antiquité, le vainqueur obtenait un prix (3); on croyait que Virgile el Horace avaient été couronnés au Capitole; cette idée échauffa Pétraque, qui voultu objet cele; cette idée échauffa Pétraque, qui voultu objet.

<sup>(</sup>i) Voyez Selden, Titles of Honour (t. in de ses OEuvres, pag. 457-466). Un siecle avant Petrarque, saint François recent la visite d'un poète qui ab imperatore fuerat coronitus et exinde rez versuum dicius.

<sup>(</sup>a) Depuis Auguste jusqu'à Louis xiv, la muse des poètes u'à que trop, souvent été mémongère et vénale; muse je doute que dans aveus niétée et dans aucus cour il à ai jamáis eu, ainsi qu'à la sour d'Angleterre, un poète stipendié; qui, sou tous les rèques et dans toutes les occasions, fât obligé de fournir deux fois par au une certaine quantité d'esse, ét une certaine dous d'éloges, qu'on pût chanter dans la chapelle, et, je crois, en présence du souverain. Je garle avec d'autant plus de libert de cet usage ridjeule, que le meilleur tenpas pour l'abplir est celui où le roi ai trouge être un homme vertideux, et le poête un homme de périe.

<sup>(3)</sup> Isocrate (in Panegyr., p. 1.5 p. 116, 117, édit. Battic, Cambridge, 1792) receptique pour Athènes, as patrie, la gloire de Pétablissemigul de σροσει και τα δίοι μεροσει με διερικού κατρουρεί, αθε και μέγου και προυρεί, Οι μαίτα δι Delphei Eey panathenées; mais aux jeux ordrapiques il n'exista, de cordronne pour la muisque que larqui elle fut arrachée par la Yanjté yrannique de Nêron (Suét., in Nortes, c. o.3.) Philosfrett apine Casambon, ad locum, Dian-Casains qui Nightin, la frui p. 1632, 1641, Polite's gercel Antiquities, vigit in, p. 145-456).

tenir les mêmes honneurs (1), et le laurier (a) tira pour lui un nouvel attrait de la ressemblance de son nom avec celui de Lauré. Ces deux objets de ses déars augmentèrent de prix par la difficulté; et si la vertu on la prudence de Laure fut inflexible (3), il sublugua du moins la nymphe de la poesie et put se vanter de son triomphe. Sa vante n'estat pas du genre le plus délicat, puisqu'il s'est plu à célébrer le succès de ses travaux son nom était devenu populaire; ses ains le servaient avec chaleur; il sumonta enfin, par la dextérité du mérite patient, les

<sup>(4)</sup> Les jeux capitolins (extanen quinquennel susqua; equestre, gymineum) lurent établis par Domitien (Suctous e 4) Tan 26 de Jésus-Chirist (Gensaria, de Die Natali, e 18, p. 160, edit. Hauercamp ), et ue furent abelis qu'au quatrième aicele. (Ausone, de Profesioribus Burdegal, y). Si la courone était accordée au mérite supérieur, Pexclusion de Stace (Capitolus nastres inficiate lyra, sybis.), tit, x, 31) peut pouves le ulien des poètes qu'in concurraient aux jeux du Gapitole; mais les poètes latins qui vécurjent avant Domitien ne furent couronnés que par l'opinion publique.

<sup>(2)</sup> Pétrarque et les sénàteurs de Rome ignoraique de laurier était la couronne des jeux de Delphes, et nou des jeux capitolins (Plipe, Hit. nat.) xx, 39, Hit. critique de la ripublique des latries (x, 1, p. 150-20). Les vanaqueurs du Capitole étaien) couronnés d'une guirlande de feuilles de cheur (Martial, L.ix, Pigramme 54).

<sup>(3)</sup> Le pieux descendant de Laure s'est efforcé, et non sans succès, de venger la paralé de sa vertu des censures des graves personnages et du sourire malin des geur du monde (t. 11, motes, p. 96-82).

oppositions publiques ou secrètes de la jalousie et du préjugé. À l'âge de frente-six ans, on le sollicita d'acceptèr ce qui faisait l'objet de ses désirs : il était alors dans la solitude de Vaucluse; et le jour où il-réeut cette invitation solennelle de la part du senat de Rome, il en reçut une semblable de l'université de Paris. Sans doute il n'appartenait pas au savoir d'une école de théologie et à l'ignorance d'une ville livrée au désordre, d'accorder cette couronne immortelle, quoique idéale, que décernent au géme, les inommages du public et de la postériré; mais Pétranque eui soin d'écarter cette ficheuse réflexion, et, après quelques momens d'incertitude et de joie, il se décida pont les honneurs que lui offrait la métropole du monde.

La cérémonie de soa couronnement (r) fut célébrée au Capitole, par le suprême magistrat de la république, son protecteur et son ami. On y vit douze jeunes patricieus en habit évarlate, et six représentans des plus illustres familles, eu robes vertes, avec des guirlandes de fleurs. Le sénateur comté d'Anguillara, allié des Colonnes, monta sur son trône, environné des princes et des nobles; et Pétravûes, appuie par un héraut, se leva. Après avoir fait un

ronnement postique à Rome. A. D. 1341, avril 8,

<sup>(</sup>i) L'albbe de Sade decrif avec beaucono d'exactitude tout es qui a rapport au couroniement de Pétrarque (1, 1, 6, 45-7, 100 etc.), p. 1-6, 100 etc.), p. 1-6, 100 etc. p. 1-6, 10 etc détails sont suits des écrits de Pétrarque et du journal romain de Louis Monaldeschi, il à cu soin de ne-bas mèlec-à ce, céri-des fables plus réceptive de Sanagerio Péthone.

discours sur un texte de Virgile, et forme à trois reprises des vœux pour la prosperité de Rome, il s'agenouilla devant le trone, et le sénateur, en lui mettant une conronne de lanrier sur la tête. l'accompagna de ce mot plus précieux : « C'est la récompense du mérite. » Le peuple s'écria : « Longue vie au Capitole et au poëte l' Pétrarque répondit par un sonnet à la gloire de Rome, effusion du génie et de la reconnaissance. Le cortége se rendit au Vatican, et le poête déposa devant la châsse de saint Pierre la couronne profane qu'il venait d'obtenir. Le diplôme (r) qu'on offrit à Pétrarque lui accordait le titre et les priviléges de poête lauréat qui ne subsistaient plus depuis treize siècles : on l'autorisait à porter à son choix une couronne de laurier, de lierre ou de myrie, à prendre l'habit de poète, à enseigner, disputer interpréter, composer dans tous les lieux et sur tous les sujets de littérature. Le sénat et le peuple ratifièrent cette grace; et on y ajouta le caractère de citoven de Rome, comme une recompense de son zele pour la gloire de cette ville. Cette distinction était honorable, et il la méritait, Il avait puisé dans les écrits de Ciceron et de Tite-Live les idées de ces patriotes des heaux temps de la répiiblique : son imagination ardente donnait à toutes les idées la chaleur du sentiment, et laisait de lont sentiment une passion. La vue des sept collines et de

<sup>(1)</sup> L'acte original est imprime parmi les pieces justifica tives des Mémoires sur Petrarque ; t. m., p. 50-53.

leurs ruines majestneuses fortifia ces vives unpressions. Il aima un pays qui , après l'avoir couronné, l'adoptait pour un de ses enfans. La pauvreté et l'ahaissement de Rome exciterent l'indignation et la pitié de ce fils reconnaissant; il dissimula les fautes de ses concitovens : il applaudissait avec enthousiasme aux derniers heros et aux dernières matrones de la république; et, entraîné par le souvenir du passé et des espérances sur l'avenir, il se plaisait à onblier la misère du temps où il vivait. Rome était toujours à ses yeux la maîtresse légitime du monde : le pape et l'empereur, son évêque et son général. avaient abandonne leur poste, par nne honteuse retraite sur les bords du Rhône et du Danube ; mais la république, en represant ses vertus, pouvait rétablir sa liberte et sa domination. Tandis que l'enthonsiasme et l'éloquence (1) le livraient ainsi à leurs. hrillantes chimères, une révolution qui parut prête à les réaliser vint étonner Petrarque, l'Italie et l'Europe. Je vais parler de l'élévation et de la chute du tribun Rienzi (2); le sujet a de l'interet , les mate-

(2) Le père Du Cercent, fesuite, a cerft l'Histoire de la

<sup>(1)</sup> Pour avoir des preuves de son enthousiame pour Rome, j'invite seulement le lecteur, à ouvrir au hasard les OEuvres de Petrarque ou l'ouvrage de son biographe francais. Ce dernier a decrit le premier voyage du poète à Rome (t. 1, p. 323-335); mais, au lieu de tont de fleurs de ruetorique et de moralités, Petrarque aurait du , pour l'amusement de son siècle et de la posterité, nous donner une description exacte de la ville et de son couronnement.

riaux sont ch grand nombre, et le coup d'est d'an bartle patriote (1) auimera quelquefois le récit detaillé, mais simple, du Florentin (2) et surtout du Român (3) qui ofit traité ce morceau d'histoire.

Conjuration de Nicolai, Gabrini, dit de Rienzi, fran de Rome, en 1347, ouvrage poblié le Paris en 1948, însa 2, après la mort de Panteira, Pel ul dois pacquies laits et divers document uni es trouvent dans un livre de Jean-Hoesemite, chaoinie de Liége, historien gentremparant (Padricius, Bhliothi, Italia, medit civis, 1, 111, p. 293; t. 19, p. 85).

(s) L'abbe de Sade, qui fait un a graud nombre d'excursions air l'histoire du quidorquient siècle, a nécessirient ment du traiter, comme stant de son sujet, tung résolution qui intéressiti si viviencent Pétrarque (Alémbure, t. 11, 19, 50; 51, 330, 433, motes, p. 70-6; t. u. p. 221-243, 366-376). Il y a lieu de croire qu'autonne des idées ou aucun des faits qui se trouvent dans les cerits de Pétrarque ne lui a chiappé.

(2) Jean Villani, h x11, c. 89-104, in Muratori, Rerum Ital, Script., t. x16, p. 969, 979, 981-983. (3) Maratoria instredant son troisieme volume des Anti-

(3) Maryoria mere puns ou parague qui si paleinnat (p. 249-543) les Fragmenia historia romana cha anno 1337 urque ad annou 1359, dans le dialecte qu'on printi à Rome et à Naples au quatorieme siede; avec une rerison latine en fayeur des cirangers, Ges fragmens continenceu tet details les plus authentiques de la vie de Gols (Nicolas) di Rienat; ils avaient éte imprimes en étarje (a-4), sous le nom de Thomas Fortificeix, dont en me distrieu dans set ouvrage, anon qu'il avoit été puni par le trilian pour un crime de la mix. Asi nature hamaine est varier mois quel que soit l'auteur de ces fragmens, il len a serits une les lieux et la temps de la épolation, et il petut sanc un la fleux et la temps de la épolation, et il petut sanc

Dans un quartier de la ville, qui n'était habité que Naissance, par des artisans et des Juiss, le mariage d'un cabaretier et d'une blanchisseusé produisit le libérateur de Rienzi. de Rome (1). Nicolas Rienzi Gabrini ne pouvait recevoir d'une pareille famille ni dignité ni fortune; mais elle s'imposa des privations pour lui donner une éducation libérale, cause de sa gloire et de sa fin prématurée. Le jeune plébéien étudia l'histoire et l'éloquence , les écrits de Cicéron , de Sénèque , de Tite-Live, de César et de Valère Maxime, et son génie s'éleva au-dessus de ses égaux et de ses contemporains. Il étudiait avec une ardeur infatigable les manuscrits et les marbres de l'antiquité; il aimait à expliquer ce qu'il savait dans la langue vulgaire de son pays, et se laissait souvent entraîner à s'écrier : « Où sont aujourd'hui ces Romains, leurs vertus; leur justice et leur puissance ? Pourquoi n'ai-je pas recu le jour dans ces temps heureux (2)? » Lorsque.

dessein et sans art les mœurs de Rome et le caractère du tribun.

<sup>(1)</sup> Le premier et le plus beau moment de la vie de Rienzi, celui de son gouvernement en qualité de tribun, se trouve dans le dix-huitième chapitre des Fragmens (p. 300-479). Ce chapitre forme, dans la nouvelle division, le deuxième livre de l'histoire, qui contient trente-huit chapitres ou sections d'une moindre étendue.

<sup>(2)</sup> On verra peut-être ici avec plaisir un échantillon de l'idiome qu'on parloit à Rome et à Naples au quatorzième siècle : Fo da soa juventuine nutricato di latte de eloquentia. buono gramatico; megliore rettuorico, autorista bravo. Deh como et quanto era veloce leltore! moito usava, Tito Livio,

la république envoya à la cour d'Avignon une ambassade composée des trois ordres de l'État, l'esprit et l'éloquence de Rienzi le firent nommer parmi les treize députés des communes. Il eut l'honneur de haranguer le pape Clément vi, et le plaisir de converser avec Pétrarque, esprit analogue au sien : mais l'humiliation et la pauvreté arrêtaient ses désirs ambitieux, et le patriote romain était réduit à un seul vêtement et aux aumônes de l'hôpital. La justice rendue à son mérite, ou le sourire de la faveur, le tira enfin de cet état de misère; il obtint l'emploi de notaire apostolique, qui lui procura un salaire journalier de cinq florins d'or, des liaisons plus honorables et plus étendues, et le droit de faire contraster l'intégrité de ses paroles et de ses actions avec les vices alors dominans dans l'État. Son éloquence rapide et persuasive faisait une grande impression sur la multitude, toujours disposée à l'envie et à la censure. La mort de son frère, tué par des assassins qu'on n'avait pas punis, lui donnait une nouvelle ardeur, et il était impossible d'excuser ou d'exagérer les malheurs publics. La tranquillité et la justice,

Seneca, et Tullio, et Balerio Massino, moito li dicitaça le magnificente di Julio Cesare raccontare. Tutta la die se specialion negli intagli di marmo l'equali iacciò intorno Roma; Non era altri che esso, che sapesse lejere li antichi pataffit. Tutte seriture antiche vulgarizzare; quesse fuer di marmo justamende interpretava. Oli come spesso dicera: Dove anono quelli buoni Romani? dove ene loro somma justini? Poteramme trovare su tempo che quessi furino.

obiets de toutes les sociétés civiles, étaient intérieurement bannies de Rome. Des citoyens (1) jaloux, qui auraient enduré toutes les injures relatives à leurs personnes on à leurs propriétés, étaient profondément blessés du déshonneur de leurs femmes et de leurs filles; ils étaient opprimés également par l'arrogance des nobles et la corruption des magistrats; et, selon les emblêmes allégoriques reproduits de diverses manières sur les tableaux que Rienzi exposait dans les rues et dans les églises, la seule différence qui se trouvât entre les chiens et les serpens, était l'abus qu'ils faisaient les uns des armes, et les autres des lois. Tandis que la foule attirée par ces tableaux les regardait avec curiosité, l'orateur; plein de hardiesse et toujours préparé, en développait le sens, en appliquait la satire; il allumait les passions des spectateurs, et annoncait un espoir éloigné de délivrance et de soulagement. Les priviléges de Rome, sa souveraineté à jamais durable sur ses princes et sur ses provinces, étaient, soit en public, soit en particulier, l'objet de ses discours; et un monument de servitude devint entre ses mains un titre et un aiguillon de liberté. Le décret du sénat ; qui accordait les plus grandes prérogatives à l'empereur Vespasien, avait été inscrit sur une table de cuivre qu'on voyait encore dans le chœur de l'église de

<sup>(1)</sup> Pétrarque rapproche la jalousie des Romains du çaractère facile des maris d'Avignon (Mémoires; t. 1, p. 330).

Saint-Jean de Latran (1), Il invitatun grand nombre de nobles et de plébéiens à la lecture solennelle de ce décret, et fit élever un théâtre pour les recevoir. Rienzi arriva couvert d'un habit qui avait de la magnificence et quelque chose de mystérieux; il expliqua l'inscription, il la traduisit en langue vulgaire; il la commenta (2), et s'étendit avec éloquence et avec chaleur sur l'antique gloire du sénat et du peuple, d'où dérivait toute espèce de pouvoir légal. L'indolente ignorance des nobles ne leur permit pas d'apercevoir le but sérieux de ces singulières représentations : ils maltraitèrent quelquefois de paroles , et même de coups, le plébéien qui s'érigeait en réformateur; mais ils lui permirent souvent d'amuser de ses menaces et de ses prédictions les personnes qui se rassemblaient au palais Colonne, et le moderne Brutus (3) se cachait sous le masque de la folie et le

<sup>(1).</sup> Les fragmens de la lex Regia se trouvent dans les Inscriptions de Gruter, t. 1, p. 242, et à la fin du Tacite d'Ernesti, avec quelques notes savantes de l'éditeur, t. 11.

<sup>(</sup>a) Je ne puis omettre une étonianțe et ridicule erreur de Rienzi, La lex Regia autorise Vespasien à étendre île pomerium, mot familier à tous, les autiquaires, mais non pas au tribun, qui le confondait avec pomarium, perger, et traduisait lo Jardino de Roma cioene Italia; et ce sens a été adopté par le traducteur latin (p. 406), ainsi que par l'historien français (p. 33), moins excussibles dans aleor ignorance. Le savor de Muratori lui-même s'est endormi sur ce passage.

<sup>(3)</sup> Priori (Bruto) tamen similior, juvenis uterque, longe ingenio quam cujus simulationem induerat, ut sub hoc ob-

rôle, d'un bouffon. Tandis qu'il se livrait à leur. mépris, le rétablissement du bon état, son expression favorite, était regardé par le peuple comme un ; événement désirable, possible, et enfin même comme un événement prochain : tous les plébéiens étaient disposés à applaudir au libérateur qui leur élait promis, et quelques-uns eurent le courage de le seconder.

Une prophétie ou plutôt une sommation affichée à la porte de l'église Saint-George, fut le premier aveu public de ses desseins; et une assemblée de cent citoyens, réunis la nuit sur le mont Aventin, fnt le premier pas vers leur exécution. Après avoir exigé des conspirateurs un serment de garder le secret et de le secourir, il lenn fit voir l'importance et la facilité de l'entreprise; leur montra les nobles désunis et sans ressource, forts seulement de la crainte qu'inspirait leur puissance imaginaire; le pouvoir et le droit réunis dans les mains du peuple; les revenus de la chambre apostolique suffisans pour alléger la misère publique, et le pape lui - même avant intérêt d'approuver leur victoire sur les ennemis du gouvernement et de la liberté. Après avoir assuré à sa première déclaration l'appui d'une troupe fidèle, il ordonna, au son des trompettes, que chacun eut à se trouver sans armes, la nuit du lendemain, devant l'église Saint-Auge, afin de pourvoir au rétablisse-

tentu liberator ille P. R. aperiretur tempore suo.... Ille regibus, hie tyrannis contemptus. Opp., p. 536.

ment du bon état. Il employa cette init à faire célébrer trente messes du Saint-Esprit; à la pointe du jour il sortit de l'église, tête nue, armé de pied en cap; et avant autour de lui les cent conjurés. Le vicaire du pape, simple évêque d'Orviète, qu'on avait déserminé à jouer un rôle dans cette singulière cérémonie, marchait à la droite de Rienzi, devant lequel on portait trois étendards, emblèmes des desseins des conjurés. Le premier, qu'on nommait la bannière de la liberté, représentait Rome assise sur deux lions, ef tenant d'une main une palme, et de l'autre un globe; sur eelui de la justice, on voyait saint Paul, l'épée nue à la main; et sur le troisième, saint Pierre avec les clefs de la concorde et de la paix. Rienzi était encouragé par les applaudissemens d'une foule innombrable qui comprenait pen de chose à tout cet. appareil, mais qui formait de grandes espérances. La procession se rendit lentement du château Saint-Ange au Capitole. Le sentiment de son triomphe fut. troublé par de secrètes émotions qu'il s'efforca de supprimer : il monta sans obstacle et avec une apparente confiance dans la citadelle de la république; et du haut du halcon il harangua le peuple, qui confirma ses actes et ses lois de la manière la plus flatteuse. Les nobles, comme-s'ils eussent été dépourvus d'armes et de moyens de prendre un parti, demeuraient consternés et en silence, témoins de cette étrange révolution; on avait eu soin de choisir le moment où Étienne Colonne, le plus redoutable d'entre eux , ne se trouvait pas à Rome. A la première rumeur il revint dans son palais; il affecta de mépriser cette émeute populaire, et déclara au député de Rienzi que, lorsqu'il en aurait le loisir, il jetterait par les fenêtres du Capitole le fou qui l'avait chargé d'une si belle commission. La grande cloche sonna aussitôt l'alarme; le soulèvement fut si rapide et le danger devint si pressant, qu'Étienne Colonne gagna avec précipitation le faubourg Saint-Laurent, d'où, après un moment de repos, il continua de s'éloigner avec la même diligence, jusqu'à ce qu'il se, trouvât en sûreté dans son château de Palestrine, regrettant son imprudence de n'avoir pas étouffé la première étincelle de ce terrible incendie. On pu- . blia au Capitole un ordre général et péremptoire, qui enjoignait à tons les nobles de se retirer paisiblement dans leurs domaines : ils obeirent, et leur départ assura la tranquillité de Rome, qui ne renferma plus que des citovens libres et obéissans.

Mais une soumission volontaire disparait avec les premiers transports de l'enthousiasme. Rienzi reconnt l'importance de justifier son usurpation par des formes régulières et un titre légal. S'il l'eût voulu, le peuple reconnaissant, et enivré de l'exercice du pouvoir, aurait accumulé sur sa tête les titres de sénateur et de consul, de roi et d'empereur r'il préféra l'antique et modeste nom de tribun; la protection des communes formait l'essence de ce titre-sacré, et le peuple ignorait que le tribunat n'avait jamais donné de part à la puissance degislative ou auf ponsoir exécutif de la république. Ce fut sous ce nom de

Rienzi se reves du itre et des fouctions de tribun.

Lois du hor

tribun que Rienzi publia; de l'aven des Romains, les réglemens les plus salutaires pour le rétablissement et le maintien du bon état. Conformement aux vœux de l'honnêteté et de l'inexpérience, une lor ordonna de terminer en quinze jours tons les proces civils. Le danger des parjures multipliés justifie peutêtre une autre loi qui infligeait au crime de fausse accusation la peine qu'aurait subie l'accusé. Le législateur peut se voir forcé, par les désordres du temps, à punir de mort tous les homicides, et à ordonner, pour toutes les injures, la peine du talion. Comme en ne pouvait espérer une bonne administration de la justice qu'après avoir aboli la tyrannie des nobles. on déclara que personne, excepté le suprême magistrat, n'aurait la possession ou le commandement des portes, des ponts ou des tours de l'État; qu'on n'introduirait aucune garnison particulière dans les villes ou châteaux du territoire de Rome; qu'aueun particulier ne pourrait ni porter d'armes, ni fortifier. son habitation, soit dans la ville, soit dans la campagne; que les barons répondraient de la sûreté des grands chemins et de la libre circulation des denrees. et que la profection accordée aux malfaiteurs et aux voleurs serait punie d'une amende de mille marcs d'argent. Mais ces réglemens eussent été impuissans et ridicules si l'autorité civile n'eût pas été soutenue par des forces capables de contenir la licence des nobles. Au premier moment d'alarme, la cloche du Capitole pouvait rassembler plus de vingt mille volontaires; mais le tribun et les lois avaient besoin

d'une force plus régulière et plus stable. Dans chacup des ports de la côte, on plaça un vaisseau chargé de protégér le commerce. Les treize quartiers de la ville leverent, habillèrent et payèrent à leurs frais une milice permanente de trois cent soixante cavaliers et de treize cents fantassins, et on retrouve l'esprit des républiques dans le don de cent florins qu'on assigna, comme un témoignage de reconnaissance, aux héritiers des soldats qui perdraient la vie au service de la république. Rienzi employa sans crainte de sacrilége les revenus de la chambre apostolique aux frais de la défense de l'État, à l'établissement des greniers publics, au soulagement des veuves, des orphelins et des couvens pauvres. L'impôt sur les feux, l'impôt sur le sel et les douanes, produisaient chacun cent mille florins par année (1); les abus étaient bien crians, si, comme on le dit, la judicieuse économie du tribun tripla en quatre ou cinq mois le revenu de la contribution sur le sel. Après avoir ainsi rétabli les forces et les finances de la république, Rienzi manda les nobles qui, dans leurs châteaux solitaires, continuaient à jour de l'indé-

<sup>(1)</sup> Je lis dans un manuscrit perfumante quatro soldi, dans un autre quatro FIORINI; cette différence est grave, puisque le florin valait dix solidi Amains (Murat: , Diss. 28), Il résulte de la première version qu'il y avait à Rome vingtcinq mille familles, et de la seconde, qu'il y en avait deux cent cinquante mille, et j'ai lieu de craindre que la première ne soit plus conforme à la situation où était tombée Romeà cette époque, et au peu d'étendue de son territoire.

pendance; il leur enjoignit de se trouver au Capitole, et de venir prêter le serment de fidélité au nouveau gouvernement et de soumission aux lois du bon état. Craignant pour leur sureté, mais sentant qu'un refus aurait encore plus de danger que l'obéissance, les princes et les barons revinrent à Rome et rentrerent dans leurs maisons comme de simples et paisibles citovens. Les Colonnes et les Ursins, les Savelli et les Frangipani, se virent confondus devant le tribunal d'un plébéien, de ce vil bouffon dont ils s'étaient moqués si souvent ; et leur humiliation était augmentée par un dépit qu'ils s'efforçaient en vain de déguiser. Le même serment fat prononcé tour à tour par les diverses classes de la société, par le clergé et par les citayens aisés, par les juges et les notaires, par les marchands et les artisans ; l'ardeur et la sincérité du zèle se montraient davantage à mesure qu'on descendait vers les dernières classes. Tous juraient de vivre, et de mourir au sein de la république et de l'Église , dont on lia adroitement les intérêts en associant, pour la forme, l'évêque d'Orviète, vicaire du pape, à l'office de tribun. Rienzi se vantait d'avoir affranchi le trône et le patrimoine de saint Pierre, d'une aristocratie de rebelles; et Clément vi, qui se réjouissait de la chute des nobles, affectait de croire aux démonstrations d'attachement que lui donnait le réformateur, de réconnaître ses services, et de confirmer le pouvoir dont il avait été revêtu par le peuple: Un zelc très - vif pour la pureté de la foi animait les dis-

cours et peut-être le cœur de Rienzi; il insinua que le Saint - Esprit l'avait chargé d'une mission surnaturelle, imposa de fortes peines pécuniaires à ceux qui ne rempliraient pas le devoir annuel de la confession. et de la communion, et s'appliqua rigoureusement à maintenir le bien-être spirituel et temporel de son peuple fidèle (1).

Jamais peut-être le pouvoir du caractère d'un seul Liberté et homme ne s'est montré avec autant d'énergie que dans la révolution soudaine, quoique passagère, opérée par le tribun Rienzi. Il soumit un repaire de bandits à la discipline d'une armée ou d'un couvent : il écoutait avec patience; il rendait une prompte justice; il était inexorable dans ses châtimens; le pauvre et l'étranger l'abordaient sans peine, et hi la naissance, ni la dignité, ni les immunités de l'Église, ne pouvaient sauver le coupable ou ses complices. Il abolit dans Rome les maisons privilégiées et tous ces asiles qui arrétaient les officiers de la justice, et il employa aux fortifications du Capitole le fer et le bois de leurs barricades. Le vieux père des Colonnes, qui avait recu un criminel dans son palais, subit la double honte d'avoir voulu le sauver et de ne s'en pas trouver le pouvoir. On avait vôlé près de Capranica une mule et une jarre d'huile ; le seigneur

<sup>.(1)</sup> Hocsemius , p. 398, ap. Du Cerceau , Hist. de Rienzi, p. 194. Les quinze lois que publia ce tribun le trouvent dans l'historien que, pour avoir plus tôt fait, je nommerai Fortifiocca, l. 11, c. 4.

## HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

du canton ; qui était de la famille des Ursins , fut . condamné à payer la valeur de la mule et de l'huile, et de plus à une amende de cinq cents florins pour avoir mal gardé la route. La personne des barons n'était pas plus à l'abri des lois que leurs maisons ou leurs terres; et, soit par hasard, soit à dessein, Rienzi traitait avec la même rigueur les chefs des factions opposées. Pierre Agapet Colonne, qui avait été, sé-' nateur de Rome, fut arrêté dans la rue pour une injustice ou pour une dette; et Martin des Ursins , qui, entre autres actes de violence et de rapines, avait pillé un navire naufragé à l'embouchure du Tibre, satisfit enfin par sa mort à la justice de son pays (1). Son nom, la pourpre de deux oncles cardinaux, son mariage récent, et une maladie mortelle, n'ébranlèrent pas l'inflexible tribun; qui voulait faire un exemple, et qui avait choisi sa victime, Les officiers

<sup>.(</sup>c) Fortifiocea, J. 11, c. 17. Les détails de ce naultrage font connaître quelques circonstances du commerce et de la navigation du quatoraième siècle. 1º Le navige avait été construit à Naples, et on l'avait frété pour les ports de Marseille et d'Arignon. 2º Les matelots taiteup originaires de Naples et de l'ile d'Obnaria, et moins habiles que ceux, de la Sielle et de Cèces. 3º Le navige était revenu de Masseille en longeant les côtes : assailli par une tempête, il s'était réfugié à l'embouchure du Tibre, mais il manqua le coutant et échoina; l'équipage, n'ayant pu le dégager, descendit et erre. 4º Ceinayire, dont la cargaison fut fullée, portait ut erre. 4º Ceinayire, dont la cargaison fut fullée, portait ut ressen royal le revenu de la Provence, plusieurs haba, de poivre, de cannelle et d'étaffes de France, le tout valant vingt mille florins, prisé alors très-considérable.

#### DE L'EMPIRE ROMAIN. GHAP. LXX.

publics arracherent Martin de son palais et de son lit nuptial : son procés fut court, et l'évidence de ses crimes incontestable ; la cloche du Capitole assembla le peuple; le coupable, dépouille de son manteau. à genoux et les mains liées derrière le dos, entendit son arrêt de mort, et, après lui avoir laissé quelques momens pour sa confession, on le mena au gibet. Des te moment tous les criminels perdirent l'espoir d'échapper au châtiment, et les scélérats, les fauteurs de désordres, les oisifs, purifièrent bientôt par leur fuite la ville et le territoire de Rome. Alors, dit Fortifiocca, les forêts se réjouirent de n'être plus infestées de brigands, les boenfs reprirent les travaux du labourage; les pélerins revinrent dans les églises ; les grands chemins et les hôtelleries se remplirent de voyageurs; le commerce, l'abondance et la bonne foi , reparurent dans les marchés, et l'on put laisser une bourse d'or en sûreté sur la route publique. Lorsque les sujets n'ont pas à craindre pour leur vie et leur propriété, l'industrie et les richesses qui en sont la récompense reparaissent bientôt d'elles-mêmes : Rome était toujours la métropole du monde chrétien; et les étrangers qui avaient joui de l'heureuse administration du tribun, publièrent dans tous les pays sa gloire et sa fortune.

Animé par le succès de ses desseins, Rienzi concit une idée plus vaste encore; mais pott- être chimérique. Il voulait former des divers États de l'Italie, soit principautés, soit villes libres, une république fédérative où Rome tiendrait comme autrefois. et à

Le tribun st respecté en Italie.

juste titre, le premier rang. Il n'était pas moins éloquent dans ses écrits que dans ses discours. Des messagers rapides et fidèles furent chargés de ses nombreuses lettres : à pied, un bâton blanc à la main. ils traversaient, les bois et les montagnes; leur personne avait dans les contrées ennemies le caractère sacré des ambassadeurs : soit flatterie ou vérité, ile rapporterent à leur retour qu'ils avaient trouvé les grands chemins bordés d'une multitude à genoux. implorant le cicl pour le succès de leur voyage. Si les passions avaient pu éconter la raison, si l'intérêt public avait pu triompher de l'intérêt particulier, l'Italie confédérée, et gouvernée par un tribunal suprême, se serait guérie des maux que lui causaient ses discordes intestines, et aurait fermé les Alpes aux Barbares du Nord. Mais l'époque favorable à cette réunion était passée; et si Venise, Florence; Sienne, Pérouse et quelques villes inférieures, offrirent au bon état la vie et la fortune de leurs sujets, les tyrans de la Lombardie et de la Toscane devaient mépriser on détester le plébéien qui vonait d'établir une constitution libre. Leur réponse cependant. ainsi que celle des autres cantons de l'Italie, était remplie de témoignages d'amitié et de considération pour le tribun : Rienzi recut bientôt après les ambassadeurs des princes et des républiques; et au milieu de ce concours d'étrangers et dans toutes les relations de plaisir ou d'affaires, ce notaire plébéien savait montrer la politesse ou familière ou majestueuse qui

convient à un souverain (1). L'époque la plus glorieuse de son règne fut le moment où Louis, roi de Hongrie, invoqua sa justice contre sa belle-sœur, Jeanne, reine de Naples, qui avait étranglé son mari (2). Le procès de Jeanne fut plaidé à Ronie d'une manière solennelle : mais, après avoir entenda de part et d'autre les avocats (3), il eut la sagesse de renvoyer à une autre époque la décision de cette grande affaire, que l'épée du Hongrois ne tarda pas à terminer. Au-delà des Alpes, et surtout à Avignon, la révolution excitait la curiosité, la surprise et les En chim applaudissemens. Pétrarque avait vécu dans l'inti-

<sup>(1)</sup> Ainsi une ancienne connaissance d'Olivier Cromwell. qui se souvenait de l'avoir vu entrer à la chambre des communes d'un air si gauche et si ignoble , fut étonnée de l'aisauce et de la majesté du protecteur sur son trône. ( Voy. Harris's Life of Cromwell, p. 23-34, d'après Clarendon, Warwick, Whitelocke, Waller, etc. ) Un homme qui sent son mérite et son pouvoir prend aisément les manières de sa dignité.

<sup>(2)</sup> Loyez les détails, les causes et les effets de la mort d'André, dans Giannone (t. iii, l. xxiii, p. 220-229) et dans les Mémoires sur la vie de Pétrarque (1. 11, p. 143-148, 245-250, 375-379, notes, p. 21-37). L'abbé de Sade voudrait diminuer le crime de Jeanne.

<sup>(3)</sup> L'avocat qui plaida contre Jeanne ne pouvait rien ajouter à la force des raisonnemens et à la brièveté de la lettre de Louis de Bavière : Johanna! inordinata vita pracellens, retentio potestatis in regno, neglecta vindicta, vir alter susceptus, et excusatio subsequens, necis viri tui te probant fuisse participem et consortem. Jeanne de Naples a des traits singoliers de ressemblance avec Marie d'Ecosse.

mité de Rienzi; peut-etre l'avait-il secrètement excité par ses conseils; les écrits qu'il publia à cêtte époque respirent toute l'ardeur du patriotisme et de la joie; son respect pour le pape, sa reconnaissance pour les Colonues, disparurent auprès des devors plus sacrés de titoyen. Le poëte lauréat du Capitole approuve la révolution, applaudit au héros, et, à travers quelques craintes ef, quelques avis, présente à la république les plus brillantes esperances d'une grandeur éternelle et toujours croissante (r).

s vices et es lolies. d'une grandeur éternelle et toujours croissante (?).

Tantis que Pétrarque s'abandonnait à sès visions
prophétiques, la réputation et le pouvoir de son deros déclinaient avec rapidité; le peuple, qui avait,
vu d'un ceil d'admiration, l'ascension du météore,
commençait à remarquer les irregularités de sa marche, et les ombres qui ternissaient souvent son éclat.
Plus éloquent que judicieux, y plus entreprenant que
résolu, lienzi ne temait pas ses talens asservis à l'empire de la raison; il exagérait toujours dans une
proportion décuple les objets de crainte et d'espoir,
et la prudence qui n'aurait pas suffi pour élever son
trône, ne s'occupa point à le sontenir. Au faite des
grandeurs, ses bonnes qualités prirent insensiblement le caractère des vices qui touchent à chaque
vértu, sa justice dégénéra en cruauté, sa libéralité

<sup>(</sup>i) Voy. l'Epistola hortatoria de capessenda republica, que Petrarque adressa à Rienzi (Opp.; p. 535-550), et sa cinquième églogue ou pastorale, qui est une allégorie continuelle et remplie d'obscurité.

# DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP, LXX.

en profusion, et le désic de la reputation devint en lui îme oscettation et une vanité puérité. Il aurait du savoir que les premiers tribuns, si forts et si sa-crés daus l'opinion publique, ne se distinguaient ni par le ton, ni par le vétement, ni par le maintier, d'un plébéien ordinaire (1), que lorsque, dans l'exércice de leurs fonctions, ils parcouraient la ville à pied, un soul viator ou sergent les accompagnait. Les Gracques auraient ét indigués ou pent être auraient-jis souri en voyant leur successeur se quadrier de estrème et mosancompieux, lupérateur de rosse publique de estrème et masancompieux, lupérateur de rosse la languare, no la pais et de la pare et le la current y nu la pare et la languare, no la pare et de la pare et le la current y no la languare, no la pare et de la pare et le la current y no la pare et la pare et la current préparé la révolution; mais ensuite, livre un luxe et

<sup>(1)</sup> Plutarque, dans ses Questions romaines ( Opusc., t. 1 p. 505, édit. grecq., Henri Etienne), établit sur les principes les plus constitutionnels le genre simple du ponyon des tribuns, qui, a proprement parler, n'étaient pas des magistrats, mais des barrières opposées à la magistrature, Il était de leur devoir et de leur intéret quoquolai oxpuare. nat only not Beauty tous emery/ andoor too toleron... ext relodat det (mat de C. Curion) zat un siuven tient en von bilitagen when a other of randou extensioners to sweats tosouth unline euteras or duraiss, etc. Rienzi et Petrarque lei-meme n'étaient peut être pas en état de lice un philosophe grec ; mais Titelave et Vatere-Maxime, qu'ils étudiaient souvent, auraient pu leur inculquer cette modeste doctrine. (2) On ne peut rendre en anglais (ni en français) ec titre unergique, mais barbare, de zelator Italia que premait Rienzi.

a l'orgneil; il abusa de la maxime politique qui recommande de parler tout à la fois aux yeux et à l'esprit de la multitude. Il avait recu de la nature tons les agrémens extérieurs (1), mais l'intempérance ne tarda pas à le grossir et à le défigurer; il ne corrigeait en publie ses dispositions à une gaîte rieuse que par une affectation de gravité et de sévérité. Il portait, du moins dans les occasions d'apparat, une robe de velours ou de satin de plusieurs couleurs, garnie de fourture et brodée en or : le bâton de magistrat qu'il tenait à la main était un sceptre d'acier poli, surmonte d'un globe et d'une eroix d'or qui renfermail un petit morceau de la vraie croix. Lorsqu'il parconrait la ville on assistant à une procession; il montait un cheval blanc, symbole de la royaute, le grand drapeau de la republique, qui offrait un soleil environné d'étailes, une colombe et une branche d'olivier, flottait au-dessus de sa tête; il-jetait à la populace des pièces d'or et d'argent; il était entouré de cinquaute gardes armes de hallebardes, et sa marche était précédée d'un escadron de cavalerie qui avait des tymbales et des trompettes d'argent massif,

<sup>(</sup>i) Era bell upmo (l. 11, c. 3, p. 309.) Il fait remarquer que le risò sarcastica de l'édition de Bracciano ne se tuours ins admo le manuscrit romain qu'a public Musatois. Au refour de son premure exil, lorsqu'ou le peignait presque comme un monstre, l'âlens tenves una sentratea tonna trois falle a mode desuno abbaic assarce or assume (l. 11, c. 18, p. 533).

Le desir qu'il montre d'obtenir le rang de chevaher (1) laissa voir la bassesse de sa naissance, et de A.D. 1347 grada la dignité de ses fonctions : en se faisant avmer chevaller, il se rendit tout à la fois odieux aux nobles parmi lesquels il se rangeait, et aux plebeiens qu'il abandonnait Gette ceremonie epuisa les sommes qui restaient au tresor, et tout ce que nonvalent feurnir le luxe et les arts de son temps. Le tege partit du Capitole evalla au palais de Latrans on avait prépare des décorations et des jeux dens tonte la longueur du chemin ; le clerge : l'ordre civil et l'ordre militaire, marchaiqut sons leurs bannières respectives; les dames romaines accompagnalent es femme ce les ambassadeurs des divers États de l'italie présens à la cérémonie, durent louer en public et tourner secretement en ridicule une pompe si bizarre et si nouvelle. Arrive le soir à l'église et au palais de Constantin, il remercia alors et renvoya son nombreux cortege, qu'il invita à la fête du lendemain. Il recut l'ordre du Saint - Esprit des mains d'un vieux chevalier : la purification du bain était

<sup>(</sup>i) Qualque etrange que put parattre cette fête, on en evait yn de pareilles. En 1327 un Colonne et an Ursin inrept créés chevaliers par le peuple romain, qui avait cou-tume de balancer auns les deux familles : ils se briggierent dans de l'eau de rose; on troa leurs lits avec une magniticence royale, et ils furent servis à Santa-Maria d'Araceli, sur le mont Capitolin, par les vingt-huit buoni comini. Us recurent ensuite de Robert, roi de Naples, l'épée de chevaliers ( Bist. rom. , h 1 ; c. 2 , p. 250).

une cérémonie préalable; et ce qui scandalisa et révolta les Romains plus qu'aucune autre des actions du tribhu, il se servit du vase de porphyre où, d'après une ridicule tradition, on croyait que Constantin avait été guéri de sa lepre par le pape Sylvestre (r). Il osa ensuite veiller ou plutôt reposer dans l'enceinte sacrée du baptistère; et un accident avant fait tombet son lit de parade, on en tira un présage de sa chure prochaine. Le lendemain ; lorsque les fidèles se rassemblérent pour les cérémonies du culte, il se montra à la foule dans une attitude majestueuse, avec. pne robe de nourpre, son épée et ses éperons d'or. Sa legereté et son insolence interrompirent hientot les saints mystères. Se levant de son trône et s'avancant vers l'assemblée, il dit à haute voix : a Nous sommons le pape Clément de se présenter à notre tribunal; nous lui ordonnous de resider dans son diocese de Rome; nous sommons aussi devant nous le collège des cardinaux (2), ainsi que les deux pté

<sup>(1)</sup> Tont le monde croyait alors à la lepre et au bain de Constanția (Pétrarque, Epiti, famil, v1, c. 2); et Rieuzi, pout, justifier; sa, conduite, observa à la cong d'Arigono aplair chrética derot a veil qui prolance qui vase dont un piden d'était servi. Cependant ce crime est apérité duns la bulle d'excommunication lancée contro le triban. Hocsenius, apue Bu Gerceau, p. 186 ; 196.

<sup>(</sup>a) Cette sommation versule faite an pape Clément vi, el rapportée par l'octificerà el un manuscrit du Valight, cet contestés par le biographe de Pétersque (t. 11, nates, p. 70-76), dont les angumens sont a cet égard plus conve-

### DE LEMPIRE BONAIN. CHAP. LXX.

tendans, Charles de Bohême et Louis de Bavière qui prenuent le titre d'empereurs; nous ordonnens à tous les électeurs d'Allemagne de nous informer sur quel prétexte ils ont usurpé le droit inaliénable du peuple romain, qui est l'ancien et légiume souverain de l'empire (1). » Il tira ensuite son énée vierge encore, l'agità à trois reprises vers les trois parties du monde, et, dans son extravagance, il dit trois fois : « Et cela aussi m'appartient. » L'évêque d'Orviète, vicaire du pape, essaya d'arrêter toutes ces folics, mais une musique guerrière étouffa ses faibles protestations; et au lieu de sortir de l'assemblée, il dîna avec Rienzi son collègue; à une table réservée insqu'alors au souverain pontife. On préparaun de ces banquets tels que les Césars en donnaient jadis aux Romains. Les appartemens, les portiques et les cours du palais de Latran, étaient remplis de tables pour les hommes et les femmes de toutes les conditions : un ruisseau de vin coulait des narines du cheval de bronze qui portait la figure de Constantin et si l'on se plaignit d'une chose, ce fut de manquer d'eau : l'ordre et la crainte continrent la licence du peuple. On assigna un jour pen éloigné pour le con-

n.conroj nêment.

nables que (convaincems. On ne doit pas s'étonner si la cour d'Avignon ne désira point traiter cette question delicate

<sup>(1)</sup> Quant aux deux empereurs rivaux sommes an tribuual de Rienzi, Hocsemius (ap. Du Cerceau, p. 63-166.) rapporte ce trait de liberté et de folie.

ronnement de Rienzi (i): Les personnages les plus distingués du clergé de Rome placerent l'une après l'aufre, sur sa tête, sept couronnes de différentes feuilles ou de différens métaux; elles réprésentaient les sent dons du Saint-Esprit, et c'était ainsi qu'il prétendait toujours suivre l'exemple des anciens tribuns : des spectacles si extraordinaires trompaient on flatfaient le peuple, qui satisfaisait sa vanité par celle de son chef. Mais dans sa vie privée il s'écarta bientôt des lois de la frugalité et de l'abstinence : et les plebeiens, qui se laissaient imposer par le faste des nobles; furent blesses du luxe de leur égal. Sa femme: son bils, son oucle , barbier de profession , tenaient , avec des manières ignobles, des maisons de princes : et sans prendre la majeste des rois, Rienzi en acquit tous les vices.

Les gobles de Rome sont plefris de frayeur d'un bante,

'Uu simple citoyen a decrit ainsi avec compassion, pent-fire avec-plaisir. I humifation des barons de Rome: alls paraissaient devant le tribun, tête ine, les mains croisées sur la poitrine, et le regard baisse; et éla tremblaient! bon Dien, comme ils atemblaient (al. a Tant que Rienzi n'imposa d'antre jong

<sup>(1)</sup> It est singulier que Fortificees n'ait pas parlé de co convounculent, qui rest si vraisemblable en lui-même, et qui est appuyé du témoigrage de Horsmins et même de Nicazi (Ilu Gercour.pp. 167-470-225).

<sup>(2)</sup> Putoi se faceva stare donante a se, mentre sedeva; li batoni tutte in picali rifti co le vraccia piegate, è co li capitete fratti, Deb coma stavano paurosi? (Hist. ripu., l. 11, c. 20, p. 33c,) H les a vis et nous les fait voir.

que celui de la justice, tant que ses lois parurent être celles du peuple romain ; leur conscience les forçait d'estimer l'homme qu'ils détestaient par orgueil et par intérêt : les extravagances du tribun ajouterent le mépris à la haine, et ils eurent l'espoir de renverser un pouvoir que la puissance publique ne sontenait plus avec la même force. L'animosité des Colonnes. et des Ursins fut suspendue pour un moment par leur commune disgrace; ils se réunirent par leurs vœux contre Rienzi, et concertèrent peut-être leurs projets. On saisit alors un meurtrier qui avait essayé d'attenter aux jours du tribun; on le mit à la torture, il accusa les nobles. Des l'instant où Rienzi mérita le. sort d'un tyran, il en prit les soupcons et les maximes : le même jour, il attirà au Capitole, sous différens prétextes, ses principaux ennemis, parmi lesquels on comptait conq personnes de la famille des Ursins, et trois des Colonnes: mais au lieu de se trouver à un conseil ou à une fête, ils se virent retenus prisonniers sous le glaive du despotisme ou celui de la . justice : innocens ou coupables, ils durent éprouver la même frayeur. Le son de la grosse cloche ayant fassemblé le peuple, ils furent accusés d'une conspiration contre la vie du tribun; et, bien que quelquesuns pussent déplorer leur malheur, il ne s'éleva pas une main ou une voix pour arracher les premières têtes de la noblesse au danger qui les menacait. Le désespoir soutenait en eux l'apparence du courage : ils passèrent dans des chambres séparces une nuit cruelle, et le vénérable heros des Colonnes, Étienne,

frappant à la porte de sa prison conjura les sentinelles, à diverses reprises, de le délivrer par une prompte mort d'une servitude si honteuse. L'arrivée. d'un confesseur et le tintement de la cloche les inse. truisirent de leur destinée. La grande salle du Capitole, destinée à ce sanglant spectacle, était tapissée de rouge et de blanc. La physionomie du tribun était sombre et severe : les bourreaux avaient le glaive à la main, et le son des trompettes interrompit les barons ; qui voulurent adresser un discours à l'assemblee; mais, dans ce moment decisif, Rienzi n'était pas moins agité et moins inquiet que ses captifs : il craignait l'éclat de leur nom, leur famille, l'inconstance du peuple et les reproches du monde entier : après les avoir imprudemment offenses par une mor relle injure, il concut le vain espoir, en pardonnant, d'obtenir pardon à son tour, et prononca un discours travaillé, dans le ton d'un chrétien et d'un suppliant ; comme l'humble ministre des communes, il pria ses maîtres de faire grace à ces nobles criminels ; engageant sa foi et son autorité pour garans de leur repentir et de leur bonne conduite à l'avenir. a Si la clémence des Romains vous fait grâce, leur dit le tribun, ne promettez-vous pas de consacrer votre vie et votre fortune à la désense du bon état? » L'es barons, étonnés de cette inconcevable clémence, répondirent par une inclination de tête; et tandis qu'ils renouvelaient leur serment de fidélité ils formaient peut-être en secret le vont plus sincère de se

livrer à la vengeance (1). Un prêtre prononça lene absolution au nom du peuple; ils recurent la communion en même temps que le fribun ; ils assisterent a un banquet, suivirent la procession det lorsqu'on eut épuisé tous les signes de réconciliation tant spirituels que temporels, ils retournèrent chez enx avec les nouveaux titres de généraux, de consuls et de patriciens.

Le souvenir du danger qu'ils avaient cousu, plutôt Ils sarment que celui de leur délivrance; les arrêta pendant : Rienzi. quelques semaines ; mais à la fin les plus puissans des Ursins sortirent de la ville avec les Colonnes, et arborèrent à Marino l'étendard de la rebellion. On répara à la hâte les murs de ce château; les vassaux se rendirent auprès de leurs seigneurs; les hommes mis hors de la protection des lois s'armèrent contre le magistrat : de Marino jusqu'aux portes de Rome , on enleva le betail, on dévasta les vignes et les champs de blé, et le peuple accusa Rienzi de ces calamités que son gouvernement lui avait fait oublier. Rienzi paraissait avec plus d'avantage sur la tribune que sur le champ de bataille; il ne s'occupa du soin d'arrêter les rebelles que lorsqu'ils eurent levé beaucoup de soldats et rendu leurs forteresses imprenables. La Jecture de Tite - Live ne lui avait donné m les talens ni la valeur d'un général : vingt mille Ro-

<sup>(</sup>i) La lettre où Rienzi justifie sa conduite envers les Colonnes (Hocsemius, apud Du Cerceau, p. 222-229), deconvre an maturel un frigon à la fois et un fau,

mains furent obligés de revenir sans honneur et sans succes de l'attaque de Marino : il amusa sa vengeance à peindre ses ennemis la tête en bas, et à nover deux chiens ( c'aurait au moins dû être deux ours ) représentant les Ursins, Les rebelles, convaincus de son incapacité poussèrent leurs opérations avec plus de vigueur. Soutenus secretement par un assez grand nombre de citovens, ils entreprirent de pénétrer dans Rome, par force ou par surprise, à la tête de quatre mille fantassins et seize cents cavaliers. On garda la ville avec soin , le tocsin sonna toute la nuit; les portes furent alternativement gardées avec une grande vigilance et insolemment ouvertes: mais après quelque hésitation ils crurent devoir se retirer. Les deux premières divisions s'éloignaient lorsque les nobles de l'arrière-garde, voyant une entrée libre, se laisserent emporter à leur imprudente valeur. Après le succès d'une première escarmouche, ils furent accables par le nombre et massacrés sans quartier. La nerit Étienne Colonne le jenne, de qui Pétrarque attendait la restauration de l'Italie. Ayant lui tombérent sous le fer de l'ennemi. Jean son fils ; jeune homme qui donnaît de grandes espérances, Pierre son frère, qui put regretter la tranquillité et les honhours de l'Église, son neven et deux bâtards de sa maison; et le nombre de sept, les sept couronnes du Saint-Esprit, comme les appelait Rienzi, fut complété par les mortelles douleurs d'un pèce inconsolable, le vienx chef de la maison de Colonne, qui avait survécu aux espérances et à la fortuge de sa

Defaite et piort de Colonne.

#### DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXX.

fimillo. Le tribun, pour animer ses troupes; imagina one apparition et rine prophétie de saint. Martin et de Boniface vin (1). Il montra du moins dans la poursuite le, courage d'our héros; mais il oublia les maximes des anciens Romanis, qui abhorraient les triomphès obtenus dans la guerre civile. Il monta au Capitole, déposa sur l'autel son secptre et sa couranne, et se vanta, avec quelque fondement, d'avoir coipé une oreille dont le pape ni Fempereur riavaient pu venir à bout (2). Sa basse et implacable vengéance refusa aux morts les homeurs de la ségulture, et les corps des Colonnes, qu'il menaça d'exposer avec ceux des plus vils malfaiteurs, furent secrètement enterrés par les religieuses de leur famille (3);

<sup>(4)</sup> Rienzi, dans la lettre citée plus haut, attrilue à saint Martin le tribun et à Boniface νπι, ennemi de la misson de Colonge, à lui-même et au presple romain, la gloire de ce combat, dont Villani (1. xx, e. sed) fait une hastilly régulière. Fortifocca (1. π, e. 3d-3γ) désire tan désail et aves simplisité le désordre du combat, la fuite des Romains et la désheté de Riensi.

<sup>(2)</sup> En parlant de la chute de la famille des Colonnes, ja n'entendsici que olle d'Etienne Colonne. Le pére Du Cerceau colifont souvett le père et le fils. Après l'extinétion de la première souche, cette maison s'est petpetuce dans les branchès collatérales, que je ne connais pas d'une manière bran exàete. Circumpiec, dit Pétraque, faguite tue statum, Colitaminasium domos : solito pauciores habrat Columnas. Quid au rein Modo fundamentum stabile solidiemque permanente.

<sup>(3)</sup> Le couveut de Saint-Sylvestre avait été fondé et deté

Le peuple parlagea la douleur de ces saintes filles il se repentit de sa fureur et abhorra l'indécente juie de Rienzis, qui alla voir le heu où ces illustres ricculames avaient recu la mort. Ce fut là qu'il accorda a son fils les honneurs de la chevalerie : chacun des eavaliers de sa garde donna un coup léger du jeune néophyte; ce fut toute la cérémonie, et soir allustion, l'ussi ridicule 'qu'inhumaine; se fit, dans un étang encore souillé du sang des nobles (1).

Chute et union du tribun Rienzi D. 1347dec. 15.

Un leger delai eût sauvé les Colonnes, Rienzi fut chasse un mois après ce triomphe. Ivre de sa victoire, il perdit le peu de vertus civiles qu'il avait encore conservées, et il les perdit sais acquérir la réputation d'un habile guerrier. Une opposition hatdie et vigoureuse se forma contre lui dans, la ville, et lorsqu'il proposa à l'assemblée publique (2) d'éta-

par les cardinaux de la maissa Colonne pour celles de leurs parentes qui enbrasseraient la vie monastique; ils contimualent d'en être les protecteurs. En 1319, les religieuses chaient au nombre de doute. Les putres filles de cette maison avaisant la permission d'épouver leurs passes au quattrième degré, et la dispense était fondée sur le petit nombre des nobles familles romaines et leurs étroites alliances (Mémyur Pétrantes, L. 1, p. 110, 2, 4, p. 401). La production

(1) Pétrarque écrivit à la famille Colonne une lettre pleine d'affectation et de pédauterie (Fam.; 1. vis, epit. 13, 5. 682). On y voit l'amitié se perdre dans le patriotisme. Nulla toto orbe principula familia éarjoir; carjor tagnes

respublica, carior Roma, carior Italia.

Je rends graces aux dieux de n'être pas Romain

(2) Pollistore , auteur contemporam , qui a conservé plu-

blir un nouvel impôt, de régler le gouvernement de Perouse, trente-neuf membres combattirent son opinion. On voulut les accuser de perfidie et de corraption; ils repousserent cette imputation, et le contragnirent à prouver; en les chassant de force. que si la populace le soutenait encore, sa cause était deia abandonnée par les citoyens les plus respectables. Le pape ni les cardinaux ne s'étaient jamais laissé éblouir par ses vaines protestations ; ils étaient justement offenses de l'insolence de sa conduite : la cour d'Avignon fit partir pour l'Italie un cardinal légat, et après une négociation inutile et deux entrevues avec Rienzi, il fulmina une bulle d'excommunication qui dépouillait le tribun de son office, et le traitait de rebelle, de sacrilége et d'hérétique (1). Ce qui restait des barons se trouvait alors abaissé à la nécessité d'obéir : l'intérêt et la vengeance les engagerent au service de l'Eglise; mais, se souvenant de la mort tragique des Colonnes, ils abandonnerent. a un aventurier le péril et la gloire de la révolution. Jean Pepin, comte de Minorbino (2), au royaume

sieurs faits curieux et originaux (Rerum Malicarum, t. xxv, c. 31, p. 798-804), indique obscurement cotte assemblée et Popposition qu'y trouva Rieuzi.

culphonaton de Vicentu (p. 196-232) a traduit les breis et les hulles de Clément vi contre Riouzi d'après les Annales ceclessatiques d'Odericus Raynaldus (A. D. 1347), n° 15-19-21; etc.), qui les avait trouvés dans les archives du Yationa.

<sup>(2)</sup> Matthieu Villani décrit l'origine, le caractère et la

de Naples, avait été condamué, pour ses crimes ou pour ses richesses, à une prison perpétuelle; et Petrasque, en sollicitair la liberté du caprif, contribus d'une manière indirecté à la perte de son ani. Minorbino se glissa dans Rome avec cent cinquante soldats ; il environna de barricades le quartier des Colonnes, et it sans peine ce qu'on avait jugé impossible. Dès le premier moment d'alarme, la cloche du Capitole ne cessa de linter; mais, au lieu d'accourir a ce signal si bien connu, le prèple démeura tranquilles et en silence, et le pusillatime tribin, versant des larmes sur cette ingratitude, abdiqua le gouvernement et quitta le palais de l'État.

Revolutions de Rome. A. D. 1347-1354. Le comte Pepin, suis tirer l'épée, rétablit l'Église et l'aristocratie; on nomma trois sénateurs; le légat fui le premier, et ses collègues furent choisis dans les familles rivales des Colonnes et des Ursins. On abrogea toutes les insitutions du tribun, sa têle fui prosente; mais son nom paraissait encore si redontable, que les barons balancèrent encore trois jours avant d'oser entrer dans la ville; Rienzi demeura plus d'un mois dans le château Saint-Ange, d'où il se retira paisiblement, après avoir vainement essayé.

a most du comte de Minorbino, homme da rapturo piesonetante et sanza feda. Minorbino avait eu pour grapa-père in no-plaire astucieux, que s'enrichit des dépouilles des Sarrazins de Noera, et qui acquit cisuite la mblesse (l. vii, e. 104). Voyas son comprisonnement et les clioris de Pérarque en sa daveira, et n. p. 146-15r.

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXX. 255

de ranimer le courage et l'affection des Romains. Leur chimère de liberte et d'empire avait disparu; dans leur abattement ils étaient prêts à se livrer à la servitude, pourvu qu'elle fût tranquille et bien reglée. Ils remarquerent à peine que les nouveaux sénateurs tiraient leur autorité du siège apostolique; que pour réformer la république, on avait revêtu quatre cardinaux d'un pouvoir dictatorial. Rôme fut agitée de nouveau par les querelles sanglantes des barons, qui se détestaient les uns les autres et qui meprisaient les communes, Leurs forteresses à la ville et à la campagne se releverent et furent de nouveau demolies, et les paisibles citoyens, semblables à un troupeau de moutons, furent; dit l'historien florentin, dévorés par ces loups ravisseurs, Mais lorsque l'orgaeil et l'avarice des nobles eurent enfin épuise la patience des Romains, une confrérie de la Vierge Marie protégea ou vengea la république. La clocke du Capitole sonna le tocsin; les nobles, en armes, tremblèrent devant une multitude désarmée: Colonne. l'un des sénateurs, se sauva par une senêtre du palais, et Ursini fnt lapide au pied de l'antel. Deux plébéiens, Cerroni et Baroncelli, occuperent successivement le dangereux office de tribun. La donceur de Cerroni le rendait pen propre à soutenir le poids dont il était chargé : après quelques faibles elforts, il se retira avec une reputation pure et une fortune honnête, pour jouir le reste de sa vie des douceurs de la campagne, Baroncelli; denue d'éloquence ou de génie, se distingua par sa fermeté : il

parlait comme un patriole, et marchait sur les pas des tyrans. Son soupcon ctait un arrêt de mort, et la mort fut la récompense de ses cruautes. Au milieu des malheurs publics; on oublia les fautes de Rienzi, et les Romains regretterent la paix et la prospérité du bon état (1).

Aventures de Rienzi.

Après un exil de sept ans, le premier libérateur de Rome fut rendu à son pays : il s'était sauve du château Saint - Ange sous un habit de moine ou de pelerin, était alle implorer l'amitié du roi de Hongrie qui regnait alors à Naples, avait cherché à exciter l'ambition de tous les aventuriers courageux qu'il avait rencontrés; il était revenu à Rome dans la foule des pelerins du jubilé, il s'était ensuite caché parmi les ermites de l'Apennin, et il avait erre dans les villes de l'Italie, de l'Allemagne et de la Bohême. On ne le voyait point, mais son nom inspirait encore la terreur, et l'inquiétude de la cour d'Avignon pronveson merité personnel, et peut même lui en faire supposer un supérieur à la réalité. Un étranger, à qui Charles iv donnait audience, s'avoua franchement pour le tribun de la république; il étonna une assemblée d'ambassadeurs et de princes par l'éloquence d'un patriote, par les visions d'un prophète, par ce

<sup>(1)</sup> Matthieu Villani (1. ir, o. 47; l. tu, c. 33-57-78) et Thomas Fortifiocca (1. m., c. 1-4) racontent les troubles de Rome depuis le départ de Rienzi jusqu'à son retour. Je ne me suis pas acceté sur Cerrani et Baroncelli, qui ne lirent qu'imiter Rienzi leur modèle.

qu'il leur annonca de la chute des tyrans et da royaume du Saint - Esprit (1); mais quelles que fussent les espérances qui l'avaient porté à se découvrir Rienzi se trouva captif; il soutint son caractère d'indépendance et de dignité, il obéit comme par son propre choix à l'ordre irrésistible du souverain pontife: Son indigne conduite avait refroidi Pétrarque; le zèle du poëte fut ranimé par le malheur et la présence de son ami : il se plaignit hardiment d'un siècle où le libérateur de Rome était remis par son empereur entre les mains de son évêque. Bienzi fut conduit lentement, mais sons une sure escorte, de Prague à Avignon. Son entrée dans cette ville fut celle Prisonne d'un malfaiteur; il fut enchaîné dans, sa prison par A. D. 1351 la jambe, et quatre cardinaux eurent ordre d'examiner les crimes d'hérésie et de rebellion dont on l'accusait; mais le procès et la condamnation de Rienzi auraient fixé l'attention sur des objets qu'il était prudent de laisser sous le voile du mystère : la suprematie temporelle des papes, le devoir de la résidence, et les privilèges civils et ecclésiastiques du clergé et du peuple de Rome. Le pontife qui regnait alors méritait le nom de Clément; les mal-

(i) Le zele de Pollistore , l'inquisiteur dominicain ( Ret. yal.; t. xxv, c. 36, p. 819), a surement exagéré ces visions, qui ne furent connues ni des amis ni des ennemis de Ricozi. Si celui-ci eut dit que le regne du Christ avait été remplacé par celui du Saint-Esprit, que la tyrannie du pape devait Atre abolie, on agrait pu le convaincre du crime d'hérésie et de rebellion sans blesser le peuple romain.

XIII.

heurs et la grandeur d'ânte du capitif excitérent sapities et son estime, et Pétrarque croit qu'il tespecta dans le héros le nom et le sacré caractère de poète (r). On adoutit la prison de Rietza's en Jui donna des lègres, et il chercha dans une étude assidue de Tite-Live et de la Bible la cadse et la consolation de ses, malheurs.

Sous le pontificat d'Innocent vi, il ett lieu d'espérer sa liberté et son rétablissement; et la cour d'Avignon fut persuadée que cet-homme, qui avait et autrefois tant de succès dans sa réhellion, porvait seul apaiser et réformer l'anatchie de la métropole. Après avoir exigé solennellement de lui une promesse de fidélité, elle l'eirvoy eu ltalie, avec le tire de sénateur; mais la moet de Baroncell, qui survint alors, partit rendre sa mission iniutle; et le legar, le cardinal Athornoz (2), politique consommé, lui per-

Rienzi zénateur de<sup>4</sup> Rome.

258

<sup>(</sup>i) L'étoinement et presque la jalousie de Pétrarque est une preuve, sison de la vérité de ce fait incryable, au noins de la boune foi de celui qui le raceate. L'abbé de Sade Memoirse, f. 111; p. 242) cite la nitrieme chivre de l'étrarque; mais c'est le manuscrif pour qu'il a consaîté, et non l'étition ordinaire de Bâle (p. 920).

(a) Égidius on Giles Albornoz, stolle espagnol, inche véque de Tolege et cardinal l'égat en l'athe (A. D. 1353, 250), rétablit par ses armes et aps es conseils la domanation-tempèrelle des papes. Sépulveda a cérit sa vie; mais Deyden n'a pur raisonnablement supposer qui le nom d'Allierruez de cédui de Mossey litt parveous aux orielles du intiti de la trogédie de don Séportien.

mit avec répugnance, et sans lui donner de secours, de continuer sa périlleuse entreprise. Rienzi fut d'abord reçu comme il pouvait le désirer : le jour de son entrée fut une fête publique ; son éloquence ,'son, crédit, firent d'abord, revivre les lois du bon état; mais ses vices et ceux du peuple ne tardérent pas à couvrir de nuages une si belle aprore. Il dut, au Capitole, regretter souvent sa captivité d'Avignon; et après une administration de quatre mois, il fut massacré dans une émeute qu'avaient suscitée les barons romains. Il avait, dit-on, contracté dans la société des Allemands et des Bohémiens des habitudes d'intempérance et de cruaute; le malheur avait amorti son enthousiasme, sans fortifier sa raison ou sa vertu; et ces espérances de la jeunesse; cette vive certifude, gage du succès, étaient remplacées par la froide impuissance de la méliance et du desespoir. Tribun, il avait regné avec un pouvoir absolu fonde sur le choix et sur l'affection des Romains. Sénateur, il n'était plus que le servile ministre d'une cour étrangère, et pendant qu'il se rendait suspect aux citoyens, il fut abandonné par le prince. Albornoz, qui semblait vouloir le perdre, lui refusa avec inflexibilité tout secours d'hommes et d'argent; Rienzi, en sa qualité de sujet, n'osait plus toucher aux revenus de la chambre apostolique; et le premier, projet d'impôt fut le signal des clameurs et de la sedition. Sa justice même fut souillée au moins du reproche de cruante et de personnalite; il sacrifia a sa mefiance le citoyen de Rome le plus vertueux : et lorsqu'il fit executer un volent public qui l'avait aide de sa bourse, le magistrat oublia ou se rappela beaucoup trop les obligations du débiteur (1). Une guerre civile épuisa ses trésors et la patience de la ville; les Colonnes, enfermés dans le château de Palestrine; se permettaient toujours des hostilités, et ses mercenaires mepriserent bientot un chef ignorant et timide, qui se montrait jaloux de tout mérite subalterne. Rienzi offrit durant sa vie et à sa mort un bigarre assemblage d'héroïsme et de lacheté: Lorsqu'une multitude furieuse investit le Capitole, lorsque ses officiers de l'ordre civil et de l'ordre militaire l'abandonnerent, le sénateur, intrépide en ce moment, saisit le drapeau de la liberté, se présenta sur le balcon, prononea un discours éloquent, dans lequel il chercha à émouvoir les Romains, et à leur pérsuader que sa chute entraînerait celle de la republique. Des imprécations et une grêle de pierres interrompirent son discours ; un trait lui perca la main, et des cer instant il tomba dans le plus lâche désespoir : il s'enfuit en pleurant au fond du palais, et ne s'y croyant pas en sureté, il descendit, à l'aide d'un drap, dans une cour donnant sous les fenetres de la

<sup>(1)</sup> das pere Da Gerofau (p. 346-364) a entrait de Matthieu Villain et de Portifiones, au précis de la vies et de larmost du chémilire de Montréal, qui vêcut en voleur et mourat en héros. A la tête d'une contagante difre; la première qui car dépole l'Etalie, q'il verirché et devint formidable: il avait de l'argent d'un toute les binques; a Padour, seulement, il audit soissante mille ducast.

prison. Abandonné, sans espérance, il fut assiégé jusqu'au soir : les portes du Capitole furent détruites par le feu et enfoncées à coups de hache. Le senateur, caché sous l'habit d'un plebeien, voulut s'évader : mais on le reconnut, et on le traina sur la plate. forme du palais, théâtre fatal de ses jugemens et de ses exécutions. Privé de voix et de mouvement, il demeura une heure entière à moitié nu et à demi mort au milieu de la multitude. La rage s'était calmée et avait fait place à la curiosité et à l'étonnement ; un dernier mouvement de respect et de compassion agissait en sa faveur, et allait peut - être l'emporter sur la haine, lorsqu'un assassin plus hardi que les autres lui plongea un poignard dans le cœur. Rienzi expira au même, instant; son corps, perce de mille 8 septembre coups par la rage de ses ennemis, fut abandonne mix chiens et aux Juifs, et ensuite livré aux flammes, La nostérité balancera les vices et les vertus de cet homme extraordinaire; mais, dans une longue période d'anarchie et de servitude, Rienzi a été sonvent célébré comme le libérateur de son pays et le morage dernier des patriotes romains (i).

Le premier ét le plus noble des désirs de Pétrarque était le rétablissement d'une république libre ; mais après l'exil et après la mort de son héros ple-

<sup>(1)</sup> Fortifiocca, qui ne paraît être ni l'ami ni l'ennemi de Rienzi ; raconte en grand detail (1. 11, c. 12-25) son exil, sa seconde administration et sa mort. Petrarque, qui almait, le tribun , apprit avec indifference la mort du schatente

beien, du tribun de Rome, il tonrna ses regards vers le roi des Romains. Le Capitole était encore souille du sang de Rienzi , lorsque Charles iv descendit les Alpes pour se faire couronner empereur et roi d'Italie. Il recut à Milan la visite du poëte, dont il paya les flatteries par des illusions; il accepta une médaille d'Auguste, et promit sans sourire d'imiter le fondateur de la monarchie romaine. Les espérances toujours trompées de Pétrarque venaient d'une fausse application des noms et des maximes de l'antiquité. Il aurait du voir que les temps ni les caractères n'étaient pas les mêmes ; que la différence était incommensurable entre le premier des Césars et un prince bohemien élevé par la faveur du clergé au rang de chef titulaire de l'aristocratie germanique. Loin de songer à rendre à Rome sa gloire et ses provinces, Charles avait promis au pape, par un traité secret, de sorfir de Rome le jour de son couronnement; et dans sa honteuse retraite il fut poursnivi par les reproches du poête patriote (1).

Petrarque, ne pouvant plus esperer le rétablissement de la liberté ni de l'empire, forma des vœux moins eleves ; il entreprit de réconcilier le pasteur etle trompeau, et de ramener l'évêque de Rome dans

It a solficit

<sup>(1)</sup> L'abbé de Sade décrit d'une manière agreable, et d'après Pétrarque lui-même, la confiance et les espérances trompées du poête (Mem., t. iii, p. 375-413); mais sa plus grande douleur, bien que la plus cachée, fut le couronnement du puete Zanubi par l'empereur Charles te.

son ancien et véritable diocèse. Son zèle sur ce point ne se ralentit jamais ; on le vit, sort dans la ferveur de sa jeunesse, soit lorsqu'il eut acquis l'autorité de l'age, adresser successivement ses exhortations à cinq papes, et son éloquence fut toujours animée du sentiment et de la franchise d'une noble liberté (1) : fils d'un citoven de Florence, il ne cessa de préférer le pays où il avait recu le jour à celui auquel il devait son education, et l'Italie fut tonjours à ses veux la reine et le jardin du monde. Sans doute , malgré ses factions domestiques, elle était plus avancée dans les arts et dans les sciences, plus riche et plus polie que la France : mais la différence n'était pas telle que Pértrarque eût le droit de traiter de barbares toutes les contrées situées au-delà des Alpes, Avignon, la mystique Babylone, réceptacle de tous les vices et de tous les genres de corruption, était l'objet de sa haine. et de son mepris ; mais il oubliait que ces vices scandaleux n'étaient pas une production du sol, et qu'ils marchaient à la suite du pouvoir et du luxe de la cour des papes. Il avoue que le successeur de saint Pierre est l'évêque de l'Église universelle; mais il ajoute que l'apôtre avait établi son siège non sur les

<sup>(1)</sup> Foyet dans les Memoires agréables et oxacts de l'abbé de Sade, la lettre de Pétrique à Benoît xi i en 1334 (ξ, ε, p. 26.265), à Clément vi en 1342 (ξ, μ. p. 54γ), et d. Libiain. v. en 1366 (ξ, ε, μ. p. 63γ-69γ); l'eloge du dernier de ces pontifes (p. γ1:s-γ15), son apologie (p. γ1:). On trouve (Ωρρ., p. 1668-1698); sa discussion, pleine de fiel sur le mérite préspectif de la Françe et de Ultaise.

bords du Rhône, mais sur ceux du Tibre, et que tandis que toutes les villes du monde chrétien jouissaient de la présence de leur évêque . la seule métropole demeurait solitaire et abandonnée. Depuis la translation du saint-siège, les édifices sacrés de Latran, du Vatican; leurs autels et leurs saints, languissaient dépouillés et dégrades; et comme si le tableau de la vieillesse et des infirmités d'une femme en pleurs pouvait ramener un mari volage, souvent il peignait Rome sous l'embleme d'une matrone inconsolable (1); mais la présence du souverain légie time devait dissiper le nuage qui couvrait les sept collines : une gloire éternelle, la prospérité de Rome. et la paix de l'Italie, devaient être la récompense du pape qui oserait prendre cette généreuse résolution, Des cinq pontifes auxquels s'adressa Petrarque, les trois premiers, Jean xxti, Benoît xii et Clément vr. ne virent dans cette hardiesse qu'un amusement ou peut-être une importunité; mais enfin Urbain v tenta ce mémorable changement qu'acheva Grégoire xi. lls rencontrérent à leur projet des obstacles puissans

Il prolonge cette allegorie au - delà de toute mesure et des bornes de toute patience. Les lettres en prose qu'il adressa à Urbain v sont plus simples et plus persuasives ( Sentlium , 1. vir, p. 811-827; 1. vx. epist. 1, p. 844-854):

<sup>(1)</sup> Squalida sed quomam facies, neglectaque cultu Casaries , multisque pralis lassata senectus Eripuit salitam effigient; vetus accipe nomen ( Carm., h 11 (p. 771)

et presque insurmontables. Un roi de France, qui a mérité le surnom de Sage, ne voulait point affranchir les papes de la dépendance où les tenait Jeur séjonr dans le centre de ses États; la plupart des cardinaux étaient Français, attachés à la langue, aux mœurs et au climat d'Avignon ; à leurs magnifiques palais, et surtout aux vins de Bourgogne. L'Italie leur paraissait une terre étrangère ou ennemie, et ils s'embarquerent à Marseille avec autant de répugnance que s'ils eussent été bannis ou vendus en terre infidèle. Urbain v vécut trois années au Vatican en sûrete et d'une manière honorable; sa dignité était protégée par une garde de deux mille cavaliers, et il y recut les félicitations du roi de Chypre, de la reine de Naples et des empereurs d'Orient et d'Occident : mais bientôt la joie de Pétrarque et des Italiens fit place à la douleur et à l'indignation. Déterminé, soit par des motifs d'utilité publique ou particulière, par ses propres desirs ou par les prières des cardimanx, Urhain retourna en France, et l'élection trèsprochaine de son successeur fut affranchie du tyrannique patriotisme des Romains. Les puissances du ciel s'intéressèrent à leur cause; une sainte pélerine Brigitte de Suede, désapprouva le départ d'Urbain et prédit sa mort, Sainte Catherine de Sienne, l'épouse de Jésus-Christ et l'ambassadrice des Floren- Gors tins, excita Grégoire xi à retourner à Rome; et il paraît que les papes eux - mêmes, les grands fauteurs de la crédulité humaine, crurent aux visions de ces

#Urbain v A. D. 1367 octob. 16. A. D. 1370 avril 17.

retablit enfa le saint-siège à Rome. deux femmes (1). Au reste, des raisons temporelles appuyaient ses avis du ciel. Des troupes einnemies entrées dans Avignon, y avaient outragé le saintsége : un héros, à la tété de troute mille brigands; y avait, exigé du vicaire de Jésus-Christ et du sacré collège une rançon et l'absolution, et cetté maximé es guérriers français, d'éparguer le peuple et de piller l'Église, était une nouvelle hérésie de la plus dangreuse conséquence (2). Le pape, ainsi chassé d'Avignon; était vivement sollèrité de retournet à Rome. Le sénat et le peuple le reconnaissaient four leir souverain légitime, lui officient les clefs des portes, des ponts et des forteresses, du moins point le quartier situé au-delà du. Tibre (3); mais, ils dé-

<sup>(1)</sup> Ju wai pas le loisir de n'arrêter sur les légendes le sainte Bligitte et de sainte Catherine, la dérnière postroit fournir quelques histoires amusantes. Leur effet sur l'esprit, de Crégoire xt est attesté par le discours de ce pape au lis de la mort. Il severtil les assistans, ut cayerant le homistius; sièr virès, sièn multeribus; aut specie religionis loquestitus visiones sui tapitte, quis per tales que sedateus, etc. Balure; Not. ad Vin pap. Apeniomenium, 1, 1, 1, p. 1233.

<sup>(2)</sup> Cette expédition de brigands est racontée par Froissard (Chronique, 1. 1, p. 250, et dans la vie de Di Gueschin (Collection genérale des Minnaires histopiques, 1: 19, e. 16, p. 107-113). Des l'année 1361 la pourd Avignon avait souffeit les violences de bandes de la piene espèce; qui passivent énaute les Alpes (Ménoires viil Petrerque, tom. 111, p. 563-569).

<sup>(3)</sup> Fleury cite, d'après les Annales d'Odericus Rayactdus, le Traité original qui fut signé le 21 décembre 1376

elaratent en même temps qu'ils ne pouvaient plus supporter le scandale et le matheur de son absence, et que son obstituation à demeurer sur les bords du Rhône les déferminerait à faire revivre et à soittenir leur ancient droit d'élection. On avait demandé à l'abbé du mont Cassin, si renommé par le clergé et le peuple, s'il accepterait la tiare (1): « Je auis citoyen de Rome; avait répondu ce vénérable ecclésiastique (2), et mon premier dévoir est d'obeir à la voix de mon pays (3). »

entre Grégoire xi et les Romains (Hist. ecolés. , tom. xx , p. 275).

<sup>.(4)</sup> La première vouronne ou regnum (Ducange, Glois, L.v., p. 702), qu'on voit figurer aur la mitre des papes, indique la donation de Gonstantin ou de Clovis. Boniface vin 3 siouta la seconde, pour annoncer que les papes, outre au royame spirituel, possèdent un royaume temporel. Les trois États de l'Église sont représentés par la triple gouronne qu'intrôduisit Jean xxii ou Benoît xxi (Meni. sur Petrarque, t. 1, p. 258, 259).

<sup>(</sup>a) Baluze (Noi. ad pap. Avenion., t. 1, p. 1104, 1105) allegue des témoins sur les menaces des anthassadeurs de Rome et la résignation de l'abbé du mont Cassin, qui, ultré se offerns; respondit se cisem romanum esse, que illud while quod poir vellent.

<sup>(3)</sup> Da voit dans la vie d'Urbain v, et dans celle de Grégére u'(Balue, Vite, pap. Aconton', t. i. p. 363-4565); et Muratofi (Séript. 1911 ital.) t. 111, part... 1, p. 610-912) le rétoire des papes à Rome et la réception que leur fit le peuple. Dans les disputes du solisme on examina tentre le sircepstances sévéreinent, bleit qu'avec partialité; et fut, surtout bris, de la grande vérification qui décina l'obétissence,

Sa mort. A. D. 1378, mars 27.

Si on laissait à la superstition à chercher les causes d'une mort prématurée (1), si le mérite des actions se jugeait d'après l'événement, on devrait croire que cette mesure, si raisonnable et si convenable. était contraire aux volontés du ciel. Grégoire xi mourut quatorze mois après son retour au Vatican; et sa mort fut suivie du grand schisme d'Occident qui divisa l'Église durant plus de quarante ans. Le sacré collège était alors composé de vingt-deux cardinaux : six étaient demeurés à Avignon; onze Francais, un Espagnol et quatre Italiens; entrèrent au conclave en suivant les formes ordinaires. On n'avait pas encore établi la loi qui ordonne de choisir le pape parmi les cardinaux, et ils nommerent d'une voix unanime l'archevêque de Bari, sujet de Naples, et recommandable par son zele et son savoir : le nouveau pape prit le nom d'Urbain vi; et l'épître du sacré collège affirme que son élection avait été libre et régulière, et qu'ils avaient été ; comme à l'ordinaire, inspirés par le Saint - Esprit. La cérémonie de

Election d'Urbainy1 avril 9.

de la Castille, et à laquelle Baluze renvoie si souvent dans ses notes, d'après un manuscrit de la Bibliothèque de Harlay, p. 1281, etc.

<sup>(1)</sup> Cepx qui croient à l'immortalité de l'âme peuvenlis eggarder la mort d'un houpine de hien compie un châtinent? Ils, montrent alors l'incuttinde de leur foi. Mais un philosophe ne peut couvenir avec les Grées «3 a for sibatour avabuscia ausc (Brunck, Portes Giomeir; p. 33). l'orice dans liferodoir (1, 1, e, 31) le conie moral et agréable des journes gran d'Argos.

l'adoration, de l'investiture et du couronnement, se fit de la manière accoutumée : Rome et Avignon obeirent au pouvoir temporel d'Urbain vr. et le monde latin reconnut sa suprématre ecclésiastique. Durant plusieurs semaines, les cardinaux continuerent à se réunir autour de lui avec les plus vives protestations d'attachement et de fidélité; mais lorsque les chaleurs de l'été leur permirent de sortir de Rome avec décence, ils se réumrent à Agnani et à Fundi. et là, en sûreté, ils jetèrent le masque, convincent de leur fausseté et de leur hypocrisie; ils excommunièrent l'antechrist de Rome, et, procédant à une nouvelle élection; ils choisirent Robert de Genève. qui prit le nom de Clément vir, et l'annoncèrent aux nations pour le légitime vicaire de Jésus-Christ. Ils représentèrent leur premier choix comme forcé et illégal; et nul de droit, ayant été dicté par les menaces des Romains et la crainte de la mort. Des faits et des vraisemblances paraissent justifier cette plainte. Les douze cardinaux français; formant plusdes deux tiers des suffrages, se trouvaient maîtres de l'élection ; et quelles que fussent leurs jalousies intestines, on ne peut guere présumer qu'ils eussent sacrifié librement leurs droits et leurs intérêts à un étranger qui les éloignait pour jamais de leur patrie. Les récits divers et même contradictoires des contemporains (1) confirment plus ou moins le soupcon

Clement yit

<sup>(1)</sup> M. Lenfant a abrégé et comparé , dans le premier livre de l'Histoire du concile de Pise; les récits des partisans d'Ur-

.270

d'une violence populaire. Les Romains, naturellement portes à la sédition et à la licence, étaient encore excités par le sentiment de leurs droits, et la crainte d'une seconde émigration. Trente mille rebelles armés environnerent, dit-on, le conclave et l'intimiderent par leurs cris : les cloches du Capitole et de Saint-Pierre sonnerent le tocsin : « La mort ou un pape italien! » était le cri universel ; les donze bannerets ou chefs de quartiers répèterent la même menace sous la forme d'un charitable avis ; on fit quelques preparatifs pour brûler les cardinaux réfractaires, et il parut probable que s'ils domaient la tiare à un Français ils ne sortifaient pas en vie du Vatican. Leur dissimulation, durant quelques semaines qui suivirent le conclave ne fut pas moins forcée , mais l'orgueil et la cruaute d'Urbain les meuscaient d'un danger encore plus grand ; et ils ne tarderent pas à connaître ce tyran, assez insensible pour se promener dans son jardin, et réciter son bréviaire, au milieu des gemissemens de six des cardinaux auxquels on donnait la torture dans one chambre voisine : son zèle inflexible; qui blamait. hautement leur luxe et leurs vices , les aurait forces de remplir leurs devoirs dans leurs paroisses à Rome;

bain et de ceux de Clément, des Italieus et des Allemands, des Panasais et des Espagnels. Il parait quie le dermire se montrécent les plus actifs et les plus verbeux dans éette querelle. Leur éditeur Baluze a doiné dans ses Notes des preures au lous les faits et sur toutes les parojes appropriées dans les... vies originales de Grégorie xi of de Clément vir.

et s'il n'eut pas différé, par malheur pour lui, la promotion qu'il méditait, les cardinaux français allatent se trouver en minorité dans le sacré collège et dénués de tout appui. Ces motifs et l'espoir de repasser les Alpès les portèrent à troubler imprudemment la paix et l'unité de l'Église, et les écoles catholiques disputent encore sur la validité de la première ou de la seconde election (1). La vanité de la nation plutôt que l'interêt, détermina la cour et le clergé de France (a). La Savoie : la Sicile : l'île de Chypre, l'Aragon, la Castille, la Navarre et l'Écosse, entraines par cet exemple, se rangerent du parti de Clément vii, et après sa mort, de celui de Benoît xin. Rome et les principaux États de l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre (3), les Pays-Bas et les royaumes du Nord, adhérèrent à l'élection

<sup>(4)</sup> Les numéros adoptés par les papes successeurs de Clément virt et de Bengit xiri, semblém décide la question contre eux. Les livieus les qualifient hardiment d'antifapses, taniga que les Prançais, d'après les raisons des deux parties, se béfiente it douter et à tolécer (Balue, in Profest.). He signifier, on plutôf il ne faut pas étonnes que les deux parties sient un des saints, des visions et des minreles.

<sup>(2)</sup> Baluze s'ellorice (Not., p. 1271-1280) de justifier la puyeté et la juité des motifs de l'auries v, noi de Francé, co co prince relata d'évoluter les raisons d'Urbain; mais les partiagus d'Urbain ne refusérent-la pas aussi d'écoûter les raisons dir part de (Bément èt etc.

<sup>(3)</sup> Une opitre on the déclamation donnée sous le nom d'Edouard m (Baluze; Vit. papar. Avenion.; t. 1, p. 553), montre hier le zèle de la nation amplaise contre ceux qui

d'Urbain vi , qui ent Boniface ix : Innocent vii et Grégoire xii, pour successeurs.

1378-1418.

le Roure.

Des bords du Trbre et des rives du Rhône, les deux papes se combattirent avec la plume et avec l'épée : l'ordre de la société fut troublé sous les ranports, tant civils qu'ecclesiastiques, et les Romains souffrirent une bonne partie de ces maux, dont on pouvait les accuser d'être les premiers auteurs (t). Ils s'étaient vainement flattés de rétablir dans la canitale la monarchie de l'Église, et de sortir de leur panyreté à l'aide des tributs et des offrandes des nations; mais le schisme de la France et de l'Espagne détourna le cours de ces richesses, et les deux. jubiles qu'on célébra dans l'espace de dix ans, ne purent les dédommager de leur perte. Les affaires du . schisme. Les armes étrangères et des émeutes populaires, obligerent souvent Urbain vi et ses trois successeurs à abandonner le Vatican. La funeste animosité des Colonnes et des Ursins subsistant toulours : les bannerets de Rome s'emparerent et abusérent des priviléges d'une république; les vicaires de Jésus-

tennient le parti de Clément. Ce zèle ne se borna point à des paroles. L'évêque de Norwich débarqua sur le continent à la tête de soixante mille fanatiques. Hume's History vol. iii, p. 57, 58.

(1) Outre ce qu'on lit dans les historiens généraux , les journaux de Delphinus Gentilis, de Pierre Antonius et d'Etjenne Infessura, dans la grande Collection de Muratori, font conneître la situation et les malhours de Rome.

Christ qui avaient levé des troupes punirent les rebelles par le gibet. l'épée et le poignard; et onze deputés du peuple, appelés à une conférence amicale. furent massacrés en trahison et jetés dans la rue. Depuis l'invasion de Robert le Normand, les Romains avaient soutenu leurs divisions intestines sans la dangereuse intervention des étrangers. Mais au milieu des désordres du schisme, un voisin ambitieux . Ladislas, roi de Naples, défendit et trahit tour à tour le pape et le peuple; il fut déclaré par le souverain pontife gonfalonier ou général de l'Église, tandis que les citoyens lui déférèrent le choix de leurs magistrats. Il tint Rome assiégée par terre et par mer; et y entra trois fois comme un conquérant barbare; il profana les autels, viola les jeunes filles, pilla les marchands, fit ses dévotions à Saint-Pierre, et laissa une garnison dans le château Saint-Ange. Ses armes ne furent pas toujours heureuses, et il ne dut une fois qu'à un délai de trois jours la conservation de sa vie et de sa couronne; mais il triompha à son tour, et sa mort prématurée sauva seule la métropole et l'État ecclésiastique des entreprises de ce vainqueur ambitieux, qui avait pris le titre ou du moins usurpé les pouvoirs de roi de Rome (1).

<sup>(1)</sup> Giannone (t. 111, p. 262) suppose (qu'il prenaît le tifre de Rôme, titre qu'on ne connaissait plus depuis l'expulsion de l'arquin. Mais on a découvert ensuite qu'il fallait lire rex Rôme ou de Rama, royaume obseur annexé à la couronne de Hongrie.

Negociations pour la paix et la reunion des schiématiques. A. D. 139 [-1407.

Je n'ai pas entrepris l'histoire ecclésiastique du schisme d'Occident; mais Rome; objet des derniers chapitres de cet ouvrage; est vivement intéressée dans les contestations élevées au sujet de la succession de ses souverains. Les premiers conseils pour la paix et la réunion des chrétiens sortirent de l'université de Paris et de la faculté de Sorbonne, dont les docteurs étaient regardés, au moins dans l'Église gallicane, comme les maîtres les plus consommés dans la science théologique (1). Ils écartèrent sagement toutes les recherches sur l'origine et les raisons des deux partis; et pour remédier à tant de maux, ils proposèrent que les deux papes abdiquassent en même temps après que chacun d'eux aurait autorisé les cardinaux de la faction opposée à se réunir pour une élection légitime, et que les nations refusassent (2) d'obeir à celui des deux compétiteurs qui préférerait ses intérêts à ceux du public. Des que le

<sup>(</sup>i) Le rôle principal et décisif que joua la France lors du schissione d'Occident, a été exposé par Pierte Dupuis dans une histoire particulière, rédigée d'après des documens authentiques, et insérée dans le septième volume de la dernière édition de l'ouvrage de son ami le président de Thou (part. x1, p. 110-164).

<sup>(2)</sup> Jean Gerson, docteur intréplée, fut l'auteur ou du moins le chainpion zélé de cet expédient. Il diriges assuréat les procédés de l'université de Paris et de l'Église gallicane, et il en parte très au long dans ses écrits théologiques, dont Les Clérie ghilé, choissé, t. x. p. 1-753 à donné un hon extrait. Gerson joua an rèle important aux conciles de Pise et de Constance.

saint-siège vaquait, ces médecins de l'Église demandaient avec instance qu'on prévint les funestes suites d'un choix précipité; mais la politique du conclave et l'ambition des cardinaux n'écoutaient ni la raison. ni les prières, et, quelques promesses qu'eût pu faire celui qui obtenaît la tiare ; le pape n'était jamais lié par les sermens du cardinal. L'artifice des pontifes rivaux, les scrupules ou les passions de leurs adhérens, et les vicissitudes des factions qui, en France. gonvernaient l'insensé Charles vi, éludèrent durant quinze ans les desseins pacifiques de l'université de Paris, On adopta enfin une résolution vigoureuse : une ambassade solennelle, composée du patriarche titulaire d'Alexandrie, de deux archevêques de cinq évêques, de cinq abbés, de trois chevaliers et de vingt docteurs, se rendit à la cour d'Avignon et à celle de Rome : elle y demanda, au nom de l'Église et du roi, l'abdication des deux papes, de Pierre de Luna, qu'on nommait Benoît xui, et d'Angelo Corrario, qu'on appelait Grégoire xu. Pour l'honneur de Rome et le succès de leur commission, les ambassadeurs demandérent une conférence avec les magistrats de là ville : ils declarèrent d'une manière positive que le roi très-chrétien ne voulait point tirer le saint-siège du Vatican, qui était à ses veux la résidence convenable au successeur de saint Pierre. Un orateur éloquent répondit, au nom du sénat et du peuple, que les Romains désiraient concourir à la réunion de l'Église; il déplora les maux temporels et spirituels d'un si long schisme, et réclama la protection de la France contre les armes du roi, de Naples. Les réponses de Benoît et de Grégoire furent également édifiantes et trompeuses; et les deux riaux, pour éluder leur abdication, se montrerent animés du même esprit. Ils convinrent de la nécessité d'une entrevue préliminaire, mais ils ne purent jamais s'accorder sur le teups, le lieu et la forme de cette entrevue. « Si l'un avance, disait un serviteur de Grégoire, l'autre recule; l'un semble être un animal qui, craint la terre, et l'autre .une créature qui craint l'eau. Ainsi, deux vieux prêtres, pour quelques instans de vie et de pouvoir qui peuvent leur rester encore, compromettent la paix et le salut du monde chrétien (1). ?

Pise. A. D. 1409. Eufin le monde chrétien s'indigna de leur obstination et de leurs artifices : chacun d'eux fut abandonné par ses cardinaux, qui se réunirent à ceux du particontraire comme à des amis et à des collègues : leur révolte fut soutenue par une nombreuse assemblée de prélats et d'ambassadeurs. Le concile de Pise déposa avec une égale justice le pape de Rome et celui d'Avignon ; le conclave élut Alexandre y d'une voix.

<sup>(;)</sup> Léonard Bruni d'Arezzo, l'un des hommes qui onteontribué à la renaissance de la litterature classique en Italie, et qui, après avoir servi plusieurs années à la cour de Rome en qualité de secrétaire, se retira pour exercer l'honorable fonction de chancelier de la république de l'orence (Fabr., Bibl., medii avi, t. v., p. 290). Lenfaut (Concile de Pise, t. \*1, p. 991-195.) a donné la traduction de cette curieuse épitre.

unanime, et après la mort d'Alexandre, arrivée peu de temps après, nomma de la même manière Jean xxIII, le plus débauché de tous les hommes. Mais, au lieu d'éteindre le schisme, la précipitation des Français et des Italiens ne fit qu'élever un troisième prétendant au trône de saint Pierre. On contesta les droits nouveaux que s'étaient attribués le concile de Pise et le conclave qui en fut la suite. Les rois d'Allemagne, de Hongrie et de Naples, adhérèrent à la cause de Grégoire xii; la dévotion et le patriotisme des Espagnols les déciderent en faveur de Benoît xm, leur compatriote. Le concile de Cons- Concile de tance réforma les décrets inconsidérés du coneile de Pise. L'empereur Sigismond y joua un grand rôle en qualité d'avocat ou de protecteur de l'Église catholique ; et ce concile, par le nombre et l'importance des membres de l'ordre civil et de l'ordre ecclésiastique qui y assistèrent, sembla former les états-généraux de l'Europe. Des trois compétiteurs , Jean xxIII fut la première victime : il prit da fuite, mais on le ramena captif; on supprima les accusations les plus scandaleuses; le vicaire de Jésus-Christ ne fut accusé que de piraterie, de meurtre, de viol, de sodomie et d'inceste, et après avoir souscrit à sa condamnation, il expia dans une prison l'imprudence de s'être sié de sa sûreté sur une ville libre au-delà des Alpes. Grégoire xii, dont la juridiction se trouvait bornée à l'enceinte de Rimini, descendit plus honorablement du trône; la session où il renonca au titre et à l'autorité de légitime pape, fut convoquée par son am-

278

bassadeur. Pour vaincre l'obstination de Benoît xiu et de ceux qui le soutenaient , l'empereur fit le voyage de Constance à Perpignan. Les rois de Castille, d'Aragon, de Navarre et d'Écosse ; obtinrent un honorable traité : Benoît fut déposé par le concile, de l'aveu des Espagnols : mais on laissa ce vieillard dont on n'avait rien à craindre, excommunier deux fois par jour, de son châtean solitaire, les royaumes rebelles qui avaient abandonné sa cause. Après avoir extirpé les restes du schisme, le concile de Constance procéda avec lenteur et avec circonspection à l'élection du souverain de Rome et du chef de l'Église. Dans cette grande occasion, on ajouta aux vingt-trois cardinaux qui formaient le sacré collège, trente députés tirés en nombre égal des cinq grandes nations de la chrétienté, l'italienne, l'allemande, la française. l'espagnole et l'anglaise (1). Cette inter-

<sup>(</sup>i) le ne puis passer sous silence ce grand procès unctional, qui fut souteur fortement par les ambassadeurs d'Angletere coutre ceux de France. Les derniers prétendaient que la chrétienté était essentiellement divisée en quatre grandé nations; qu'il n'y avait que les quatre voix de l'Italie, de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne; et qué les royannes moins étendus (tels que l'Angleterre, le Danemaré, le Portugal, etc.) se trouvaient compris sous l'une où l'autre de ces divisions générales. Les Anglais dissient de leur côté que les îles britantiques, dont ils formaient la principale, devaient être regardées comme une cinquième nation et une cinquième voix; ils recourrent à tous les argumess que leur fournitent la véritée et, la fable pont relèver l'éclet de leur pays. En comprenant dans les

vention des étrangers fut rendue moins pénible aux babitans de Rome par la générosité qu'ils entent de choisir un Italien et un Romain; et Othon Colonne, recommandable par sa famille et par son mérite personnel, réunit les voix du conclave. Rome reçut avec joie et avec soumission, pour souverain, le plus noble de ses enfans. L'État ecclésiastique fut défendu par sa puissante famille, et c'est sous ce règne, que

îles britanniques l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, les quatre royaumes d'Irlande et les Orçades, ils les décorèrent de huit couronnes royales distinguées en quatre ou cinq langues, l'anglais, le gallois, le dialecte du comté de Cornouailles, l'écossais, l'irlandais, etc.; ils assurèrent que la plus grande de ces îles avait, du nord au sud, huit cents milles ou quarante jonrnées de chemin; que l'Augleterre seule contenuit trento-deux comtés ou cinquante-deux mille paroisses (assertion un peu hardie), outre les cathédrales, les colléges, les prieurés et les hôpitaux. Ils alléguèrent la mission de saint Joseph d'Arimathie, la naissance de Constantin, la légation de deux primats, etc., sans oublier le témoignage de Barthéleniy de Glanville (A. D. 1360), qui ne comptait que quatre royaumes chrétiens : 1º celui de Rome: 2º celui de Constantinonle: 3º celui d'Irlande. transféré aux monarques anglais; et 4º celui d'Espagne. Les Anglais triomphèrent dans les conseils; mais les victoires de Henri v. ajoutèrent beaucoup de poids à leurs raisons. Sir-Robert Wingfield, ambassadeur de Henri viii auprès de l'empereur Maximilien 1er, trouva à Constance les Mémoires des deux partis sur cette question, et les fit imprimer à Louvain en 1517. On les a publiés avec plus de correction dans le Recueil de Von der Hardt (t. v), d'après un manuscrit de Leipzig; mais je n'ai vu que l'extrait-de ces

les papes sont rentrés au Vatican et s'y sont fixés à demeure (1).

Martin v. A. D. 1417. Eugene iv. A. D. 1341. Nicolas v. A. D. 1417.

Martin v reprit le droit de fabriquer les monnaies que le sénat avait exercé durant près de trois siècles (a); il y fit mettre son image et son nom, et c'est à lui que commence la suite des médailles des papes, Eugène IV, son successeur immédait, est le dernier pontife qui se soit vu chassé de Rome par une émeute (3); et Nicolas v, successeur d'Eugène IV, est

actes donnés par Lenfant (Concile de Constance, t. 11, p. 447-453, etc.).

(1) Un ministre protestant, M. Lenfant, qui quitta la France pour se retirer à Berlin, a cerit avec assez de bonne foi, de soin et d'élégance. l'histoire des trois conciles successifs de Pise, de Constance et de Bale: Elle forme six volumes in-4°. Ce qui regarde, le concile de Bâle est la partie la plus mauvaise, et ce qui regarde le concile de Constance est la partie la meilleure.

(a) Veyez la vingt-septième Dissertation des Antiquites de Muratori, et la première Instruction de la Science des Médailles du père Jouhert et du baron de la Bastie, L'Huteire métallique du pape Martin y et de ses successeurs a été composée par deux moines, Moulinet, originaire de France, et Bonanni, originaire d'Italie. Mais je crois que la première partie des suites a été rétablie d'après des médailles plus récentes.

(3) Outre les vies d'Eugène v (Rer. ital.), t. ix, p. 869, et l. xxv, p. 266), le Journal de Paul Petroniet celui d'Étienne Infessura sont les autorités les plus sûres et les plus originales toûchant la révolte des Romains contre Eugène vy, le premier, qui vivait alors et qui se trouvait à Rome, parlait le, langage d'un citoyen qui redoute également la tyrannie des prêtres et celle du peuple.

révolte de

le dernier qui ait été importuné de la présence d'un empereur romain (1). 1º La querelle d'Eugène avec les pères du concile de Bâle, et le poids ou la craînte d'une nouvelle excise, encouragèrent et excitérent les Romains à envahir le gouvernement temporel de la ville. Ils prirent les armes, élurent sept gouverneurs de la république et un connétable du Capitole : ils emprisonnérent le neveu du pape, assiégèrent le pontife dans son palais, et lorsqu'il prit la fuite en habit de moine, et que sa barque descendit le Tibre, ils l'assaillirent d'une multitude de traits. Tontefois il avait encore au château Saint-Ange une garnison fidèle et de l'artillerie; ses batteries foudroyaient la ville, et un boulet adroitement pointé renversa la barricade du pont, et dispersa d'un seul coup les héros de la république. Une rebellion de cinq mois avait épuisé leur constance. Sous la tyrannie des nobles gibelins; les plus sages d'entre les patriotes regrettèrent la domination du pape, et leur répentir bientôt unanime fut suivi de la soumission. Les tronpes de saint Pierre occupérent de nouveau le Capitole ; les magistrats retournèrent chacun dans leur maison; les plus coupables furent punis de la mort ou de l'exil, et le légat, arrivant à la tête de deux mille fantassins et de quatre mille chevaux, fut salué comme le père de la ville. Les conciles de Ferrare et

<sup>(1)</sup> Lenfant (Concile de Bâle, t. 11, p. 276-288) décrit le couvonnement de Frédéric 111, d'après Æneas Sylvius, témoin et acteur de cette brillante cérémonie.

Fridérican, dernier empereur d'Allemagne couronné à Rome. A. D. 1452, mars 18.

de Florence, la frayeur ou le ressentiment, prolongèrent l'absence d'Eugène. Il fut recu par un peuple soumis; mais par les acclamations mêmes qui accompagnèrent son entrée; il comprit que pour entretenir la fidélité des Romains et assurer son repos... il devait abolir sans délai l'odieux impôt qui avait été une des causes de la révolte. 2º Rome se rétablit, s'embellit et s'éclaira sous le paisible règne de Nicolas v. Tandis que le pape s'occupait des ornemens de sa capitale et du bonheur de son peuple, il fut alarmé par l'approche de l'empereur Frédéric m; au reste, ni le caractère ni la puissance de ce prince ne pouvaient justifier un tel effroi. Après avoir rassemblé dans la métropole ses forces militaires; après avoir pourvu autant qu'il le put à sa sûreté par des sermens et des traités (1). Nicolas recut d'un air satisfait le fidèle avocat et vassal de l'Église romaine. On était alors si disposé à la soumission, Frédéric in était si faible, que rien ne troubla la pompe de son couronnement : mais cette vaine cérémonie était si humiliante pour une nation indépendante, que ses successeurs se sont dispensés du fatigant voyage de Rome, et que le choix des électeurs d'Allemagne leur a paru un titre suffisant.

<sup>(</sup>i) Le serment de hdélité que le pape imposait à l'empereur, a été failer et conserré dans les Clémentines (l. 11, tit. 9), et Races Sylvins, qui attaqua la nouvelle prétention du pontife, ne prévoyait pas que peu d'amnées après il montreait sur le trône de mint. Pierre, et qu'alors il adopterait les maximes de Boniface y 1111.

Un citoyen a remarque avec satisfaction et avec statuts et orgaeil que le roi des Romains, après avoir salué légèrement les cardinaux et les prélats qui allèrent à sa rencontre, distingua le sénateur de Rome et son habit de cérémonie, et que, dans ce dernier adieu, le fantôme de l'empire et celui de la république s'embrassérent d'une manière amicale (1). Selon les lois de Rome (2), son premier magistrat devait être docteur ès lois, étranger, et né au moins à quarante milles de la cité : il ne pouvait être lié avec les habitans de parenté en d'alliance au troisième degré canonique. On le nommait chaque année; lorsqu'il sortait de charge, on examinait sévèrement sa conduite, et il ne pouvait exercer le même office qu'après un intervalle de deux ans. Il récevait trois mille florins pour ses dépenses et son salaire ; et la pompe qui l'environnait était digne de la majesté de la république. Il portait une robe de brocart d'or ou de

<sup>(1)</sup> Lo senatore di Roma, vestito di brocarto con quella beretta, con quelle maniche, e ornamenti di pelle, co' quali va alle feste di Testaccio e Naggne, a pu cchapper à l'observation d'Encas Sylvius; mais le citoven de Rome en parle avec admiration et avec complaisance (Diario di Stephano Infessura, p. 1133).

<sup>(2)</sup> Voyez dans les statuts de Rome le sénateur et les trois juges (1. 1, c: 3-14), les conservateurs (1. 1, c. 15, 16, 17; 1. 111, c: 4), les caporloni (I. r, c. 18; 1. 111, c. 8), le conseil secret (l. 111, c. 2), le conseil commun (l. 111, c. 3). Le titre des querelles domestiques, des defis et des actes de vinlence, etc., occupe plusieurs chapitres (c. 14-40) du second livre A

velours cramoisi ; pendant l'été, une étoffe de soie plus légère; il avait un sceptre d'ivoire à la main; les trompettes annoncaient son approche; il était précédé d'au moins quatre licteurs, qui tenaient des baguettes rouges enveloppées de banderoles de couleur d'or, couleur de la ville. Son serment au Capitole indiquait ses pouvoirs et ses fonctions; il jurait d'observer et de maintenir les lois , de réprimer l'orgueilleux, de protégèr le pauvre, et d'exercer la justice et la miséricorde dans toute l'étendue de sa juridiction. Il était aidé par trois étrangers instruits, les deux collatéraux et le juge des appels en matière criminelle. Les lois attestent le grand nombre de procès qu'ils avaient à juger pour crimes de vol, de rapt et de meurtre ; et telle est la faiblesse de ces l'ois a qu'elles semblent autoriser les querelles privées et les associations de citoyens armés pour leur défense mutuelle. Le sénateur n'était chargé que de l'administration de la justice. Le Capitole, le trésor et le gouvernement de la ville et de son térritoire : étaient confiés à trois conservateurs qu'on changeait quatre fois par an. La milice des treize quartiers se rassemblait sous les drapeaux des caporioni, leurs chefs particuliers, dont le premier était distingué par le nom et le rang de prior. Le pouvoir législatif du peuple résidait dans le conseil secret et dans les assemblées générales. Les magistrats et leurs prédécesseurs immédiats, quelques officiers du fisc et des tribunaux, et trois classes de treize, vingt - six et quarante conseillers, en tout environ cent vingt per-

sonnes, composaient le conseil secret. Tous les citoyens mâles pouvaient voter à l'assemblée générale : et, ce qui ajoutait à la valeur de ce privilége, on avait soin d'empêcher que les étrangers n'usurpassent le titre de citoyens de Rome. De sages et sévères précautions prévenaient les troubles de la démocratie. Les magistrats avaient seuls le droit de proposer. une question. On ne permettait à personne de parler, si ce n'est du haut d'une chaire où d'un tribunal : les acclamations tumultueuses étaient contenues; on prenait les voix au scrutin, et on publiait les décrets sous les noms respectables du sénat et du people. Il ne serait pas facile d'indiquer une époque où la pratique ait été parfaitement d'accord avec cette : théorie; car les progrès de l'ordre se sont trouvés liés avec la diminution successive de la liberté; mais l'an 1580, sous le pontificat et de l'aveu de Grégoire xm (1), les anciens statuts furent rassemblés en un recueil, divisés en trois livres et adaptés au moment où l'on se trouvait. Les Romains suivent encore ce code de lois civiles et criminelles, et si les assemblées populaires ne subsistent plus, un séna-

<sup>(1)</sup> Statuta alma urbis Roma auctoritate S. D. N. Gregorii XIII; pont. max., à senatu populoque Rom. riformata et adita Roma, 1580, in-folio. Les vieux statuts tombés en désutetude, et qui ne convensient plus, étaient réunis en cinq livres qu'on ne publia point, et Lecas Petus, savant jurisconsulte et autiquaire, fut chargé d'en être le Tribonien. au rêste, je regrette l'ancien code avec sa grossière écorce de liberté et de barbarie.

tenr étranger et trois conservateurs résident toujours au Capitole. (1). Les papes ont adopté la politique des Gsars, et l'évêque de Rome, en exerçant le pouvoir absolu d'un monarque temporel et spirituel, a toujours affecté de conserver les formes d'une république.

Conspiration de Porcarn. D. 1453 jant 9.

C'est une vérité triviale, que les caractères extraordinaires doivent trouver des occasions qui leur soient favorables, et que le génie de Cromwell ou de Retz pourrait expirer maintenant dans l'obscurité. Ce familisme de liberté qui porta Rienzi sur un trône, conduisit au gibet, un siècle après, Porcaro son imitateur. Étienne Porcaro était d'une noble extraction et d'une réputation sans tache ; sa langue était armée d'éloquence, et son esprit était éclairé par l'instruction : s'élevant au-dessus d'une ambition vulgaire, il voulut rendre la liberté à sa patrie et immortaliser son nom. La domination des prêtres est de toutes la plus odieuse à un esprit doué d'idées libérales. On venait de reconnaître la fausseté de la prétendue donation de Constantin, et cette découverte écartait tout scrupule : Pétrarque était l'oracle des Italiens ; et toutes les fois que Porcaro repassait dans sa mé-

<sup>(1)</sup> Durant mon aéjour à Rome. (en 1765, ainsi que durans le séjour que M. Grosley a fait dans cette même, ville (Observ. sur l'Italie, t. 11, p. 361), le sénateur de Rome était M. Biglice, noble Suédois, qui ayait embrassé la religion catholique. Les statuts indiquent plutôt qu'ils n'établissent le droit exercé par le pape de nommer le sénateur el le conservateurs.

moire l'ode qui peint le patriote et le héros de Rome, il s'appliquait les visions prophétiques du poëte. Ce fut aux funérailles d'Eugène iv qu'il fit son premier essai des dispositions du peuple : il prononça un discours soigné par lequel il appelait les Romains à la liberté et aux armes; ils paraissaient l'éconter avec plaisir, lorsqu'un grave personnage prit la defense de l'Église et de l'État. La loi déclarait coupable de haute trahison un orateur séditieux; mais le nouvean pontife, par compassion et par estime pour Porcaro, se chargea de l'honorable soin de le ramener et d'en faire son ami. L'inflexible républicain, appelé à Anagni, en revint avec une nouvelle gloire et un accroissement de zèle. Il cherchait une occasion favorable pour exécuter son plan ; il ne l'attendit pas long-temps. Au milieu des jeux de la place Navarre, des enfans et des artisans ayant pris querelle, il s'efforça de convertir cette querelle en un soulèvement général du peuple. Nicolas ; toujours humain, ne voulut point le punir de mort ; il se contenta, pour l'éloigner de la tentation, de le reléguer à Bologne, en lui assignant une pension honnête, et ne lui imposant d'autre obligation que celle de se, présenter chaque jour devant le gouverneur de la ville. Mais Porcaro avait appris du dernier Brutus qu'on ne doit aux tyrans ni fidélité ni reconnaissance. Il s'occupa dans son exil à déclamer contre la sentence arbitraire du pape; il forma peu a peu un parti et une conspiration : son neveu , jeune homme entreprenant; assembla une troupe de conjurés; au.

jour convenu, il donna dans sa maison à Rome une, fête aux amis de la république. Porcaro, qui s'était évadé de Bologne, parut au milieu des convives avec une robe de pourpre et d'or ; sa voix ; son maintien. ses gestes, armonçaient un homme dévoué, à la vie et à la mort, à la cause glorieuse qu'il embrassait. Il s'étendit dans un discours étudié sur les motifs et les moyens de l'entreprise; il fit valoir le nom et les libertés de Rome, la mollesse et l'orgueilleuse tyrannie du clergé, l'aveu formel ou tacite de tous les citoyens; un secours de trois cents soldats et quatre cents exilés, des long-temps exercés à combattre et à souffrir; il leur promit, pour les rendre plus ardeus à frapper, toute liberté de vengeance ; et enfin, un million de ducats devait être la récompense de la victoire. « Demain ; fête de l'Épiphanie, il serait aisé, ajouta - t - il, d'arrêter le pape et les cardinaux à la porte de l'église de Saint-Pierre ou au pied de l'autel, de les conduire chargés de fers sous les murs du château Saint-Ange, et là, de les forcer, par la menace et la vue de la mort; à nous rendre cette forteresse ; de monter ensuite au Capitole, de sonner le tocsin, et, dans une assemblée populaire; de rétablir l'ancienne république. » Au moment où il triomphait en idée. il était déjà trahi. Le sénateur, à la tête d'une garde nombreuse, investit la maison où se trouvaient les conjurés ; le neveu de Porcaro parvint à s'ouvrir un passage à travers la foule; mais le malheureux Étienne fut saisi dans une armoire . s'affligeant de ce que ses ennemis avaient prévenu de trois

## DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXX.

henres l'exécution de sen dessein. Après des crimes ai manifestes et si multiplies, le, pape a écouta que ser justice. Porcaro et neuf de ses complices furent pendus sains confession et au milieu des terreurs et des invectives de la cour de Nicolas; les Romaius accordèrentileur compassion et presque leur suffrage à ces martys de la liberté publique (1). Mais leur suffrage du trutet, leur compassion inuffle, et leur liberté à jamais perdue, si on les a vus se soulever depois dans quelque vacance du saint-siège qu lorsqu'on manquait de pain, on trouve de parells monvenens at sein de la plus abjecte servitude.

Mais l'indépendance des nobles, fomentée pas la discorde, surveuit à la libérté des commines, qui ne peut être fondée que sur l'union du peuple. Lès barons conservèrent long-temps le privilége de piller et d'opprimer leurs conctivorens; leurs maisons étaient des fortercesses et des asilés; ils protégeaient

Derniers désordres de la nobleuse de Rome.

(1) Machinyel (Ist., fiorentina), wi, oper., t. 1, p. 210, 211, édit. de Londr. 1747, in-4°) a fait uy récit très-contra dit très-carieux de la conspiration de Porcaro, qui est d'ailleurs raçontée dans le Journal Thienne Infessura (Irènida), 1 112, part 11, p. 1134, 1135), et dans un écrit particulier qu'a publié Léon-Baptiste Alberti (Iter. id.), t. xxy. p. 505-614). Il est amusant de cimparer le style et les opinions du constitan et d'accitoyes. Fechnus profecto quo neque periullo horribilius, naque audiquid detestabilius, pener credibilaté letrius; à quoquam perdilius sino unplan eccoglitation sit... Perdette fa vita quell'unomo da bene, e amptora dello bene e liberta'il koma.

contre les lois une troupe féroce de bandits et de criminels qui les servaient de leurs énées et de leurs poignards. L'intérêt particulier entraîna quelquesois les papes et leurs neveux dans ces querelles domestiques. Sous le regne de Sixte IV, Rome fut bouleversée par les combats que se livrèrent ces maisons rivales, et par les siéges qu'elles entreprirent et soutinrent les unes contre les autres ; le protonotaire Colonne fut mis à la torture et décapité après avoir vu son palais en cendres; et son ami Savelli; prisonnier de ses ennemis, fut égorgé pour n'avoir pas voulu se joindre aux cris de victoire des Ursins (1); mais les papes, surs d'être assez forts pour commander l'obéissance de leurs sujets toutes les fois qu'ils seraient assez fermes pour la réclamer, ne tremblèrent plus au Vatican, et les étrangers qui remarquaient ces désordres particuliers, admiraient néanmoins la modération des impôts et la sage administration de l'État ecclésiastique (2).

<sup>(1)</sup> Les désordres de Rome, qui furent extrémement envonimés par la partialité de Sixte IV, sont expôsés dans les journaux d'Eticine Infessare et d'un citoren, pononyue qui en furent les témoins. Voyez les troubles de Vaance, 1484 et la moit du profonotaire Colonie (m tom. 113, part. 11, p. 1033-1158).

<sup>(</sup>a) s. Est toute la terre de l'Église troublé pour cette partialité (des Colonnes et des Urgins), comme nous dirions Line et Ganallani, et quand ce ne seroit ce différend; la terre de l'Église svoit la plus leurense balatation pour les sièges, qui soit dans

Les foudres spirituelles du Vatican dépendent de Les paper la force que leur prête l'opinion : si cette opinion fait place à la raison ou à la passion, leur vain bruit A. D. 150 peut s'évaporer dans les airs ; et le prêtre sans appui se tronve exposé à la violence brutale du moindre adversaire, ou noble ou plebeien. Mais lorsone les papes eurent quitté le séjour d'Avignon , le glaive de saint Paul garda les clefs de saint Pierre. Rome était commandée par une citadelle imprenable, et le canon est bien puissant contre les séditions populaires; une troupe régulière de cavalerie et d'infanterie servait sons le drapeau du pape; ses amples revenus lui permettaient de fournir aux dépenses de la guerre; et l'étendue de ses domaines le mettait en état d'accabler une ville révoltée sous une armée de voisins ennemis et de sujets fidèles (1). Depuis la réunion des duchés de Ferrare et d'Urbin, l'État ecclésiastique se prolonge de la Méditerranée à la mer

tout le monde ( car ils ne payent ni tailles ni guères autres choses), et seroient toujours bien conduits (car toujours les papes sont sages et bien conseilles); mais tres-souvent en advient de grands et cruels meurtres et pilleries, »

L'économie de Sixte-Quint porta à deux millions et demi d'écus romains le revenu de l'Etat ecclesiastique (Vit., t, 11, p. 201-206); et l'armée était si bien montée, qu'en un mois Clement vru put entrer dans le duché de Ferrare avec trois mille cavallers et vingt mille fantassins (t, m, p. 64). Depuis cette époque (A. D. 1597) les armes des papes se sont heureusement muillées ; le revena doit avoir augmente. au moins en apparence.;

Adriatique, et des confins du royaume de Nanles aux bords du Pô : la plus grande partie de cette vaste et fertile contrée reconnaît des le seizième siècle la souveraineté légitime et temporelle des pontifes de Rome, Lears premiers droits se sont fondés sur les donations véritables ou fabulenses des siècles d'ignorance. Je ne pourrais raconter ce qu'ils ont fait successivement pour consolider leur empire, sans me jeter trop avant dans l'histoire de l'Italie et même dans celle de l'Europe ; il faudrait détailler les crimes d'Alexandre vi, les opérations militaires de Jules it. et la politique éclairée de Léon x , sujet illustré par la plume des plus nobles historiens de cette époque (1). Durant la première période de leurs conquêtes, et jusqu'à l'expédition de Charles viu : les papes furent en état de lutter avec succès contre les princes et les pays voisins, dont les forces militaires étaient inférieures ou tout au plus égales à celles de la cour de Rome; mais dès que les monarques de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne, se disputerent, avec des armées gigantesques, la domination de l'Italie, les successeurs de saint Pierre ap

<sup>(4)</sup> Sartout par Guichardin et Machiavel : le l'ectain gent consultes Midoire générale du premire, Vilistoire de Florence, le Prince et les Discours politiques du second. Gui-desighi et Machiavel, Fra Paolo et Davila, leurs digues successeurs, ont été regardés avec raison comme le premiers instortenss des peuples modernes, jusqu'an moment actuel, où il Beose Next-levée pour disputer cette globre à Pladie.

# DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXX.

pelèrent l'artifice au secours de leur faiblesse : ils cacherent dans un labyrinthe de guerres et de traités leurs vues ambitieuses, et l'espoir, qui ne les abandonna jamais, de reléguer les Barbares au delà des Alpes. Les guerriers du Nord et de l'Occident, rénnis sous le drapeau de Charles Quint, détruisirent souvent l'équilibre que le Vatican s'efforçait d'établit ; les plans mobiles et faibles de Clément vit exposèrent sa personne et ses Etats; et Rome fut en proje, liurant sept mois, à une armée sans frein, plus cruelle et plus avide que les Goths et les Vandales (i). Après cette severe lecon, les pontifes resserverent leur ambition qui fut alors presque satisfaite : ils reprirent le rôle paternel qui leur convient, et ne firent plus de guerre offensive, si l'on en excepte une querelle inconsidérée où le vicaire de Jésus-Christ, et le sultan des Turcs s'armèrent en même temps contre le royaume de Naples (2). Les Français et les Allemands

<sup>(</sup>a) Dany Thistoire du piége de Rome par les Gotha, j'ai comparé (chap, xxx) les Barbares et les lujeis de Charles-quint, autientation que je me suis permise sans scrippile, ainsi qué celle des conquêtes des Tartares, ayant niors peu d'espoir d'achèrer éctourage.

(b) Le géchil des faibles houtlités auxquelles l'ambition porta les paper Paul ivi de la maison des Caralles, se tronve dans le président de Thou (l. xv., xvin) et Giannom (t. iv., p. 149-163). Deux higos catholiques, Philippe i et le duc d'Albe, opérent séparce le prince romain du visaire de fe-sus-Christ. Gependant, le caractère sacréciqui surait sauctifié sa victoire, lut décemment employé à le protéger dans a désiste.

se retirerent à la sin du champ de bâtaille ; les Espaguols étaient bien affermis dans la possession de Milan , de Naples, de la Sicile, de la Sardaigne et des côtes de la Toscane, et il fur de leur intérêt de maintenir la paix et la dépendance de l'Italie; qui ont duré presque sans troubles depuis le milien du seizième siècle jusqu'au commencement de celui-ci. La politique religieuse de la cour d'Espagne dominait et protégéait le Vatican; les préjugés et l'intérêt du roi catholique le disposaient dans toutes les occasions à soutenir le prince contre le peuple ; et au lieu des encouragemens, des secours et du refuge que les amis de la liberté et les ennemis des lois avaient trouvés jusqu'alors dans les États voisins, ils se virent de toutes parts enfermés dans le cercle de fer du despotisme. L'éducation et l'habitude de l'obeissance subjuguerent à la longue l'esprit turbulent de la noblesse et des communes de Rome. Les barons oublièrent les guerres et les factions de leurs aieux; le luxe et le gouvernement les asservirent peu à peu à leur empire. Au lieu de soutenir à leurs frais une multitude de partisans et de satellites, ils employe rent leurs revenus à ces dépenses particulières qui multiplient les plaisirs et diminuent le pouvoir du propriétaire (1). Les Colonnes et les Ursins ne lutte +

<sup>(</sup>c) Le decteur Adam Smith (Wealth of Nations, vol. 1, p. 495-504) explique d'une manière admirable le changement des mœurs et les dépenses qu'amère des progrès de la civilisation. Il prouve, avec trop de sévérité peut-être, que

rent plus que sur la dégoration de leurs palais et de leuro chapelles, et l'opulence subite des familles. pontificales egala ou surpassa leur antique splendeur; On n'entend plus à Rome la voix de la liberté ni celle de la discorde, et, au heu d'un torrent écumeux, elle n'offre plus qu'un lac uni et stagnant où se peint l'image de l'oisiveté et de la servitude.

La domination temporelle du clergé scandalise L. go également le chrétien, le philosophe et le patriote (1). ecclésianti-La majesté locale de Rome, le souvenir de ses consuls et de ses triomphes, semblent ajouter une nouvelle amertume au sentiment et à la honte de sa servitude. En calculant de sang-froid les avantages et les défants du gouvernement ecclésiastique, on peut le louer dans son état actuel comme une administration douce; decente et paisible, qui n'a pas à craindre les dangers d'une minorité ou la fougue d'un jeune prince, qui n'est point minée par le luxe, et qui est affranchie des malheurs de la guerre; mais ces avantages se trouvent contre-balancés par ces

Rome, jeunes politiques de soixante ans, parvenus ce sont les vues les plus personnelles et les moins nobles qui ont eu les effets les plus salutaires.

avenements fréquens et renouvelés presque tous les sept ans, de souverains, rarement, originaires de

<sup>(1)</sup> Hume (History of England, vol. 1, p. 389) conclut trop légèrement que si la même personne réunit le pouvoit civil et le pouvoir ecclésiastique, il importe peu, de lui, donner le nom de prince ou de prélat, puisque le caractère de magistrat temporel predomine toujours.

au déclin de leur vie et de leurs talens, sans espoir. de vivre assez long-temps pour acheven les trabaux de leur regne passager et sans enfans pour les continuer. On tire le pontife du sein de l'Église et même du fond des couvens, des habitudes de l'éducation et de l'existence les plus contraires à la raison, à l'humanité et à la liberté. Enchaîné dans les filets d'une croyance servile, il a appris à croire en raison de l'absurdité, à respecter ce qui est méprisable et à mépriser ce qui est digne de l'estime de tous les êtres raisonnables; à punir l'erreur comme un crime, à célébrer la mortification de la chair et le célibat comme la première des vertus, à mettre les saints. du calendrier (1) au-dessus des heros de Rome, et des sages d'Athènes, à regarder enfin le missel ou le crucifix comme des instrumens plus utiles que la charrne on le métier qui produit des étoffes. Il ment dans les nonciatures ou sous la pourpre acquerir quelque connaissance du monde ; mais son esprit et ses mœurs conservent la tache primitive : sans doute il peut, par l'étude et l'expérience, arriver à une juste appreciation de sa profession ; mais cet artiste sacordotal doit necessalrement se penetrer de

<sup>(4)</sup> Un protestant peut dédaigner la dispute sur la préférence que mérite saint François ou saint Bomunique; mais if ne doit pas se hâter de condiquirer le zele ou l'esprit dudicieux de Sixte-Quint; qui plaça les statues des applices saint pleire extant Pauli-air les colognes de Trajan et de Constantin, qui ne portaient plus les statues de ces deux empercurs.

quelque partie de cet espeit de bigoterie qu'il table d'inculquer aux autres. Le génie de Sixte-Quint.(4) s'elança de l'obscurité d'un couvent de franciscains r'dans un régue de cinq aux, il aucanit la race des bandits et de tous ces hommes vicieux proscrits par les lois j'il abolit les lieux de franchise séculiers ou se retirajent les seclérats (a); il tréa une marine et une armée de terre; il rétablit les monuneus de l'aphiquité, il voulut les égaler dans ses constructions; et, après avoir use hoblement du reveniu public et l'avoir considérablement augmenté, il Ljaisa

<sup>&</sup>quot;() Un Italieu sorti de sou pays, Grégoire Lett, a publié La vie de Sixte-Quint, Janetzed., 1971, 3 vol. 18-13. C'est sin ouvrage détaillé et amusant, mais il n'inspire pas, que pleme confiance. Toutefois ce qu'on y lit du caractère du pôpe, ainsi que des principaux faits de cette histoire, se trouve vonfirmé par les Amales de Spondanus et de Marquot (A. D. : 588-1590 et Plustoure contemperaine du grand de Thou (I. EXXXII). 6: 1, 2: 1. EXXXII c. 70; 1. C. S.

<sup>(2)</sup> Les ministres étrangers ont emprenté de la vollèsse de Rome ces lieux privilégés, quarter ou franchises. Jules 11 avait hobil l'aboninanduis et detettandain franchitarum hajus modi nomen; mais les franchises on tencers repartasprés Sixte-Quiat. Je ne puis apercevoir la justice, ou du grandeir d'âme de Louis xiv, qui, en 1887; envoya à Roma un ambassadeur (le marquis de Lavardin) avec mille officiers, gardes et domestiques armés, pour soutenir ce trois fraque et inputter lunceent x na yest de se appirals (Vita di Siste V, t. 11, p. 260-278; Muratori, Amali d'Italia, t. xx, p. 494-2456, et Voltaires, Siscé de Louis XIV, 11, c. 14, p. 58, 59.)

cinq millions d'écus dans le château Saint-Angesmais la cronuté souilla sa justice; des vites de conquête furent lá cause de son activités; les abus reparturent à sa mort » on dissipa le trésor qu'il avsit amassés; il chargea la postérité de trente-cinq nouveaux impôts et de la vénalité des offices; et des qu'il eut rendu le derniet soupir, un peuple ingrat ou opprimé renyérsa as statue (1). L'originalité sauvage de Sixte-Quint occupe une place, particulière dans l'histoire des papes; et l'on ne peut juger des maximes et des effets de leur administration temporelle, que par un examen positif et comparatif des aris et de la philosophie, de l'agriculture et du cominerce, de la richesse et de la population, de l'Étate ecclésiastique (2). Quant à môt, je veux mourir en

<sup>(</sup>i) Cet outrage donn lieu à un décret qui fut inserti sur le unerbre et place an Capitole, Le style de ce décret es d'une simplicite noble et républicaine; s' que sur privates, sive magastratum gerens de collocanda vyo pontifici sutual mentionem, Jacres auxil, tejumo S. P. Q. R. dereto in perpetuan infanis et publicorum manerum expers esto. M. D. X. C. meine Augusto (Vitud Sixto V, tom. m., p., 469). Je crois qu'on observe encore ce décret, et je sale que tous les princes qui méritent des statues des risient établie da nême défensé.

<sup>(</sup>a) Les histoffes de l'Église, de l'Italie et de Isochrétienté, ne aut gerri dans la composition de cè chapitre. On décaurge souveit dans les vies originales des papes fetat de la ville et de la république de Rome, et les évigeneeus des quaterzième et quinzième siècles se trovent consigné dans les chroni-

paix avec tout le monde, et dans ces derniers mo-

ques grossières que j'ai examinées avec soin, et que je vais fadiquer dans l'ordre des temps

re Monddeschi (Ludovici Boncomitis) Pragment, Annalium roman. (A. D. 1528), dans les Striptores rerum italicarium de Muratori, tom. XII, p. 525. V. B. La cenfinuce qu'inspire ce.fragment se trouve un peu diminuée par une singulière intergolition, où l'auteur raconte sa propramorté l'Îge de cent quirige ans.

2º Fragmenta Historia romana (valgo Thomas Fortifiocea, in romana dialocto valgari (A. D. 1327-1354, in Muratori, Antiquit. med. avi ital., t. 111, p. 247-548),

base authentique de l'histoire de Rienzi.

3º Delphini (Gentilis) Diarium romanum (A. D. 1390-1410), dans les Rerum italic., etc., t. 111, part. 11, p. 846, 4º Antonini (Petri) Diarium romanum (A. D. 1404-

1417), t. xxiv, p. 969.

5º Petroni (Pauli) Miscellanea historica romana (A. D.

4433-1446), t. xxiv, p. 1101.
6 Volaterrani (Jacob.) Diarium rom. (A. D. 1452-1484), t. xxiii, p. 81

. 76 Anonymi Division urbis Roma (A. D. 1481-1492);

8º Infessure (Stephani) Diarium romanum (A. D.

1294, 1378-1494), tan, part at, p. 1109: ...

G. Hiloria arcaia Alexandri VI, suine accepta ex Diario Joh: Buneardi (A. D. 1492-1503), suin a Galt, a Godafr. Gaitelin. Lethnitio, Hannor. 1697, in-42. On peut completer le grand et précieux ouvrage de Bureard, d'après les manuscrits qui se trouvént d'ans les diverses biblioticiques d'Indicet de France (M. de Foncemagne. Mem. de l'Acad. des Inseript., 1. XVII, p. 597-606).

Excepté le dernier ouvrage, ces fragment et journaux se trouvent dans les Recueils de Muratori, mon guide et mon

#### HISTOIRE DE LA DÉCADENCE

mens je n'offenserai pas volontairement même le pape et le clergé de Rome.

maître dans l'histoire d'Italie. Le public lui doit sur cette matière: 19 Rerum italicarum scriptores (A. D. 500-1500 , quorum potissima pars nune primum in lucent prodit, etc. 28 vol. in-fol.; Milan, 1923-1938-1951. On désire des Tables chronologiques et alphabétiques pour servir de clef à ce grand ouvrage, qui est encore en désordre et dans un état défectueux, 2º Antiquitates Italia medii avi, 6 vol, in-fol; Milan; 1738-1743, en soixante-quinze Dissertations eurjeuses sur les mœurs, le gouvernement, la religion, etc., des Italiens du moyen age, avec un supplément considérable de chartres, de chroniques, etc. 3º Dissertacioni sopra le Antichità Italiane, 3 vol. in-4 Milan, 1751, traduction en italien de l'ouvrage précédent, faite par l'auteur luimême, et qu'on peut citer avec la même confiance que le texte latin des Antiquités. 4º Annali d'Italia, 18 vol. in-8º; Milan . 1953-1956, abrégé sec, mais exact et utile, de l'histoire d'Italie, depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu'au milieu du dix-huitiethe siècle. 5º Delle Antichità Estense ed Italiane, 2 vol. in-fol.; Modene, 1717-1740. Dans l'histoire de cette noble famille, d'où sortent les rois actuels de PAn-. gleterre, Muratori n'est pas entraîné par la fidélité et la reconnaissance qu'il devait aux princes d'Este en qualité de " shiet. Dans tous ses ouvrages il se montre écrivain laborieux et exact, et il cherche à s'élèver au-dessus des préjugés bidinaires d'un prêtre. Il était né en 1672; il est mort en 1750, après avoir passé près de soixapte ans dans les bibliothèques de Milan et de Modene. (Vita del proposto Ludovico Antohio Miliatori, par Gian: Francesco Soli Muratori, son neveu et son successeur. Venise; 1756 ; in-40.1

# CHAPITRE LY

Tubleau des ruines de Rome au quinzième siècle. Quatre causes de décadence et de destruction. Le Colisée eité pour exemple. La ville nouvelle. Conclusion de l'ouvrage.

VERS la fin du règne d'Eugène IV, le savant Pogge (1) et un de ses amis, serviteurs du pape l'un et l'autre, montérent sur la colline du Capitole; ils se reposerent parmi les débris des colonnes et des A.D. 1430 temples, et, de cette hauteur, ils contemplerent l'immense tableau de destruction qui s'offrait à leurs yeux (2). Le lieu de la scène et ce spectacle leur ouvraient un vaste champ de moralités sur les vicissitudes de la fortune, qui n'épargne ni l'homme ni ses ouvrages les plus orgueilleux, qui précipite dans le meme tombeau les empires et les cités ; et ils se reunirent dans cette opinion que, comparativement à sa grandeur passée, Rome était de toutes les villes

Coup d'oril

<sup>(1)</sup> J'ar dejà indiqué (t. xx, ch. xxv, p. 369; note 2) l'âge, le earactère et les écrits du Pogge; et j'ai marqué particulièrement la date de ce discours élégant et moral sur les vicissitudes de la fortune.

<sup>(1)</sup> Consedimus in ipsis Tarpeia areis ruinis, pono ingens parta cujusdant, ut puto, templi, marmoreum limen pluris masque passim confracte columnas, unde magna ex parte prospectus arbis pat

du monde celle dont la chute offrait l'aspect le plus imposant et le plus déplorable. « L'imagination de Virgile, dit le Pogge à son ami, a décrit Rome dans son premier état ; et telle qu'elle pouvait être à l'époque où Évandre accueillit le réfugié troyen (1). La roche Tarpéienne que voilà ne présentait alors qu'un hallier sauvage et solitaire : au temps du poëte, sa cime était couronnée d'un temple et de ses toits dorés. Le temple n'est plus; on a pillé l'or qui le décorait ; la roue de la fortune a achevé sa révolution, les épines et les ronces défigurent de nouveau ce terrain sacré. La colline du Capitole, où nous sommes assis, était jadis la tête de l'empire romain, la citadelle du monde et la terreur des rois, honorée par les traces de tant de triomphateurs, enrichie des déponilles et des tributs d'un si grand nombre de nations : ce spectacle qui attirait les regards du monde, combien il est déchu! combien il est changé! combien il s'est effacé! Des vignes embarrassent le chemin des vainqueurs; la fange souille l'emplacement qu'occupaient les bancs des senateurs. Jetez les yeux sur le mont Palatin et parmi ses énormes et uniformes débris : cherchez le théatre de marbre, les obélisques, les statues colossales,

<sup>(1)</sup> Eneid. VIII., 97-369. Cet ancien tableau, qui est, d'une touche is délicate et amené avec tant d'art, dévair infécesser rivement un Romain, et les études de hôtre jennesse nous mettent à portée de partager les sentimens d'un Romain.

## DE E'EMPIRE ROMAIN, CHAP, LXXI. 303

les portiques du palais de Néron; examinez les autres collines de la cité; partout vois apercevrez des espacés vides, coupés seulement par des mines et des jardins. Le Forum, où le peuple fomain faisait ses lois et nommait ses magistrats, contient nujerrd'hui des epclos destinés à la culture des légumes, on des éspaces que parcourent les bullles et les pourceaux. Tant d'édifices publics et particuliers, qui, par la solidité de leur construction, semblaient braver tous les âges, gisent renversés, dépouillés, épars dans la poussière, comme les membres d'un robuste géant; et ceux de cés ouvrages imposans qui ont survéen aux outrages du tempe et de la fortune ren-entre par la fait de la fortune ren-entre de la membre de la fortune ren-entre de la destruction du réste (t). »

Ces ruines sont décrites fort en détail par le Poggé, Durdes premiers qui se soient élevés des monumens de la supersition religieuse à ceux de la supersition classique (a). 1º Parmi les ouvrages du temps de la république; il distinguait encore un pont, un arceau, un sépulcre, la pyramide de Cestins, et dans la partie du Capitole occupée par les officiers de la gabellé, une double rangée de voûtes qui portaient le nom de Catulus et altestaient sa munificence.

<sup>(1)</sup> Capitolium adeò... immutatum ut vincee in senatoram subsellus suecesierint, stercorum ac purgamentorum recepie, culum facum. Respice ad Palatinum monteim... vasta ruderd... cateros colles perlustra omnia vacua adificii, ruini, vincique oppleta conspicies. Pogge, de Varietate fortuna: p. 21.

<sup>(2)</sup> Voyer le Pogge, p. 8-22.

2º Il indique onze temples plus ou moins conservés; depuis le Panthéon, encore entier, jusqu'aux trois arceaux et à la colonne de marbre, reste du temple de la Paix que Vespasien fit, élever après les guerres circles et son triomphe sur les Juifs. 3º Il fixe un peu légèrement à sept le nombre des anciens thermes ou bains publics, tous tellement dégrades qu'aucun ne laissait plus entrevoir l'usage ni la distribution de leurs diverses parties; mais ceux de Dioclétien et d'Antonin Caracalla étaient encore appelés, du nom de leurs fondateurs; ils étonnaient les curienx qui observaient la solidité et l'élendue de ces édifices, la variété des marbres, la grosseur et la multitude des colonnes, et comparaient les travaux et la dépense qu'avaient exigés de pareils édifices, avec leur utilité et leur importance. Aujourd'hui même il-reste quelques vestiges des thermes de Constantin, d'A? lexandre, de Domitien ou plutôt de Titus. 4º Les arcs de triomphe de Titus, de Sévère et de Constantin, se trouvaient en entier, et le temps n'en avait point effacé les inscriptions; un fragment d'un autre tombant en ruine était honoré du nom de Trajan, et ... on en vovait sur la voie Flaminienne deux encore sur pied, consacrés à la moins noble mémoire de Faustine et de Gallien. 5º Le Pogge, après nous avoir décrit les merveilles du Colisée, aurait pu négliger un petit amphithéatre de brique, qui vraisemblablement servait aux gardes prétoriennes : des edifices publics et particuliers occupaient deja en grande partie l'emplacement des shéatres de Marcellus et de Pompée, et on ne distinguait plus que la position et la forme du cirque agonal et du grand cirque, 6º Les colonnes de Trajan et d'Autonin étalent debout, mais les obélisques égyptiens étaient brises ou ensevelis sous la terre. Ce peuple de dieux et de héros crées par le ciseau des statuaires avait, dispara; il ne restait qu'une statte équestre de bronze, et cinq figures en marbre, dont les plus remarquables étaient deux chevaux de Phidias et de Praxitéle. 7º Les mausolées ou sépulcres d'Auguste et d'Adrien ne pouvaient avoir entièrement disparu' mais le promier n'offrait plus qu'un moncean . de terre; celui d'Adrien, appelé château Saint-Ange, avait pris le nom et l'exterieur d'une citadelle moderne. Si l'on y ajoute quelques colonnes éparses et dont on ne connaissait plus la destination, telles étaient les rumes de l'ancienne ville ; car les murs , formant une circonférence de dix milles, fortifiés de trois cent soixante-dix-neuf tours et s'ouvrant par treize portes, laissaient voir les marques d'une construction plus récente.

C'est plus de neuf siècles après la chute de l'em- Depoc pire d'Occident, et même du royanne des Goths en fialie, que le Pogge faisait cette triste description. Durant la longue période d'anarchie et de malheurs où l'empire, les arts et les richesses, abandonnerent les bords du Tibre, la ville ne put ajouter à ses embellissemens ou rétablir les anciens : et comme toutes les choses humaines doivent retrograder si offes n'avancent pas, le progrès de chaque stècle hâtait la

ruine des ouvrages de l'anniquité. Mesurer le progrès du dépérissement et indiquer à chaque époque l'état de chaque édifice, serait un travail iuntile et infini; je me bornerai done a deux observations qui nous conduiront à examiner brièvement et en général les causes et les effets de ce dépérissement re Deux siècles avant la complainte éloquente du Pogge, un auteur anonyme avait publié une description de Rome (1). Son ignorance peut nous avoir désigné les mêmes objets apercus par le Pogge, sous des noms bizarres ou fabuleux : toutefois ce topographe barbare avait des yeux et des oreilles; il était en état d'observer les restes d'antiquités qui subsistalent cucore, et d'écouter les traditions du peuple. Il indique d'une manière très - distincte sept theatres, onze bains, douze arcs de triomphe et dix-huit palais, dont plusieurs avaient disparu, avant le temps où ecrivait le Pogge. Il paraît que plusieurs des solides monumens de l'antiquité ont subsisté long-temps (2),

<sup>(</sup>i) Liber de mirabilibre Roma, ex registro Nicolai cirulimalis de dringonia, in Bibbiliones inneti Lidori arquirio II/, aº 63, Montlaucan (Dariam italicum ș). 263-80 i 3 a public ce traite avec quelques notes fort courtes, mais sei-judisigueses. Il co parle aipsi: Sergitor XIII circiter seculi, ut bidem notatur; antiquaria rei imperitue, et, ut ab 'illo avo, magis et Arlibra fullellir referui : sed, quat momementa que tis temporibus Roma imperienta pro modulo recentes, tota-parina tible lucis mutualitur qui romanis imaguistibus indagantis georgia punghi (p. 1833). "

<sup>(2)</sup> Le père Mabilion (Andireta, t. 14; p. 502) a publie la

et que les principes de la destruction ont agi, aux treizième et quatorzième siècles, avec un redoublement d'energie. 2º La même réflexion est applicable aux trois derniers siècles, et nous chercherions en vain le Septizonium de Sévère (1), célébre par Pétrarque et par les antiquaires du seizième siècle. Tant que les édifices de Rome firent entiers . la solidité de la masse et l'accord des parties résisterent à l'impétuosité des premiers coups : mais la destruction commencée, des fragmens ébranles tomberent au premier choc.

Après des recherches faites avec beaucoup de soin sur la destruction des ouvrages des Romains, je trouve quatre causes principales, dont l'action s'est prolongée durant plus de six siècles : 1º le décât opéré par le temps et la nature; 2º les dévastations des Barbares et des chrétiens : 3º l'usage et l'abus qu'on a faits des matériaux qu'offraient les monumens de l'antiquité; et 4º les querelles intestines des habitans de Rome,

1. L'homme parvient à élever des monumens bien plus durables que sa courte vie : cependant ces monumens sont comme lui périssables, et dans l'immen-

relation d'un pelerin anonyme du neuvième siècle, qui, en décrivant les églises et les saints fieux de Rome, indique plusieurs édifices, et surtout des portiques, qui avaient, dispara avant le treizieme siècle.

<sup>(1)</sup> Voyez, sur le Septizonium, les Memoires sur Petrarque, toni. 1, p. 325; Donat, pag. 338; et Nardint, p. 117-414

cinq millions d'écus dans le château Saint-Anges, mais la cruauté souilla sa justice; des vues de conquête furent la cause de son activité; les abus reparurent à sa mort » on dissipa le trésor qu'il avait amassé, il chargea la postérité de trents-cinq nouveaux jmpôts et de la vénalité des offices; et des qu'il eut rendu le derniet soupir, un peuple ingrat ou opprimé renyelse as statue (1). L'originalité sauvage de Sixte-Quint occupe une place, particulière dans l'bistoire des papes; et l'on ne peut juger des maxines et des effets de leur administration temporelle, que par un examen positif et comparatif des aris et de la philosophie, de l'agriculture et du commerce, de la richèse et de la population, de l'Étate ecclésiastique (2). Quant à môt, je veux mourir en

<sup>(1)</sup> Cet outrage donna lieu à un décret qui lui inscrit sur le marbre et platé au Capitole. Le style de ce décret est d'une simplicité noble et républicaine : Si quis sue privatus, sior magistratum gerens de collocande vivo ponitifei statud mentionem figere auxil, legitimo S. P. Q. R. decreto in perpetium infamie et publicorum munorum expers estu. M. D. X. C. menie Augusta. (Vitud'à Sito V. vion., p. 469). Le prois qu'on observe euchre ce décret, et je suis que tous les princes qu' méritent des statues devraient établie du même défensé.

<sup>(</sup>a) Les histoffes de l'Église, de l'Italie et de l'achtrillenté, in out pervi dans la composition de cè chapitre. On décaurre sonçant dans les vies originales des papes feut de la ville et de la république de Rome, et l'estrépensent des guaturrième et quinzième siècles se trovent consigné dans les chroni-

## DE CEMPIRE ROMAIN. CHAP. LXX.

paix avec tout le monde, et dans ces derniers mo-

ques grossières que j'ai examinées avec soin, et que je vais indiquer dans l'ordre des temps.

r Monaldeschi (Ludovici Boncomitis) Fragment, Annaliam roman, (A. D. 1328), dans les Scriptores rerum italicarium de Muratori, tom. xxi. p. 525. J. B. La confinace qu'inspire ce.fragment se trouve un peu diminuée par une singulière interpolition, ou l'auteur raconte sa propromorta l'îge de cent quirige ans.

2º Fragmenta Historia romana (valgo Themas Forti-fioca, in romana dialecto, vulgari (A. D. 1327-1334, in Muratori, Antiquit. med. av. itat., v. 11, p. 247-548), base authentique de l'histoire de Rienzi.

3º Delphini (Gentalis) Diarium romanum (A. D. 1370-1410), dans les Rerum italic., etc., t. 11, part, 11, p. 846.
4º Antonini (Petr) Diarium romanum (A. D. 1404-1417), t. xxiv, p. 960.

5º Petroni (Pauli) Miscellanea historica romana (A. D.

433-1446), t. xxiv, p. 1101.
6º Volaterrani (Jacob.) Diarium rom. (A. D. 1472-1484), t. xxiii, p. 81.

7d Anonymi Davium urbis Rome (A. B. 1481-1492), t. 111, part. 1, 11, p. 1069.)

8º Infessura (Stephan) Digrium romanum (A. D. 1294, 1378-1494), t. 111, part. 11, p. 1109.

g<sup>n</sup> Hilonja arania Alexandii VI, ziwe excepta ex Diano John Bineardi (A. D. 159-1503) edit is debdig; Galtikus Leidnizio, Hauov. 1697, is-4°. On peut completer le grand et précieux ouvrage de Bureard, "Sapres les manuscrits qui se trouvent d'ans les diverses bibliothéques Vitalies de France (W. de Fonceningne. Mem. de l'Acad. des Insenju., t. xvi. p. 599-605).

Excepté le dernier ouvrage, ces fragmens et journaux se trouvent dans les Recueils de Muratori, mon guide et mon-

mens je moffenserai pas volontairement même le pape et le clergé de Rome.

maître dans l'histoire d'Italie. Le public lui doit sur cette matière: 19 Rerum italicarum scriptores (A. D. 500-1500 . quorum potissima pars nunc primum in Incem prodit, etc.) 28 vol. in-fol.; Milan, 1723-1738-1751. On désire des Tables chronologiques et alphabétiques pour servir de clef à ce grand ouvrage, qui est encore en désordre et dans un état défectueux. 2º Antiquitates Italia medii avi, 6 vol. in-fol; Milan; 1738-1743, en soixante-quinze Dissertations curieuses sur les mœurs, le gouvernement, la religion, etc., des Italiens du moyen âge, avec un supplément considerable de chartres, de chroniques, etc. 3º Dissertazioni sopra le Antichità Italiane, 3 vol, in-4 Milan, 1751, traduction en italien de l'ouvrage précédent, faite par l'auteur luimême, et qu'on peut citer avec la même confiance que letexte latin des Antiquités, 4º Annali d'Italia, 18 vol. in-8º: Milan , 1053-1756, abrégé sec , mais exact et utile, de l'histoire d'Italie, depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'au milieu du dix-huitième siècle. 5º Delle Antichità Estense ed Italiane, 2 vol. in-fol.; Modene, 1717-1740. Dans l'histoire de cette noble famille, d'où sortent les rois actuels de PAn-, gleterre, Muratori n'est pas entraîné par la fidélité et la reconnaissance qu'il devait aux princes d'Este en qualité de " spiet. Dans tous ses ouvrages il se montre écrivain laborieux et exact, et il cherche à s'élever au-dessus des préjugés ordi- . naires d'un prêtre. Il était ne en 1672; il est mort en 1750, après avoir passé près de soixante ans dans les bibliothèques de Milan et de Modene. (Vita del proposto Ludovico Antohio Miligtori, par Gian: Francesco Soli Muratori, son neveu ci son successeur Venise, 1756; in 40.)

## CHAPITRE LXXI.

Tableau des ruines de Rome au quinzième siècle. Quatre causes de «décadence et de destruction. Le Colisée eité pour exemple. La ville nouvelle. Conclusion de l'ouvrage.

Vens la fin du règne d'Eugène IV, le savant Poggé (1) et un de ses amis, serviteurs du pape l'un et l'autre, montérent sur la calline du Capitole; ils se reposèrent parmi les débris des colonies et des temples, et, de cette hauteur, ils contemplèrent l'immense tableau de destruction qui s'offrait à leurs yeux (2). Le lieu de la scène et ce spectacle leur ouvraient un vaste champ de moralités sur les vicissitudes de la fortune, qui n'épargne ni l'hommo ni ses ouvrages les plus orgueilleux, qui précipite dans le même tombeau les empires et les cités; et ils se féunifent dans cette opinion que, comparativement à sa grandeur passée, flome était de toutes les villes

Coup d'œil et discours du Pogge, assis sur la colline du Capitole. A. D. 1430.

<sup>(1)</sup> La déjà indiqué (1. xu.; ch. 14v.; p. 369; note 2). l'âge, le earactère et les écrits du Pogge; et j'ai marqué particulièrement la date de ce discours élégant et moral sur les vicissitudes de la fortune.

<sup>(2)</sup> Consedinus in ipsir Tarpeia arcis ruinis, pono ingenporta cujusidan, ut puto, templi, marmoreum limen plarimasque passim confractas columnas, unde magna ex parte prospectua arbis patei (p. 5).

302

du monde celle dont la chute offrait l'aspect le plus imposant et le plus déplorable. « L'imagination de Virgile, dit le Pogge à son ami, a décrit Rome dans son premier état; et telle qu'elle pouvait être à l'éboque où Évandre accueillit le réfugié troyen (1). La roche Tarpéienne que voilà ne présentait alors qu'un hallier sauvage et solitaire : au temps du poëte, sa cime était couronnée d'un temple et de ses toits dorés. Le temple n'est plus on a pille l'or qui le décorait; la roue de la fortune a achevé sa révolution, les épines et les ronces défigurent de nouveau ce terrain sacré. La colline du Capitole, où nous sommes assis, était jadis la tête de l'empire romain, la citadelle du monde et la terreur des rois, honorée par les traces de tant de triomphateurs, enrichie des déponilles et des tributs d'un si grand nombre de nations : ce spectacle qui attirait les regards du monde, combien il est déchu! combien il est changé! combien il s'est effacé! Des vignes embarrassent le chemin des vainqueurs; la fange souille l'emplacement qu'occupaient les bancs des senateurs. Jetez les veux sur le mont Palatin et parmi ses enormes et uniformes débris; cherchez le théatre de marbre, les obélisques, les statues colossales,

<sup>(1)</sup> Eneid. viii., 99-369. Cet ancièn tableau, qui est, d'une fouche si délicate et amené avec tant d'art, devait infécesser vivement un Romain, et les études de notre jennesse nous metteut à portée de partager les sentimens d'un Romain.

les portiques du palais de Néron; examinez les autres collines de la cité i partout vons appreevrez des espacès vides, coupés seudement par des ruines et des jardins. Le Fortim, où le peuple Yomain faisait ses lois et nommait ses magistrats, contient aujeurd'hait des epclos destinés à la culture des légumes, on des éspaces que parcourent les bufles et les pourceaux. Tant d'édifices publics et particuliers, qui, par la solidité de leur construction, semblaient braver tous les âges, gisent renversés, dépouillés, épars dans la poussière, comme les membres d'un robuste géant; et ceux de ces ouvrages imposans qui ont survéen aux outrages du temps et de la fortune repetent plus frappante la destruction du réste (t). »

Ces ruines sont décrites fort en détail par le Pogge, no l'un des premiers qui se soient élevés des monumens de la superstition religieuse à ceux de la superstition. Classique (2), 1º Parmi les ouveages du temps de la république, il distinguait encore un pont, un arcéeau, un sépulcre, la pyramide de Cestius, et dans la partie du Capitolé occupée par les officiers de la gabelle, une double rangée de voûtes qui portaient le nom de Cetulus et altestaient sa munificence.

escription qu'il fait des rumes de Rome.

<sup>(1)</sup> Capitalium adeò... immutatum su vinea in senatoram subsellia successezint, stercorum ac purgamentorum recepțaculum fartum. Rospice ad Palatinum monteia..., vasta rudera,... ceteros colles pertustra amnia vacua adificii, ruini; vineique opplela conspicies. Pogge, de Varietate fortuna; p. 21.

<sup>(2)</sup> Voyer le Pogge, p. 8-22

2º Il indique onze temples plus ou moins conservés; depuis le Panthéon, encore entier, jusqu'aux trois arceaux et à la colonne de marbre, reste du temple de la Paix que Vespasien fit, élever après les guerres circles et son triomphe sur les Juifs. 3º Il fixe un peu légèrement à sept le nombre des anciens thermes ou bains publics, tous tellement dégrades qu'aucun ne laissait plus entrevoir l'usage ni la distribution de leurs diverses parties; mais ceux de Dioclétien et d'Antonin Caracalla étajent encore appelés, du nom de leurs fondateurs; ils étonnaient les curieux qui observaient la solidité et l'étendue de ces édifices, la variété des marbres, la grosseur et la multitude des colonnes, et comparaient les travaux et la dépense qu'avaient exigés de pareils édifices, avec leur utilité et leur importance. Aujourd'hui même il-reste quelques vestiges des thermes de Constantin, d'A7 lexandre, de Domitien ou plutôt de Titus. 4º. Les arcs de triomphe de Titus, de Severe et de Constantin, se trouvaient en entier, et le temps n'en avait point effacé les inscriptions; un fragment d'un autre tombant en ruine était honoré du nom de Trajan, et. on en voyait sur la voie Flaminienne deux encore sur pied, consacrés à la moins noble mémoire de Faustine et de Gallien. 5º Le Pogge, après nous avoir décrit les merveilles du Colisée, aurait pu négliger un petit amphithéâtre de brique, qui vraisemblablement servait aux gardes prétoriennes : des edifices publics et particuliers occupaient dejà en grande partie l'emplacement des shéâtres de Marcellus et de Pompée, et on ne distinguait plus que la position et la forme du cirque agonal et du grand cirque, 6º Les colonnes de Trajan et d'Autonin etalent debout, mais les obélisques égyptiens étatent brises ou ensevelis sous la terre. Ce peuple de dieux ét de héros créés par le ciseau des statuaires avait, dispara; il ne restait qu'une statue equestre de bronze, et cinq figures en marbre, dont les plus remarquables étaient deux chevaux de Phidias et de Praxitéle. 7º Les mausolees ou sépulcres d'Auguste et d'Adrien ne pouvaient avoir entrerement disparu', mais le premier n'offrait plus qu'un monceau de terre : celui d'Adrien , appelé château Saint-Ange, avait pris le nom et l'extérieur d'une citadelle moderne. Si l'on y ajoute quelques colonnes éparses et dont on ne connaissait plus la destination, telles étaient les rumes de l'ancienne ville ; car les murs ; formant une circonférence de dix milles fortifiés de trois cent soixante-dix-neuf tours et s'ouvrant par treize portes. Jaissalent voir les marques d'une construction plus récente.

C'est plus de neuf siècles après la chute de l'empire d'Occident, et même du royanme des Ooths ent falle, que le l'ogge faisait cette triste description. Durant la longue période d'ânarchie et de malhants où l'empire, les arts et les richesses, abandomièrent les bords du. Tibre, la ville ne put ajouter à ses embellissemens ou rétablir les anciens : et comme toutes les 'closes humaines' doivent rétrograder si elles navaucent pas, le progrès de chaque siècle affait la

dael des onvrages de Rontes rume des ouvrages de l'antiquité. Mesurer le progres du dépérissement et indiquer à chaque énoque l'état de chaque édifice, serait un travail inutile et infini; je me bornerai done à deux observations qui nous conduiront à examiner brievement et en général les causes et les effets de ce dépérissement: r° Deux siècles avant la complainte éloquente du Pogge un auteur anonyme avait publié une description de Rome (1). Son ignorance peut nous avoir désigné les mêmes objets apercus par le Pogge, sous des noms bizarres ou fabuleux : tontefois ce topographe barbare avait des yeux et des oreilles; il était en état d'observer les restes d'antiquités qui subsistaient encore, et d'écouter les traditions du peuple. Il indique d'une manière très distincte sept théatres, enze bains, douze arcs de triomphe et dix-huit palais, dont plusieurs avaient disparu avant le temps où écrivait le Pogge. Il paraît que plusieurs des solides monumens de l'antiquité ont subsisté long-temps (2),

<sup>(1)</sup> Liber de mirabilibas Roma, ex regitiro Nicolas cirdimilis de drigonia, in Bibliotheces tanest Isidori arquirio II; a 69, Montlaucon (Diariam staticum șp. 263-201 șp public ex traite avec quelques poles fost courtei, mais tea-judisiques. He un parle aipsi: Sergitor XIII struiter, aveili, it ibidem notatur; antiquarier rei imperitui, el, ut. de 'ilo avo, magis et adilibas Jobelis referus; sed, quat imonmonta que si temporibus Roma imperienta pro modulo-recenere, son-parion, oble lacis metandirier qui romanti finaquistimbus shaqeabile; gerens handles (1).

<sup>(2)</sup> Le père Mabillon (Andiecta, ( 17; p. 502) a publie la

et que des principes de la destruction ont agi, aux treizième et quatorizième siècles, avec un redoublement d'energie. a La même reflexion est applicable aux trois derniere siècles, et noirs chercherions en vain le Septizontum de Severe (1), celèbre par Petrarque et par les antiquaires du soizième siècle. Tant que les défices de Rome finert outiers, la solidité de la masse et l'accord des parties résistèrent à l'impétuosité des premiers coups; mais la destruction commencées, des fragmens ébraulés tombérent au premier choc.

Après des recherches faites avec beaucoup de som sur la destruction des ouvrages des Romains, jo tropve quatre causes principales, dont l'action aust profongée durant plus de six siècles : 2° 1e dégat opéré par le temps et la nature; 2° les dévastations, des Barbares, et des chrétiens; 3° l'usage et l'abus qu'on à faits des matériaux qu'offraient les monumens de l'antiquité; et 4° les qu'erelles intestines des habitans de Rome.

1. L'homme parvient à élever des monumens bien plus durables que sa courte vie; cependant ces mo-le numens sont comme lui périssables, et dans l'immen-

Le dégit per par le emp et la

relation d'un pelerin anonyme du neuvieme siècle, qui, en décrivant les églises et les saints fieux de Rome, indique plusieurs 'édifices, et surtout des portiques, qui avaient disparu avant le treixième siècle.

<sup>(1)</sup> Voyez, sur le Septizonium, les Mémoires sur Pétrarque, tom. 1, p. 825; Donat, pag. 338; et Nardior,

site des siècles sa vie et ses onvrages n'ont du un instant. Il n'est pourtant pas facile de circonscrire la durée d'un édifice simple et solide. Ces pyramides : merveilles de l'antiquité, excitaient dejà la coriosité des anciens (r); cent générations ont disparu comme les feuilles de l'automne (2), et après la chute des Pharaons et des Ptolomées, des Césars et des califes. les mêmes pyramides, debout et inébranlables, s'élèvent encore au-dessus des flots du Nil déborde. Un édifice composé de parties diverses et délicates est plus sujet au dépérissement, et le travail silencieux du temps peut être accelere par des ouragans et des tremblemens de terre; des inondations et des încendies. Sans doute l'atmosphère et le sol de Rome ont éprouve des secousses; ses tours élevées ont été ebranlees dans leurs fondemens; mais it ne parait pas que les sept collmes se trouvent placées sur aucune des grandes cavités du globe, et la ville n'a éprouve dans aucun siècle ces convulsions de la nature qui, dans les climats où se trouvent situées

tremble mens de terre.

<sup>(2)</sup> For la harangue de Glaucus dans l'Iliade (Z. 146).
Homère emploie souvent cette image naturelle et néclancolline.

Antioche, Lisbonne on Lima, aneantissent en pen de momens les travaux de plusieurs générations. Le fen est l'agent le plus actif de la vie et de la destruction : la volonté ou seulement la négligence des hommes peut produire, peut étendre ce rapide fléau, et toutes les époques des annales romaines. sont marquées par des calamités de ce genre. Le mémorable incendie, crime ou malheur du règne de Meron, continua avec plus ou moins de fureur durant six on neuf jours (i). Les flammes dévorèrent nne quantité innombrable d'édifices accumulés dans des rues étroites et tortueuses ; et lorsqu'elles cesse. rent, des quatorze quartiers de Rome, quatre seufement étaient dans lour entier, trois se trouvnique détruits complétement, et sept étaient déligurés par les restes fumans des édifices en ruines (2). L'empire

<sup>(</sup>A) Les savant critique M, des Vignoles (Hist. crit. de la rég. de la trirs; 1, uni, p. 74-18; rx, p. 772-187) place qui incéndie A. D. 64, juillet 179; et la persécution de chrétiens; qui en fut la suite, au. 15 novembre de la menur, année.

<sup>(</sup>a) Quippe in regiones quassordesim Roma distribute, quarrum quaturo; integre masiebant, vires volo tenux dejectes à sigitem reliquis paugis lectorum estrigia suprevrant, laseque et semuissid. Parmi leg-anciens échices qui furent coussunés, y-Tacite comple le temple de la fume élevé par Sérvius Tullius, in éhapelle et l'autel donsacrès par Érandre priseaul litrauli; le temple de l'upiter Sjator, construit pour accomplir le veux de Romulus; le palais de Nama, le temple de Venu eum phenduses populi, rougani. Il regrette enante le se oper int victorisi quarite et o Gracquim arțium decorea, in

## 316 HISTOIRE DE LA DECADENCE

ctant au plus haut point de sa gloire; la métropole sortit de ses cendres avec un nouvel éclat; mais les vieux citoyens déploraient des pertes irréparables. les chefs-d'convre des Grees, les trophées de la victoire, et les monumens de l'antiquité primitive qui fabuleuse. Dans les temps de misère et d'anarchie, chaque blessure est mortelle, chaque perte est saus remede, et les soins publics du gouvernement, l'activité de l'intérêt particulier, ne peuvent plus réparer le dégat. Mais deux considérations donnent lieu de penser que les incendies produisent plus de ravages dans une ville florissante que dans une ville misérable. 1º Les matières combustibles, la brique, le bols et des métaux; se consument ou se fondent promptement, et les flammes attaquent en vain des murailles nues, des voûtes d'une grande épaisseur, dépouillées de leurs ornemens. 2º Cest dans les hahitafions plébéiennes qu'une funeste étincelle cause pour l'ordinaire des incendies; mais des que le feu les a dévorées, les grands édifices qui out résisté à la flamme, ou qu'elle n'a pu atteindre, se trouvent seuls au milieu d'un espace vide, et ne courent plus aucun danger. La situation de Rome l'expose à de fréquentes inondations. Le cours des rivières qui descendent de l'un ou de l'autre côté de l'Apennin, sans .. en excepter le Tibre, est irrégulier et de peu de longuenr; lears eaux sont basses durant les chaleurs

multa qua seniores meminerant, qua reparati nequibane (Annal, xx, 40,41). de l'été, et lorsque les plures ou la fonte des neiges les grossissent au printemps ou en hiver, elles for? ment des torrens impetueux. Si le vent les repousse à l'en arrivée dans la mer, leur lit ordinaire ne pouvant les contenir, elles débordent et inondent sahs. obstacle les plaines et les villes des environs. Peu après le triomphe qui suivit la première guerre punique, des pluies extraordinaires enflèrent le Tibre, ef un débordement, de plus longue durée et plus étendu que ceux qu'on avait vus insqu'alors, detruisit tous les bâtimens qui se trouvaient au-dessous des collines de Rome Diverses causes amenèrent fes mêmes dégâts; selon la nature du sol, les édifices furent entraînés par une impulsion subite, on dissous et minés par le séjour des eaux (r). La même calamité se renouvela sous le règne d'Auguste : le fleuve mutiné renversa les palais et les temples situés sur ses bords (2); et les soins de cet empereur pour net-

(1) A. U. C. 507, repentina subsersio tritus Rome pravenit triumphum, Romanorum......diterra ignium aquarumque clades peni abumpere urben. Nam Theris mooilis auteui inhribus et ultra opinionem, ved diurnitate veb magnitudite, redundats, omnia Rome endificia in plano postia elebota. Diverse qualitatis locorum ad unam conventro perticien, quonium et qua seguior inumitatio tenuit medefacta dissolvit; et que cursus torrents invenit, impulsa defect (Torse, Hiss.), I. v. c. st., p. 244, écht. Havercamp). Il faut obseiver que l'apologiste chretien s'etudicà è sagette feès malheurs du honde marca.

> Villanus flavam Tiberim , retortis Luttore Etrusco violenter undis ,

toyer et agrandir son lit, qu'avaient encombre les ruines, n'empéchèrent pas ses successeurs d'avoir à s'ocuper des mêmes périls et des mêmes travaux (1). La superstitont et des intérêts particuliers arrêtèrent-long-temps le projet de détourier dans de nouveaux canaux le. Tibre, ou qu'elques -unes des n'uères qui lui portent leur tribut (a). On l'a exécuté depuis, mais les avantages, de cette opération tardive et mal faite n'ont pas dédommagé du travail et de la dépense. L'asservissement des n'uières est la victoire la plus helle et la plus importante que les hommes aient obtenné sur les révoltes de la nature (3). Et si le

#### Ire dejectum menumenta regis Templaque Vestæ. (Hon., Carm. 1, 2.)

Si le palais de Numa et le temple de Vesta furent renversés. du telaps d'Horace, ce que l'incendie de Néron consuma de ces édifices pouvait à peine mériter les épithètés de votustissima on d'incorrupta.

(1) Ad cocreendas intendationes alveum Tiberis, lanava ac repurgavit, completum olim ruderibus; et gedificirum, prodapsionibus coaretatum (Suetone, in Aggusto, a. 30). (2) Taoite rapporte les pétitions que les différentes rilles

de l'Adié adcesserant au sénat contre cette mesure. On peutremarquer ici les progrès de la raison. Dans une pareille sfânire on consulterait sans ribute les interfes locaux; maisla chambre des compunes rejetterait avec dédain, cet argument superstiteux; "que la nature assigne, aux rivières le sours qu'i leur est propre, etc."

(3) Voyez les Epoques de la Nature de l'éloquent et philosophe Buffon. Son tableau de la Guyane, province de l'Amérique méridionale, est celui d'une terre neuve et-

Tibre put faire de pareils ravages sous un gouvernement actif et ferme, qui pouvait arrêter ou qui pourrait compter les maux auxquels fut exposée la ville après la chute de l'empire d'Occident? Le mal lui-même produisit enfin le remede. L'accumulation des décombres et de la terre détachée des collines a exhaussé le sol de Rome, qui maintenant élevé, à ce qu'on croit, de quatorze ou quinze pieds (r) au-dessus de l'ancien niveau, rend la ville moins accessible aux débordemens de la rivière (2).

II. Les auteurs de toutes les nations, qui imputent aux Coths et aux chrétiens la destruction des les monumens de l'ancienne Rome, ont négligé d'examiner jusqu'à quel point ils pouvaient être animés coupli du besoin de détruire, et jusqu'à quel degré ils enrent le loisir et les moyens de se livrer à cette disposition. J'ai décrit plus haut le triomphe de la barbarie et de la religion, je vais indiquer en peu de mots la liaison réelle ou imaginaire de ce triomphe

sauvage où les eaux sont abandonnées à elles-mêmes, et n'ont point été dirigées par l'industrie de l'homme (p. 212-561; édit. in-40).

<sup>(1)</sup> M. Addison a remarqué dans son Voyage en Italie ce fait curieux et inconfestable. Voyez ses OEuvres, t. 11, p. 98, édit. de Baskerville.

<sup>(2)</sup> Le Tibre a cependant quelquefois endommagé la ville de Rome dans les temps modernes; et les Annales de Muratori citent en 1530, 1557, 1598, trois grandes inondafions qui produisirent beaucoup de mal (t. xiv , p. 268-429; t. xv , p. 99 , etc. ).

2. 2

avec la ruine de l'ancienne Rome. Nous pouvons, composant ou adoptant sur l'emigration des Goths et des Vandales les idées romanesques les plus capables de plaire à notre imagination, supposer qu'ils sortirent de la Scandinavie brulant de venger la fuite d'Odin (i), de briser les chaînes des nations et de châtier les oppresseurs, d'aneantir tous les monumens de la littérature classique, et d'établir leur architecture nationale sur les débris de l'ordre toscan. et de l'ordre corinthien. Mais, dans la réalité, les guerriers du Nord n'étaient ni assez sauvages ni assez raffines pour former ces projets de destruction et de vengeance. Les pasteurs de la Scythie et de la Germanie avaient été élevés dans les armées de l'empire : ils en avaient pris la discipline, et, bien instruits de la faiblesse de l'État, ils entreprirent une invasion: Avec l'usage de la langue latine, ils avaient adopté l'habitude de respecter le nom et les titres de Rome ; et bien que hors d'état de chercher à égaler les arts et les travaux littéraires d'une période plus éclairée, ils montraient plus de dispositions à les admirer qu'à les anéantir. Les soldats d'Alaric et de Genseric, maîtres un moment d'une capitale riche et qui n'of-

<sup>(</sup>a) Je sabis cette occasion de déclarer que douze années de plus m'ont fait oublier ou rejeter cette histoire, de la ditte d'Odin d'Azot dans la Suede, à laquelle jem la jumais-seu seriesement (1997, ce que j'en ai dit an chapit. X.). Les Goths sont probablement des Germains ; mais au-dall de Gesar et de Tacite les antiquités de la Germanie montre de presente de Toscurité et des fables.

frait point de résistance, se livrerent à toute l'effervescence d'une armée victorieuse. Au milieu des licencieux plaisirs de la débauche et de la cruauté, les richesses d'un transport facile furent l'objet de leurs recherches, et ils ne pouvaient trouver ni orgueil; ni plaisir, ni avantage à penser qu'ils abattaient les monumens des consuls et des Césars. D'ailleurs leurs momens étaient précieux. Les Goths évacuerent Rome le sixieme jour (i), et les Vandales le quinzieme (2); et quorqu'il soit plus facile de défruire que d'élever un édifice, leur fureur précipitée aurait cu peu d'effet sur les solides constructions de l'antiquité. Le lecteur doit se souvenir qu'Alaric et Genserie affecterent de respecter les bâtimens de Rome; que l'heureuse administration de Théodoric les maintint dans leur force et dans leur beante (3), et que le ressentiment passager de Totila (4) fut réprimé par ses propres réflexions et par les conseils de ses amis et de ses ennemis. Si une parcille accusation ne doit point regarder les Barbares, il n'en est pas de même des catholiques de Rome. Les statues, les autels, les temples du démon, étaient abominables à leurs yeux, et il y a lien de croire que, maîtres absolus de la ville, ils travaillèrent avec zèle et avec perséverance à effacer tous les vestiges de l'idolâtrie

<sup>(1)</sup> Forez le chapitre xxxi de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Chap xxxvi; ibid.

<sup>(3)</sup> Chap: xxxxx, ibid.

<sup>(4)</sup> Chap. xLiii, ibid.

de leurs ancêtres. La démolition des temples de l'Orient (1) leur offrait un exemple à suivre, en même temps qu'elle appuie notre conjecture; il est vraisemblable que le mérite ou le démérite d'une pareille action doit être en partie attribué aux nouveaux convertis. Toutefois leur aversion se bornait aux monumens de la superstition des païens, et les édifices qui servaient aux affaires et aux plaisirs de la société pouvaient être conservés sans offense et sans scandale. La nouvelle religion fut établie, non par un tumulte populaire, mais par les décrets des empereurs et du senat, et par la loi du temps. De tous les individus qui composaient la hierarchie chrétienne, les évêques de Rome furent communément les plus sages et les moins fanatiques ; et l'on n'a aucune accusation positive a opposer confre oux à l'action méritoire d'avoir sauve le Panthéon (a); pour employer ce majestueux édifice au service de la religion. III. La valeur de tout objet qui sert aux besoins ou

<sup>(1)</sup> Poyet le shap. xxvIII de cel ouvrage.

(2) Eoden temporé petit à Phocate principé templum, quod
appellatur Pasruron, lu quo fecil ecclesium sanctie Mairie
vomper virginis, et somium martyrum; un qua cecleda princept mutta bond obulti (Anastatus vel potus liber pontificellis in Bonifacio LV, in Muratort, Serpit, rer. tale; 1. (n.,
patt., 1p. 135). Selon lun antieur aonyque citi par Monifaucen, Agrippa avait consacré le Panthéon à Cybele et à.
Neptume; et Boniface iv, aux calendes de novembre, le
lécita i la Vierge, que cer mater omnuin sanctirum (p. 27).

#### DE L'EMPIRE ROMAIN, CHAP. LXXI. 3

aux plaisirs de l'espèce humaine, se compose de sa substance et de sa forme, de la matière et de la main d'œuvre. Son prix depend du nombre de ceux qui peuvent l'acquerir ou l'employer, de l'étendue du marchet et par conséquent de l'aisance ou de la difficulte qu'on trouve à l'exporter au dehors ; selon la nature de la chose, sa situation locale et les conjoncfures passagères de ce monde. Les Barbares qui se rendirent maîtres de Rome, usurperent en un moment le travail et les trésors de plusieurs générations; mais, excepté les choses d'une consommation immediate, ils durent voir sans aucune convoitise tontes celles qu'on ne pouvait transporter sur les. chariots des Goths ou sur les navires des Vandales (1). h'or et l'argent furent les principaux objets de leur avidité, parce que dans chaque pays, et sous le moindre volume, ils procurent la quantité la plus considérable du travail et de la propriété des autres. La vanité d'un chef barbare put mettre du prix à un vase on à une statue de ces métaux précieux; mais la multitude, plus grossière, ne s'attachait qu'à la subs-

Usage et abus des materiaux qu'offraient les monumens, de Lantiquité.

(i) Flamints Vacca (ap. Monthaucou, p. 155, 156; son Mémoire se trouve aussi p. 21, à la fin de la Roma antica de Nardini') et plusicurs Romains, doctrina graves, diaient precuolets que les Goths avaient enterré à Rome leurs tre-sors, dont ils révelaient le lieu, en mourant, falis nepatibusque. Vaceta reconte quelques anecdotes pour prouver que des pélérius d'au-delà des Alpès, héritiers des conquérans goths, venaient de son temps fouiller et piller Rome et les environs.

tance, sans s'occuper de la forme; et le metal fondu en lingots fut sans doute promptement converti en monnaie au coin de l'empire. Les pillards les moins actifs et les moins heureux furent reduits à l'orlèvement de l'airam, du plomb du fer et du cuivre : les tyrans grees pillerent tout ce qui avait echappe aux Goths et aux Vandales, et l'empereur Constans, dans sa visite spoliatrice à la ville de Rome, enleva les plaques de bronze qui couvraient le Panthéon (1). Les édifices de Rome ponvaient être considérés comme une vaste mine de divers matériaux très variés; le premier travail, celui de les tirer du sein de la terre, était fait; les métanx étaient purifiés et letés en moule : les marbres étaient taillés et polis et après avoir satisfait à la cupidité des étrangers et des citoyens; les restes de la ville, si on eut trouve un acheteur, étaient encore bons à vendre. On avait déjà dépouille les monumens de l'antiquité de leurs précieux ornemens; mais les Romains se montraient disposés à démolir, de leurs propres mains, les arcs de triomphe et les murailles, des que le benefice ponrrait l'emporter sur les frais du travail et de l'exportation. Si Charlemagne eut fait de l'Italie le siège

<sup>(1)</sup> Omnia que erant in are ad ornatum civitatis deposicit : sed et ecclesiam B. Maria ad martyres que de tegulis erets cooperta discooperuit (Anastas. in Vitalian : v. 141 ). Ce. Gree, vil autant que sacrilége, n'eut pas même le misérable prétexte de piller un temple paren : le Panthéon était déja ine église catholique.

de l'empire d'Occident ; foiu d'attenter aux constructions des Cesars; son génie aurait aspiré à en être le réparateur : mais des vues politiques rétinrent ce monarque dans les forêts de la Germanie, il ne put satisfaire son gout pour les arts qu'en achevant la dévastation, et les marbres de Ravenne (a) et de Rome (2) décorèrent le palais qu'il éleva à Aix-la-Chapelle. Cinq siècles après Charlemagne, Robert, toi de Sicile, le plus sage et le plus éclairé des sonverains de son siècle, se procura des mêmes matériaux qui lui furent facilement apportes par le Tibre. et la Méditerranée, et Pétrarque se plaignait avec indignation de ce que l'ancienne capitale du monde tirait de ses entrailles de quoi embellir le luxe indolent de la ville de Naples (3). An reste, les pillages on 

<sup>(1)</sup> Voyer sur les dépouilles de Ravenne (musion atque marmora) la concession originale du pape Adrieu 1s à Charlemagne (Cod. Carolin., epist. 67; in Muratori, Script. ftd., 1; 117, part. 41; p. 223).

<sup>(2)</sup> Le citera le témoignage authentique du poète saxon (A. D. 887-899), de Rebus gestis Caroli Magni, I. v., 437, 440, dans les Historiens de France (t. v. p. 180);

Ad quie marmoreas prestabat Rons volumns, Quasilam precipias pulchra liavenna dedit. De sam longingud poterit regione vetustas Illias ornatum, Francia, forre tibi.

Et l'ajouterai, d'après la Chronique de Sigebert (Histories de France, t. v., p. 378): Estravia citam Aquisyrani basulcam planime yalchritudinis, ad ciquis structurum à Ross et Rosenia columnis et marmora deschi feet.

<sup>(3)</sup> Un passage de Pétrarque (Opp., p. 530, 531, in epis

### HISTOTRE DE LA DECADENCE

les ventes des motbres et des colonnes ne furent pas communs dans le moyen age; et le peuple de Rome, sans concurrens à bet égard, ett pu employer les audeunes constructions à ses besoins publics ou particuliers, si la forme et la pesition de tes édifices ne les cussent rendus; à bien des égards, impiles à la ville et à ses habitans. Les murs décrivaient toujous la même circonférence; mais la ville était descendue des sept collines dans le champ de Mars, et plusieurs de cès beaux monumens qui evaient bravé les outrages dessiceles, se trouvaient loin des habitations,; et pour auxis dire dans un désert. Les palais des séna-

told hortatorid ad Nicolaum Laurentium) est si energique et il vient si à propos, que je ne puis m'empecher de le transcrire : Nec pudor aut pietas continuis quominus impil spoliata Dei templa, occupatas arces, opes publicas regiones ierbis, atque honores magistratuum inter se divisos (habeant?) quam und in re turbulenti ac seditiosi homines et totius relique vita consiliis et rationibus discordes ; inhumani faderes stupenda societate convenerant, in pontes et mænia atque immeritos lapides descevirent. Denique past vi vel sento collansa palaua, qua quondam ingentes tenuerunt viri, post diruptos arcus triumphales ( unde majores horum forsitan corruerunt), de ipsius vetustatis ac propria impietatis fragminibas vilens questum turni mercimonio capture non puduit. Itaque nunc, hen dolor! hen seelus indignum! de vestris marmoreis columais, de liminibus templorum , ad que nuper ex orbe toto concursus devotissimus fiebat), de imaginibus sepulchrorum, sub quibus patrum vestrorum venerabilis civis [ cipis ] erat . at reliquas sileam, desidiosa Neapolis adornatur. Sie pantatim riling ipsa deficiunt. Le roi Robert était cependant l'ami de Pétrarque! - ...

teurs ne convenaient plus aux mœurs ou à la fortune de leurs indignes successeurs; on avait perdu l'usage des bains (1) et des portiques : les jeux du théâtre. de l'amphithéatre et du cirque, ne subsistaient plus depuis le sixième siècle; quelques temples furent appropriés à l'usage du culte régnant; mais en général les églises chrétiennes préférérent la forme de la eroix, et la mode ou des calculs raisonnables avaient établi un modèle particulier pour les cellules et les bâtimens des cloîtres. Le nombre de ces pieux établissemens se multiplia outre mesure sous le règne ecclésiastique; la ville contenait quarante monastères d'hommes, vingt de femmes, et soixante chapitres et colléges de chanoines et de prêtres (2), qui augmentaient, au lieu de la réparer, la dépopulation du dixième siècle : mais si les formes de l'ancienne architecture furent dédaignées d'un peuple insensible .. à leur usage et à leur beauté, ses abondans matériaux furent employés à tous les objets auxquels les pouvaient appliquer ses besoins ou sa superstition : les plus belles colonnes de l'ordre ionique et de l'ordre corinthien; les marbres de Paros et de Numidie

<sup>.(1)</sup> dependant Charlemague se baigna et nagga à Aix-la-Chapelle avec cent' de ses courtisans (Eginhard, c. 22, p. 165); et Muratori indique des bains publics qu'on constabisit; encore à Spolette, en Italie, en 814 (Annali, t. vr., p. 416).

<sup>(2)</sup> Voyes les Annales de l'Italie, A. D. 988. Muratori sun-même avait trouvé ce fait et le précédent dans l'Histoire de l'ordre de Saint-Benoît, publice par serpéré Mabillon.

les plus précieux , furent réduits peut -être à servir de soutien à un couvent ou à une écurie. Les dégâts que les Turcs se permettent chaque jour dans les villes de la Grèce et de l'Asie, peuvent servir d'exemple : et dans la destruction graduelle des monumens de l'ancienne Rome, Sixte - Quint, qui employa les pierres du Septizonium au noble édifice de Saint-Pierre ; est le seul excusable (1). Un fragment et une ruine; quelque mutilés, quelque profanés qu'ils puissent être, excitent encore un sentiment de plaisir et de regret; mais la plupart des marbres furent non-seulement défigurés, mais détruits. On les brûla pour en faire de la chaux. Le Pogge, depuis son arrivée, avait vu disparaître le temple de la Concorde (2) et beaucoup d'autres grands édifices, et une épigramme du même temps annoncait la respectable et juste crainte que cette pratique ne finit par anéantir tout-à-fait les monumens de l'antiquité (3);

(1) Vita di Sisto-Quinto, de Gregorio Leti, t. ut, pr 50.

<sup>(</sup>a) Porticus edit Concorlie, quam, eun spithâun ad urbem actessi, vidi ferre integram opere marmorco admodum
specioso, Romani poit modum ad calcens sedem totam et
porticido partem disjectis columnis sant denoliti (p. 12). Le
temple de la Onçarde n'a done pas été détrait dabs une
sédition, comme je l'ai lu dans un traité mannserh del Governe voité et Roma; qu'on me, petes durant mons sépart de Gravina. Le Pogge assure aussi que les pierres da sépulere de Gestlis Metella furent réduirés en cheux (p. 16, 20).

(3) Gette épiframine, qu'i est d'Almeas Syrius, lequel
devit tessaite pape sessa le sond et Pie n'; a téé publice par

les besoins et les dévastations des Romains ne furent arrêtés que par la diminution de lenr. nombre, Pétrarque, entrainé par son imagination, a pu supposer à Rome plus d'habitans qu'elle n'en avait (1); mais l'ai peine, à croire que, même au quatorzième siècle; on n'y en trouvât que trente trois mille. Si depuis cette épôque jusqu'au règne de Léon x, la population s'éleva à quatre-vingr-cinq mille âmes (a), cet aécroissement dut être funeste à l'anoienne cité.

IV. J'ai réservé pour la dernière la plus puissante de ces causes, de destruction, les guerres intestinés des Romains. Sous la domination des empereurs grecs et français, la paix de la ville fut troublée par de fréquentes mais passagères séditions. C'est du déclin de l'autorité des successeurs de Charlemagne, c'est-à-dire des premières années du dixième siècle, que datent ces guerres particulières dont la licence

le père Mabillon, d'après un manuscrit de la reine de Suèd ( Muraum unicum, t. 1, p. 97).

Oblectat me, Roma, tuas spectare ruinas;
Ex cujus depsu gloria prisca patét.
Sed tuus hie populu murris defous vectutis,
Calcis in obsequium, marmora dura coguit;
Impie tercanjum si,ic geus vegerit annos,
Nulum hinc indicum nobilitaits crit.

(1) Vagabamur in illä urbe tam magnä; quæ, cum propter spatium vacua videretur, populum habet immensum (Opp., p. 665, Epist. familiares; 11, 14):

(2) Ces détails sur la population de Rome à différentes époques, sont tirés d'un très-bon Traité du médecin Lancisi, de Romanis Cali qualitatibus, p. 122.

viola impunément les lois du code et celles de l'Évangile; sans respecter la majesté du souverain absent. ni la présence et la personne du vicaire de Jesus-Christ. Durant une obscure période de cinq siècles, Rome fut perpetuellement déchirée par les sanglantes querelles des nobles et du peuple, des Gibelins et des Guelfes, des Colonnes et des Ursins : j'ai exposé dans les deux chapitres précédens les causes et les effets de ces désordres publics, dont plusieurs détails ont échappe à la connaissance de l'histoire, et dont quelques autres ne meritent pas son attention. A cette époque, où tous les différends étaient décidés par l'épée, où personne ne pouvait se fier à des lois sans pouvoir de la sureté de sa vie ou de sa propriété; les citoyens puissans s'armaient pour l'attaque ou la défense, contre les ennemis, objets de leur haine on de leur crainte. Si l'on en excepte Venise; toutes les républiques libres de l'Italie se trouvaient dans le . même cas; les nobles avaient usurpé le droit de fortifier leurs maisons et d'élever de grosses tours (1) capables de résister à une attaque subite. Les villes étaient remplies de ces constructions de guerre : Lucques contenait trois cents tours, dont la hauteur était bornée par les lois à quatre-vingts pieds; et en

<sup>(1)</sup> Tous tes faits qui ont rapport aux tours de Rome et des autres villes libres de l'Italie, se trouvent dans la compilation laborieuse et intéressinte que Muratori a públice sons le uom d'Antiquitanes Italia medit ave, Diesert 26, t. m. p. 433-496 du Jalin, et l. s. p. 446 du même gavyage en italieu.

# DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXXI.

suivant la proportion convenable, on pent appliquer ces détails aux États plus riches et plus peuplés. Lorsque le sénateur Brancaleon e voulut rétablir la paix et la justice, son premier soin fut, comme nous l'ayons dif , de démolir cent quarante des tours qu'on voyait à Rome; et à la dernière époque de l'anarchie et de la discorde, sous le règne de Martin v, l'un des tréize ou quatorze quartiers de la ville en contenait encore quarante quatre. Les restes de l'antiquité étaient on ne saurait mieux appropriés à ces usages pernicieux : les temples et les arcs de triomphe offraient une base large, solide, pour appuyer les nonveaux remparts de briques ou de pierres et je puis citer pour exemple les tours qu'on éleva sur les arcs de triomphe de Jules César, de Titus et des Antonins (1). Il fallait peu de changemens pour faire d'an théâtre, d'un amphithéâtre ou d'un mausolée, une forte et vaste citadelle. Je n'ai pas besoin de répéter que c'est du môle d'Adrien qu'on a fait le château Saint-Ange (a). Le Septizonium de Sévère

<sup>(</sup>t) Templum Jani nung dicitur, turris Centii Frangajuanis; et sane Jano imposita turris lateritàr conspina hodiegue vestigia suppranti (Montfacon, Diarium italicum, p. 186). L'auteir anonythe (p. 285) indique arcus Tlis, turris Cartularia; arcus Julii Cesaris et sunatorum, turres de Bratts; arcus Jatonini, turris de Conectis y etc.

<sup>(2)</sup> Hadriani molem.... magnā ex parte Romanorum injuria... disturbīvi i qued certē funditus evertissent, si corum manibus pervia, absumptis grandibus sassis, reliqua moles extitisset (le Pogge, de Varietaic fortana, p. 62).

326

fut en état de résister à l'armée d'un souverain (1); le aépulore de Metella a dispart sous les ouvrages dont on l'a chargé (2); les Savelli et les Urains occuperent les théatres de Pompée et de Marcellus (2); et les forteresses informes, construites sur ces édifices, ont acquis peu à peu l'éclat et l'élégance d'un palais d'Italie. Les églises elles-mêmes furent environnées d'armes et de remparts, et les machines de guerre placées sur le comble de l'église de Saint-Pierre, épouvantaient le Vatican et sandalisaient le monde chrétien. Ton theu fortifié doit être attaqué, et tout ce qui est attaqué peut être détruit. Si les Romains avaient pêrenlever aux papes le château Saint-Ange, ils avaient résolu; par un décaet public, d'améantir ce monument de servitude. Une place voyait dans

<sup>(</sup>i) A celle de l'empereur Henri w (Muratori, Annali d'Italia, t. ix, p. 147).

<sup>(3)</sup> Je dois placer lei un passage important de Monthaucon. Turris, ingens rotunda... Cacilice Metellac... sepulchrim erat, cujus muri tam golidi, ut spatium per quam minimum intus vacuum supersit set rooke di nove dictiur, à bodin capitibus muro inscriptis. Huic sequiori cigo, tempore intestimorum bellorum, seu irrbecula adjuncta fuit, cujus menia es turrys etiammum bisuntur; ita ut sépulchrum Metellac quaci are oppidult fuert. Ferventibus in uvele partibus; ciem Urinia etque Columnenses mutuis cladibus perniciem inférient civitatis, in utriusve partis ditionem céderet magni momenti erat (p. 142).

<sup>(3)</sup> Voyez les témoignages de Donat, Nardini et Montfaucon. On aperçoit encore dans le palais Savelli des restes considérables du théatre de Marcellus.

### DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP., LXXI.

un seul siège toutes les constructions élevées pour sa défense exposées à être seuversées, et à chaque siège on employait avec ardeur tous les moyens et toutes les machines de destruction. Après la mort de Nicolastuy, Rôme, sans souverain ni sénat, se trouya abandonnée pendant six mois à la fureur de la gyerre civile. « Les maisons, dit un contemporain cardinal et poste (1), furent écrasées par des pierres d'une grosseur énorme et lancées avec rapidité (2). Les coups du bélier percèrent les murailles; les tours furent enveloppées de feu et de fumée, et l'ardeur des assiégeans était excitée par l'avidité et le ressentiment. » La tyrannie des lois acheva l'ouvrage de la destruction, et les diverses factions de l'Itàlie, se livrant à des vengeances avengles et inconsidérées.

<sup>(1)</sup> Jacques, cardinal de Saint-Géorge, ad vetum aureum, dens la Vie du pape Gélestin 7', qu'il a composée en vers. (Muratori, Script, ital., t. 1, part. 11, p. 261, l. 1, e. 1, vers. 132, etc.):

<sup>\*</sup> Hoc dixisse sat est, Romam caruius senatu
Mensibus excett heu sex; belloqine vocatum (vocatos)
In scelus in socioj Froternaque vulnera padres.
Torinentis jecisse virus immania saxa'y
Perfodiase domus trabibus, feciser vuinas.
Ignibus; incensas turres; obstructoque fumo
Lumina vicino, quo sis politar aupellex,

<sup>(</sup>a) Muratori (Biscetanioni sopra le antichilà italiane, t. 1, p. 427-431) nous apprend qu'on se servisi énuvein de boulets de pierre du poids de deux ou trois quin sux; en les porte quielquefois à douze ou dix-huit cantari de Cénes: châque cantaro pese cent cinquame l'irres dipuntaris.

rasèrent tour à tour les maisons et les châteaux de leurs adversaires (1). Si l'on compare quelques jours d'invasions étrangères à des siècles de guerres intestines, on ne pourra douter que les dernières n'aient été de beaucoup les plus funestes à la ville, et l'on peut citer Petrarque à l'appui de cette opinion. « Voyez, dit-il, ces restes qui attestent l'ancienne grandeur de Rome; le temps et les Barbares ne peuvent s'enorqueillir d'une si incrovable destruction; il faut l'attribuer à ses propres citoyens, aux plus illustres de ses enfans; et vos ancêtres (il écrivait à un noble de la famille d'Annibaldi) ont fait avec le bélier ce que le héros carthaginois ne put faire avec l'épée de ses troupes (2). » L'influence des deux dernières causes que je viens de décrire s'augmenta par une action réciproque, puisque la destruction des maisons et des tours qu'abattait la guerre civile, forçait continuellement à tirer de nouveaux matériaux des monumens de l'antiquité,

<sup>(1)</sup> La sixième loi des Visconti abolt ce funeste usage; elle enfoint strètement de conserver pro communi utilitate les muisons descitoyens bannis (Guloaneus, de la flamma, in Muratori, Soripi. rerum italicarum; t. xii, p. 1961-).

<sup>(</sup>a) Pétrarque adressait ess paroles à son ani, qui lui avait montée en rougissant et en versant des pleurs, monia, lacera specimen miserabile llomae, et qui annonçait l'intention de les publisir (Carmina latina, 1, 11, epist. Paulo Annibaleni, 31, 9, 97, 98).

Nec to parva manet servatis fama ruinis Quanta quod integra fuit olim gloria Roma

On peut appliquer chacune de ces observations Le Colife, à l'amphitheatre de Titus, qui a pris le nom de Co-LISEE (1) soit à cause de son étendue, ou de la statue colossale de Néron, et qui peut-être aurait subsiste à jamais s'il n'avait en d'autre ennemi que le temps et la nature. Les antiquaires qui ont calculé le nombre des spectateurs sont disposés à croire qu'ily avait au dessus du dernier gradin de pierre des galeries de bois à plusieurs étages, qui furent à diverses reprises consumées par le feu et reconstruites par les empereurs. Tout ce qu'il y avait de précieux, de portatif ou de profane, les statues des dieux et des heros des riches sculptures de bronze ou revêtues de feuilles d'or et d'argent, fut d'abord la proje de la conquête ou du fanatisme, de l'avarice des Barbares. ou de celle des chrétiens. On voit plusieurs trons dans

> Relliquia testantur adhuc ; quas longior atas Frangere non valuit, non vis aul ira cruenti Hostis; ab egregiis franguntur civibus, heu! heu! Quad ille nequivit ( Hannibal')

Perficit his aries

(1) Le marquis Maffei traite, dans la quatrième partie de la Verona illustrata, des amphisheatres, et en particulier de ceux de Rome et de Vérone, de leurs dimensions, de leurs galeries de bois, etc. Il paraît que c'est d'après son étendue que celui de Titus, porte le nom de Colosseum ou Coliseum, puisqu'on donna la même dénomination à l'amphithéatre de Capone, qui n'avait point de statue colossale, et puisque telle de Néron avait été placée dans la cour (in atrio) de son palais, et non pas dans le Colisée (p. 1v, l. +, . c. 4 . p. 15-10.)

les énormes pierres qui composent les murs du Colisée; et voici les deux conjectures les plus vraisemblables qu'on ait formées sur cet objet. Des crampons d'airain on de fer liaient l'assise inférieure à l'assise supérienre, et l'œil de la rapine ne dédaigna pas les. métaux les moins précieux (1). On a tenu long-temps une foire ou un marché dans l'arène de cet amphithéâtre; une ancienne description de la cité parle des ouvriers établis au Colisée, et ils firent ou ils agrandirent ces trous pour y placer les morceaux de. hois qui soutenaient leurs échoppes et leurs tentes (2). Le Colisée, réduit à sa majestueuse simplicité, excita le respect et l'admiration des pélerins du Nord, et leur grossier enthousiasme se manifesta par ces mots sublimes devenus proverbe, et que le vénérable Bède a recueillis au huitième siècle, dans ses écrits : « Rome subsistera tant que le Colisée sera debout. Quand le Colisée tombera, Rome tombera; et quand Rome tombera, le monde tombera avec elle (3). "

<sup>(1)</sup> Joseph-Marie Suarès, savant xèèque à qui l'on doit que Histoire de Préneste, a publié une dissertation particulière sur les sept ou huit causes probàbles de ces trous, dissertation réimprimée depuis dans le Trèsor de Sallengre, Montlancon (Diarrium, p. 233) décide que l'avidité des Barberse est une gérmanaque cuisiu foraminium.

<sup>(2)</sup> Donat , Roma vetus et nova , p. 285.

<sup>(3)</sup> Quamdia stabit Coltieus, stabit et Roma; quande endet Coltieus, cadet Roma; quindo cadet Roma, cadet et mundus (Beda, in Excerptis, seu collectaneis apud Ducanige, Clostar. med. et infime latinitatis, t. 11, p. 407, édit.

Dans les principes modernes de l'art milituire, le Colinée, dominé part trois collines, n'eût-pas, été choisi pour servir de forteresse; mais la force de se murs et de ses voûtes pouvait résister aux machines de siège; il pouvait contenir dans son enceinte une nombreuse garnison; et tàndis qu'une faction occupait le Vatican et le Capitole, l'autre se retranchait au principal de la contrair et au Colisée (1).

Nous avons parlé de l'abolition des jeux de l'ancienne Rome, mais il ne faut pas prendre ces mots à la rigneur; car aux quatorzième et quinzième siècles, la lol (2) on la coutume de la ville réglait les jeux qui se donnaient avant le carême, sur le mont Testacée et dans le cirque-agonal (3). Le sénateur présidait en

Bâle). Il faat attribuer ces paroles aux pelerius anglo-saxons qui allèrent à Roine avant l'année 235, époque de la mort de Rède; car je ne trois pas que ce vénérable moine soit jamais sorti de l'Augleterre.

(\*) Je ne puis retrouyer dans les Vies des papes, par, Murateri (Scriptor, rerum italicar, t. 111, p. 1), le passage qui atteste ce partage ennemi, qui est de la fin du onzieme siècle on du commencement du douzième.

(2) Poper les Statuta urbis Rome, 1. 111, c. 87, 88, 89, p. 185, 186. Pai déjit donné une idée de ce tode municipal. Le journal de Pièrre Antoine, de 1404 à 1417, (Muratori, Scriptor neum italiear., v. xxiv, p. x'24/18il aussi mention des cousses de Nagona et du mont. Testacée.

(3) Quoique les édifices du cirque agonal ne sabsistent plus, il capserve toujours sa, force et son nom (Agona, Nagona, Navona), et l'intérieur est assez uni pour qu'onpuisse y donaci le spetiacle d'une course de chevaux, mois grand appareile il adjugeate et distribuait les prix, c'est-à-dire un aunéau d'oc ou le pollium, comme il detait appelé, morcean d'étofile (») de lainé ou de sois. Un impôt sur les Juifs fournissait à la dépense annuelle de ces jeux (s), et aux courses de chévaux; de chars ou à pied; on ajoutait les jeux plus nobles d'une joite ou tournoi exécuté par soixante d'opze jeunes Romains. L'an 1332, on donna au Coliède un combat de taureaux, à l'exemple des Maures et des Espagnols, cet le journal d'un auteur contemporain peint les mœurs de ce temps (3). On répàra un nombre.

Combats de la reaux au Colisée, A.D. 1332, sept. 3.

> le mont Testacee, cet amas singulier de poterie casée, parait seulement destiné à un usage annuel de précipier du haut en bas quelques charretées de cochons pour l'aimsement de la populace. Statuta urbis Rome, p. 186.

(c) Le pallium, selon Ménage, vient de palmarans, et ceptulos est ridicule. Il est aigé de concevoir qu'en a pu transférer l'ulée et le mot de robe ou de inacteur à la matière de ce vétement, et casuite au don qu'on en faissite comme grix. Muratori, Discortation 33.

(2) Pour subvenir à ces frais, les Juifs de Rome payaient chaque aunée énac cent trenté flories: Ce compte bitacre du treute flories, en sus des outre cents, représentait les treute pièces d'algent que Jaidas regut loisqu'il livra son maître. Hey avait une course à pied de joudnes, ces; tait Juifs que chétiens, Statutua arbis, buten.

(3) Ludov. Benncoute Monaldescho a déceit ces combats de taureaux d'sprés la tirultion platôt que d'après, ess sonvendes, dans le plus ancien des tragmess des Anaples containes (Muratori y Script, revuné itulic, 1, 201, p. 535, 536); et, quelque singulice, que parmiseaux ces débulis, als sont, fortenne l'emprésiré des couleures de la sérité.

de gradins suffisant pour asseoir les spectateurs; et une proclamation, qui fut publice jusqu'à Rimini et Rayenne, invita les nobles à venir exercer leur habileté et leur courage dans cette périlleuse aventure. La fête eut lieu le 3 septembre : les dames romaines formaient trois divisions et occupaient trois balcons revetus d'une étoffe écarlate : la belle Jacova de Royère conduisait les matrones qui habitaient audela du Tibre, race pure qui offre encore de nos jours les traits et le caractère de l'antiquité. Les autres étaient, comme à l'ordinaire, pour le parti des Colonnes ou pour celui des Ursins. Les deux factions. s'enorgueillissaient du nombre et de la beaute de leurs femmes; l'historien vante les charmes de Savella des Ursins, et les Colonnes regretterent l'absence de la plus jeune femme de leur famille, qui s'était foulé la cheville du pied dans les jardins de la tour de Néron. Un vieux et respectable citoyen tira au sort les combattans, qui; descendus dans l'arène, attaquerent les taureaux sans autre arme qu'une lance, et, à ce qu'il paraît, à pied. Monaldescho indique ensuite les noms, les couleurs et les devises de vingt des chevaliers les plus distingués : parmi ces noms, on en trouve plusieurs des plus illustres de Rome et de l'État ecclésiastique; les Malatesta; Polenta, della Valle, Cafarello, Savelli, Capoccio, Conti, Annibaldi, Altieri, Corsi. Chacun d'eux avait choisì sa couleur d'après son goût et sa situation. Les devises respiraient l'esperance ou la douleur, la bravoure ou l'esprit de galanterie : « Je suis seul comme le plus

jeune des Horaces, disait un intrépide étranger. - Je. vis inconsolable, était la devise d'un veuf affligé; - Je brûle sous la cendre, celle d'un amant discret... -J'adore Lavinie ou Lucrèce, ces mots équivoques déclaraient et cachaient une passion plus modérne. Ma fidélité est aussi pure, était la devise d'une livrée blanche. - Si je suis nové dans le sang, est-il une mort plus agréable? ainsi s'exprimait un courage. féroce. - Y a-t-il quelqu'un de plus fort que mor? » le corps de la devise était une peau de lion. L'orgueil. ou la prudence des Ursins ne leur permit pas d'entrer dans la lice, où trois de leurs rivaux portaient ces devises qui prouvaient la fierté des Colonnes ! « Je suis fort malgre ma tristesse. - Ma force égale ma grandeur. " Celle du troisième : "Si je tombe, vous tomberez avec moi, » était adressée aux spectateurs ; voulant faire entendre, dit l'auteur contemporain, que tandis que les autres familles étaient soumises . au Vatican, eux seuls soutenaient le Capitole: Les combats furent dangereux et meurtriers. Chacun des chevaliers attaqua à son tour un taureau sanyage, et il paraît que les animaux remporterent la victoire, puisque onze seulement demeurerent étendus sur l'arene, et qu'il y eut dix-huit chevaliers de tués et neuf blesses. Plusieurs des plus nobles familles purent avoir des pertes à pleurer; mais la pompe des funérailles qui eurent lieu dans les églises de Saint-Jeande-Latran et de Sainte-Marie-Majeure, procura au people une seconde fête. Sans donte ce n'était pas en de parcils combats que les Romains devaient prodiguer leur sang; mais en blamant leur folie, il faut donner des éloges à leur bravoure; et les nobles chevaliers qui étalent leur magnificence en exposant leurs jours sous les veux des belles, excitent un intérêt d'un genre plus relevé que les milliers de captifs et de malfaiteurs que l'ancienne Rome traînait maleré eux à la boucherie de l'amphithéâtre (1),

Le Cohsée servit rarement à cet usage : la fête que Déglis qu'à nous venons d'indiquer a peut-être été la seule. Les citoyens avaient chaque jour besoin de matériaux, et als allaient sans crainte et sans remords démolir ce beau monument. Un accord scandaleux du quatorzième siècle assura aux deux factions le droit de tirer des pierres de la carrière commune du Colisée (a), et le Pogge déplore la perte de la plupart de ces pierres reduites en chaux par les insensés Romains (3). Pour réprimer cet abus, et prévenir les crimes qui pouvaient se commettre la nuit dans cette vaste et funebre enceinte. Eugène zy l'environna d'un mur. et, par une chartre qui a long-temps existé, donna le

<sup>(1)</sup> Muratori a publié une dissertation particulière (la vingt-neuvième) sur les jeux des Italiens durant le moyen

<sup>(2)</sup> L'abbé Barthélemy a parlé dans un Mémoire concis, mais instructif ( Mem. de l'Acad. des Inscript., t. xxvIII, p. 585), de cet accord des factions, de Tiburtino faciendo, dans le Colisée, d'après un acte original qui est aux archives de Rome

<sup>(3)</sup> Coliseum ... ob stultitiam Romanorum majori ex parte ad calvem deletum ( le Pogge , p. 19 )

terrain et l'édifice à des moines d'un couvent voisin (1). Après sa mort, le mur fut renversé dans une émeute : le peuple déclara alors que le Colisée ne devait jamais devenir une propriété particulière: et si les Romains enssent respecté d'ailleurs ce noble monument de la grandeur de leurs pères, leur résolution mériterait des éloges. Au milieu du seizième siècle, époque de goût et d'érudition, le Colisée se trouvait endommagé dans l'intérieur, mais la circonférence extérieure de seize cent douze pieds était entière : on y voyait trois rangs, chacun de quatre-vingts arcades, s'élever à cent huit pieds. C'est aux neveux de Paul zu qu'il faut imputer l'état de ruine où il setrouve maintenant, et tous les voyageurs qui vont examiner le palais Farnese, doivent maudire le sacrilége et le luxe de ces princes parvenus (2). On fait le même reproche aux Barberins i et sous chaque règne on cut a craindre les mêmes attentats, jusqu'au mo-

Consécration du Colisée,

<sup>(1)</sup> Eugène 19 le donna aux moines Olivetains, Montfaucon assure ce fait d'après les Mémoires de Flaminius Vacça (n° p2): ils espéraient toujours trouver une occasion favorable de faire valoir ce droit. \*

<sup>(</sup>a) Après avoir mesure le priseux amphiheatri gyrus, Montfaucon (p. 142) se contente d'ajouter qu'il était entire sons Paul in; sugondo èlamat. Muratori (Ann. a Itales, vixy, p. 343) s'énonce avec plus de liberté sur l'attentat du pape Farièse et l'indignation du épuelle romani. Le nai centre les neveux d'Urbain viri d'autres preuves que ce dicton, penaltrisé, Quod non focciunt Barbari, fectre Busterini, que la ressemblance (de mète a penu-téré seule songrés).

#### DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXXI.

ment où il fut mis sous la sauvegarde de la religion par \*
Benoit xiv, le plus éclairé des pontiles, qui lui consacra un lieu que la persécution et la fable ont honoré de la mort d'un si grand nombre de martyrs (1).

Lorsque. Pétrarque vit pour la première fois ces monumens dont les débris sont si fort au-dessus des plus belles descriptions, il fut étonné de la stupide indifférence (2) des Romains (3); il s'aperçut qu'excepté Rieuzi et l'un des Colonnes, un habitant des rives du Rhône comaissait mieux que les nobles et les citoyens de la inétropole les restes de tant de chefs-d'œuyre, et une pareille découverte l'humilia au lieu de l'enorgueillir (4). Une ancienne description de la ville,

Ignorance t barbari des

(t) En qualité d'antiquaire et de prêtre, Montfaucon réprouve ainsi la ruine du Colisées: Quéd si non suopte merito atque pulchritudire dignum fuisset quéd improbas arcèret manus, indigna res utique in locum tot martyrum cruore sacrum tantoper sevitum esse.

(2) Gependant les statuts de Rome (1. 111, c. 81, p. 182.) soumettent à une amende de cinq cents aurei quiconque demolira un ancien édifice, ne ruinis civitas deformetur, et ut antiqua adificia decorem urbis perpetuo repraientent.

(3) Pêtrarque, à son premier voyage à Rome (A. D. 1337, voyex Memoires sur Petrarque, t. 1, p. 322, etc.), est ŝrapbé mirenchi orent tentarum, est tuporis nole obratus... Presentia verò, mirum dictus, nibil imminud e verè major fuit Roma, majoresque sunt reliquia quam robar Jam non orbem ab hás urbe dominum, sed tam sero dominum, miror (Opp., p. 665, Pamiliare; 11, 14, Joanni Columna).

(4) Il excepte et tout les rares connaissances de Jean Colonne. Qui enim hodie magis ignari rerum romanarum, quan

**x** ()

composée dans les premières années du treizième siècle, montre bien l'ignorance et la crédulité des Romains : je n'indiquerai pas les erreurs sans nombre de lieux et de noms qu'offre cet ouvrage; je me bornerai à un passage qui pourra faire naître sur les levres du lecteur un sourire de mépris et d'indignation. « Le Capitole (1), dit l'auteur anonyme, est ainsi nommé parce qu'il est à la tête du monde : c'est de là que les consuls et les sénateurs gouvernaient autrefois la ville et toutes les contrées de la terre. Ses murs, très-élevés et d'une grande épaisseur, étaient couverts de cristal et d'or, et surmontés d'un toit de la plus riche et de la plus précieuse ciselure. Au-dessous de la citadelle se trouvait un palais d'or, pour la plus grande partie, orné de pierres précieuses, et qui valait à lui seul le tiers du monde entier. On y voyait rangées par ordre les statues de

romani cives! invitus dico, nusquam minus Roma cognosci-

<sup>(1)</sup> L'auteur, après avoir décrit le Capitole, sjoute : Statua erant quot sunt mundi provincie, et habebet qualibet intinnabulum ad collum. Et erant ita per magicam artem disposita, ui quanda aliqua regio romana imperio rebellis cent, statim imago illius provincie verlebat se contra illam; unde intinnabulum resonabat quod pendabut ad collium; tunoque vates. Capitolit qui erant cuistodes senatui, etc. Il cite Peremple des Saxons et des Suéves, qui, après, avoir est subjugués par Agrippa, se révoltèrent de nouveau e Trintinnâbulum sonuit; sacerdos qui erat in spegulo in hebdomad senatorijus suuntiavit. Agrippa retouran art ses pas, et duisist. Le Persans (Anonym, in Montlaucon, p. 1979, 198).

### DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXXI. "330

toutes les provinces, qui avaient une clochette au cou : et par l'effet d'un art magique (1), si une province se révoltait contre Rome, la statue qui la représentait se tournait vers le point de l'horizon où étaient les rebelles, la clochette sonnait, le prophète du Capitole annoncait le prodige, et le sénat était averti du danger qui menacait la république. » On tronve dans le même ouvrage un second exemple moins important d'une égale absurdité; il est relatif aux deux chevaux de marbre conduits par de jeunes hommes. qui des bains de Constantin ont été transportés au mont Quirinal. L'auteur les attribue à Phidias et à Praxitèle; et son assertion, dénuée de fondement, serait excusable s'il ne se trompait pas de plus de quatre siècles sur le temps où vécurent ces statuaires grecs, s'il ne les plaçait pas sous le règne de Tibère, s'il n'en faisait pas des philosophes ou des magiciens qui adoptèrent la nudité pour emblême de leurs connaissances et de leur amour du vrai, qui révélèrent à l'empereur ses actions les plus secrètes, et qui, après avoir refusé des récompenses pécuniaires ; sollicitèrent l'honneur de laisser à la postérité ce monu-

<sup>(4)</sup> Le même écrivain assure que Virgile captus à Romanie exité, tvitque Neapalim. Guillaume de Matmsbury, dans le onizième siècle (de Gestis regn. Anglor., l. 11, p. 60) parte dans son ouvrage d'un mégicien; et au temps de Plaminius Vacac (n° 84, 103) on croyal vulgairement que les étréngers (les Gotts) invoquarent les démons pour découvrir des trésors écarbés:

mont d'eux-mêmes (1). L'esprit des Romains, en proie aux idées de magie, devint insensible aux heautés de l'art : le l'ogge ne trouva plus à Rome que ciuq statues; et par bonheur, tant d'autres ensevelies sous les ruines par hasard ou de dessein prémédité, n'ont été découvertes qu'à une époque plus éclairée (2). La figure du Nil qui orne maintenant le Vaitien, fôt retunvée par des ouvriers qui fouillaient une vigne près du temple ou couvent de la Minerve; mais le propriétaire, impatienté de la visite de quelque currieux, fit rentrer dans le sein de la terre ce marbie qui lui paraissait sans valeur (3). La découverte d'une.

<sup>(</sup>t) Anonyme, p. 289. Montfaucon (p. 191) observe averaison que si Alexandre est représenté dans ces status, elles an epeuvent être l'ouvrage de Phililas (Obympiade 83) ni de Praxitéle (Obympiade 104), qui vécurent avant ce prince (Pline: Hast. nat., xxxxx, 191);

<sup>(2)</sup> Guillaume de Malmsbury (1, 11, p. 86, 87) resontet qu'on découvrit d'une manière miracleuse (A. D. 1046) le tombeau de Pallas, fils d'Evandre, tué par Tarmus; que depuis le moment de sa mort il y avait toujours eu de la lunière dans son sépulere; qu'on y troiva une épitaphe la me, le corps-hien conservé, qui étuit celui d'un jeune géant, et qui avait une large blessure à la politrine (peetus perforat megant), etc. Si cette fable est appuyée du moindre témoignage des contemporatins, il faut avoir pitié des hommes aussi bien que des statués qui put paru dans ce siècle barbare.

<sup>(3)</sup> Prope porticum Minervæ, statua est recubantis, cujus cupui integrá efficie, tantus magnitudinis, ut signa omnia execulat. Quidam ad plantandas virbores scrobes faciens desertit. Ad hoc wisendum, cum plures in dice magi: concurre-terit. Ad hoc wisendum, cum plures in dice magi: concurre-

statue de Pompée, de dix pieds de hauteur, occasiona un procès. On l'avait trouvée sous un mur de séparation; le juge décida qu'afin de satisfaire aux droits des deux propriétaires on séparerait la tête du corps, et l'arrêt allait être exécuté, si l'intercession d'un cardinal et la libéralité du pape n'eussent délivre le héros romain des mains de ses barbares compatriotes ('r).

Mais les nuages de la barbarie se dissipèrent peu, Réparations à peu, et la paisible autorité de Martin v et de ses successeurs travailla tout à la fois à la police de l'Etat ecclésiastique et à la réparation des ornemens de. la capitale. Les progrès en ce genre, qui commencèrent au quinzième siècle, n'ont pas été l'effet naturel de la liberté et de l'industrie. Une grande ville se forme d'abord par le travail et la population du

district d'alentour, qui fournit aux citadins des subsistances et la matière première des manufactures et du commerce ; mais la plus grande partie de la campagne de Rome n'offre qu'un désert triste et solitaire : des vassaux indigens et sans espoir de salaire cultivent avec indolence les domaines des princes et du clergé, qui ont envalui tout le terrain; et les misérables récoltes de ces domaines sont, ou renfer-

le Rome. A. D. 1420.

rent, strepitum audientium fastidiumque pertasus, hori patronus congesta humo sexit (le Pogge, de Varietate fortuna . p. 12);

<sup>(1)</sup> Voyez les Mem. de Flaminius Vacca (nº 57, p. 11, 12), à la fin de la Roma antica de Nardini (1704, in-40):

mées, ou exportées par les calculs du monopole. Le sejour d'un monarque, les dépenses d'une cour livrée au luxe et le tribut des provinces, contribuent ensuite, quoique par des causes moins naturelles a l'accroissement d'une capitale. Les tributs et les pro vinces ont disparu avec la chute de l'empire : si le Vatican a su attirer quelques parcelles de l'or du Bresil et de l'argent du Pérou, le revenu des cardinaux, le salaire des officiers, les contributions que lève le clergé et les offrandes des pélerins et des cliens, n'y ajoutent qu'une ressource bien faible et bien précaire, suffisante cependant pour alimenter l'oisiveté de la cour et de la ville. La population de Rome, bien inférieure à celle des grandes capitales de l'Europe, n'excède pas cent soixante - dix mille âmes (1), et dans la vaste enceinte de ses murs, la plus grande partie des sept collines n'offre que des ruines et des vignobles. On doit attribuer à la superstition et aux abus du gouvernement la beauté et l'éclat de la ville moderne. Chaque règne, presque sans exception, a été marqué par l'élévation

rapide d'une nouvelle famille, enrichie par un pontife sans enfans aux depens de l'Église et du pays. Les palais de ses neveux fortunés offrent les plus dispendieux monumens d'élégance et de servitude, où l'architecture, la peinture et la sculpture, dans toute leur perfection, se sont prostituées à leur service. Leurs galeries et leurs jardins renfermaient les morceaux de l'antiquité les plus précieux, rassembles par le goût ou par la vanité. C'est avec plus de décence que les papes ont employé les revenus ecclésiastiques à la pompe du culte; mais il n'est pas besoin d'indiquer cette multitude d'autels, de chapelles et d'églises, objets de leurs pieuses fondations. Ces astres inférieurs sont éclipsés par l'éclat du Vatican, par le dôme de Saint-Pierre, le plus noble édifice qui ait jamais été consacré à la religion : la gloiré de Jules II, de Léon x et de Sixte-Ouint, s'y trouve liée aux talens supérieurs du Bramante, de Fontana, de Raphaël et de Michel-Ange. La munificence qui bâtit tant de palais et d'églises s'est occupée avec le même soin de faire revivre et d'égaler les ouvrages des anciens : on a relevé des obélisques étendus sur la poussière, on les a placés dans les lieux les plus apparens; on a réparé trois des onze aqueducs des Césars et des consuls; on a amené sur une suite d'arcades de construction ancienne et nonvelle, des rivières artificielles qui jettent dans des bassins de marbre des flots d'une eau salutaire et rafraîchissante; et le spectateur, impatient de monter

les dégrés de Saint-Pierre, est arrêté par une colonne de granit d'Égypte, qui s'élève à la hauteur de cent vingt pieds, au milieu de deux magnifiques fontaires dont l'abondance ne s'épuise jamais. Les antiquaires et les savans ont jeté du jour sur la topographie, la description et les monumens de l'ancienne Rome (i), et les voyageurs viennent en foule de ces contrées reculées du Nord, jàdis sauvages, pour y contempler respectueusement les tra-

<sup>(1)</sup> Le père Montfaucon partage en vingt jours les observations qu'il a faites sur les diverses parties de la ville (Diarium italic., c. 8-20, p. 104-301): il aurait au moins dû les diviser en vingt semaines ou vingt mois. Ce savant bénédictin sait la revue des topographes de l'ancienne Rome : il examine les premiers efforts de Blondus, Fulvius, Martianus et Faunus; de Pyrrhus Ligorius, qui serait le meilleur saus aucune comparaison, si son érudition avait égalé ses travaux; des écrits d'Onuphrius Panvinius, qui omnes observavit, et des ouvrages récens, mais imparfaits, de Donat et de Nardini. Cependant Montfaucon désire toujours un plan et une déscription plus complète de l'ancienne ville : et pour y parvenir, il recommandait, 1º de mesurer l'espace et les intervalles des tuines; 2º d'étudier les inscriptions et les palais où on les trouve; 3º de rechercher tous les actes, chartres et journaux du moyen age, qui donnent le nom d'un lieu ou d'un édifice de Rome. C'est à la munificence d'un prince ou à celle du public à faire exécuter ce travail , tel que le demande Montfaucon ; mais le plan très étendu que Nolli a publié en 1748, fournirait une base solide et exacte pour la topographie de l'aucienne Rome.

### DE L'EMPIRE ROMAIN. CHAP. LXXI. 345

ces des héros, et visiter, non les reliques de la superstition, mais les restes de l'empire.

L'histoire de la décadence et de la chute de l'empire romain , le tableau le plus vaste et peut-être le plus imposant des annales du monde, excitera l'attention de tous ceux qui ont vu les ruines de l'aucienne Rome ; élle doit même obtenir celle de tous les lecteurs. Les diverses causes et les effets progressifs de cette révolution sont liés à la plupart des événemens les plus intéressans de l'histoire : elle développe la politique artificieuse des Césars, qui conservèrent long-temps le nom et le simulacre de la république; les désordres du despotisme militaire; la naissance, l'établissement et les sectes du christianisme; la fondation de Constantinople; la division de la monarchie: l'invasion et l'établissement des Barbares de la Germanie et de la Scythie; les institutions de la loi civile ; le caractère et la religion de Mahomet; la souveraineté temporelle des papes; le rétablissement et la chute de l'empire d'Occident; les croisades des Latins en Orient; les conquêtes des Sarrasins et des Turcs; la chute de l'empire grec; la situation et les révolutions de Rome à l'époque du moyen âge. L'importance et la variété du sujet ont pu satisfaire l'historien; il a senti ses imperfections, mais il a dû souvent en accuser la disette des matériaux. C'est au milieu des débris du Capitole

Today TITLE TWO

### 346. HISTOIRE DE LA DÉCADENCE, etc.

que j'ai formé le projet a un ouvrage, qui a occupé et amusé près de vingt années de ma vie, et que, bien qu'il soit loin de remplir mes désirs, je livre enfin à la curiosité et à l'indulgence du public.

Lausanne, 27 juin 1787.

FIN DU TOME TREIZIEME ET DERNIE

### TABLE DES CHAPITRES

### CONTENUS DANS LE TREIZIÈME VOLUME.

| CHAPITRE | LXVII.   | Schisme   | des   | Grece  | et   | des  | Latins.  |  |
|----------|----------|-----------|-------|--------|------|------|----------|--|
| Règne    | et cara  | ctère d'À | mura  | th 11. | Croi | sade | de La-   |  |
| dislas,  | roi de l | Hongrie.  | Sa d  | éfaite | et s | a mo | rt. Jean |  |
| Huniad   | es. Sca  | nderbeg.  | Const | antin  | Palé | olog | ue, der  |  |
|          |          | de Consta |       |        |      |      |          |  |

- Chap. Lavini. Règne et caractère de Mahomet n.-Siége, assau et conquète définitive de Constantinople par les Turcs. Mort de Constantin Paléologue. Servitude des Grecs. Desteuçtion de l'empire romain en Orient. Consternation de l'Europe. Conquètes de Mahomet 11: sa mort.
- Cuar. xxxx. Etat de Rome depuis le douzième siècle.
  Domination temporelle des papes. Séditions dans la
  ville de Rome. Hérésie politique d'Arnaud de Brescia.
  Rétablissement de la république. Les sénateurs. Orgueil des Romains. Leurs guerres. Ils sont privés de
  l'élection et de la présence des papes, qui se retirent
  à Avignou. Jubilé. Nobles familles de Rome. Querelle des Colonnes et des Ursins,
- Onav. Exx. Caractère et couronnement de Pétrarque-Rétablissement de la liberté et du gouvernement de Rome par le tribum Rienis, Ses vertus et ses vices; son expulsion et sa mort. Les papes quittgnt Avigono et retournent à Rome. Grand schipme d'Occident. Réunion de l'Eglie latine. Derniers efforts de la liberté comaine. Statuts de Rome, Formation définitive de l'Etat ecclésissique.

### TABLE DES CHAPITRES.

CHAP. LXXI. Tableau des raines de Rome au quinzième siècle. Quatre causes de décadence et de destruction. Le Colnèe, cité pour exemple. La ville nouvelle. Conclusion de Touvrage.

FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CE VOLUME.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The No.                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| the state of the s | Page                                             |
| Pages Pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ambassades de Phranza. A. 43                     |
| COMPARAISON de Rome avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ambassades de l'ambassades 43                    |
| CIOMPARAISON HE MOINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. 1450-145a.                                    |
| Constantinople.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situation de la cour de By-                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| cile de Florence. A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sou regne. A. D. 1451 53                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Règne et caractère d'Amu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| rath 11. A. D. 1421-1451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | met contre les de 55                             |
| Ses deux abdications succes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Il construit une forteresse                    |
| Ses deux abdications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Il construit une A D.                          |
| sives. A. D. 1442-1444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sur ic postate to 60                             |
| Eugène forme une figue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1452. 62                                         |
| d contre les Tures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Constantinople. A. D.                            |
| de Hongrie, marcae ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Infraction du traité de paix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | at hamet it forme to stoge                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Constantinople. A. D.                         |
| A. D. 1444.<br>Bataille de Warna, 10 nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de Constantina 70                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 1444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 Forces des Turcs. 72                          |
| Mort de Ladislas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Co défense de Beigraue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 Obstination et fanatisme des                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cities de Constantinopie Per                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mahomet II. A. D. 1400                           |
| l'Albanie. A. D. 1404-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Il trahit et charge Parmée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Secours et later                                 |
| des Turcs. A. D. 1413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 vaisseaux.<br>35 Mahomet fait transporter ses |
| des lures. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 Mahomet rait transport                        |
| Sa valeure 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 navires par terres                            |
| Sa mort. A. D. 1469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| Constantin, dernier des em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Préparatifa des Tures pour                       |

| Pages                                                                                                                                  | Pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| et des Grecs 98                                                                                                                        | Caliste 11. A. D. 1119-1124. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Assaut général, le 29 mai. 100                                                                                                         | 1143. Ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mort de l'empereur Constan-                                                                                                            | Caractère des Bomains selon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tin Paléologue. 105                                                                                                                    | saiot Bernard. Ibio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perte de la ville et de l'em- •                                                                                                        | Hérésie politique d'Arnaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pire. 106                                                                                                                              | de Brescia. A. D. 1140. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Les Turcs pilleot Constanti-                                                                                                           | Il exhorte les Romaios à ré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nonle : 4 10s                                                                                                                          | tablir la république. A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Captivité des Grecs- 109                                                                                                               | 1144-1154. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Captivité des Grecs. 109<br>Evaluation du butin, 112                                                                                   | Son exécution, A. D. 1155. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mahomet it pareourt la                                                                                                                 | Rétablissement du sénat. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| polais etc                                                                                                                             | Le Capitole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sa gonduite covers les                                                                                                                 | La moonaie. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| palais, etc. 115 Sa conduite covers les                                                                                                | Le prefet de la ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Discount of sail Dis Come                                                                                                              | Manufact I. manufact In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tantinople. 119                                                                                                                        | sécat et forme de leur élec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Extinction des familles im-                                                                                                            | sécat et forme de leur élec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        | L'office de sénateur. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| des Paléologues. 123                                                                                                                   | Described to the Party of the P |
| Perte de la Morée. A. D.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , 1460. 125                                                                                                                            | 1258.<br>Charles d'Aojou. A. D. 1263-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De Trebisonde A. D. 1461. 126                                                                                                          | Charles a Aujou. A. D. 12054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        | 1278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Douleur et affroi de l'Europe.                                                                                                         | Le pape Martin IV. A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A. D. 1453.                                                                                                                            | L'empereur Louis de Bavière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mort de Mahomet 15 A. D.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1481. 132                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etat et révolution de Rome.<br>A. D. 1100-1500.                                                                                        | Adresse de Rome aux empe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A. D. 1100-1500.                                                                                                                       | reurs. Ibia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Empereurs de Rome, Iran-                                                                                                               | Conrad m. A. D. 1144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ens et allemands, A. D.                                                                                                                | Frederic I. A. D. 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A. D. 1100-1500. 135<br>Empereurs de Rome, fran-<br>gais et allemands, A. D.<br>800-1100. 137<br>Autorité des papes dans<br>Rome. 139  | Guerres des Romains con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Autorite des papes dans                                                                                                                | tre les villes qui se trou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome.                                                                                                                                  | watent dans leur voismage. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fondee sur l'affection du                                                                                                              | Bataille de Tusculum, A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| peuple. 140                                                                                                                            | 1167 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sur le droit.                                                                                                                          | Bataille de Viterbe. A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sur leurs vertus. 141                                                                                                                  | 1234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sur leurs richesses. 142                                                                                                               | Electioo des papes. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| peuple. 140 Sur le droit. 140 Sur le droit. 141 Sur leurs vertus. 142 Incoostance de la superstition. 143 Séditions de Rome contre les | Droit des cardinaux établi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tion. 145                                                                                                                              | par Alexandre m. A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Séditions de Rome contre les                                                                                                           | 1179- 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| papes. 3 145                                                                                                                           | Institution du conclare par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Successeurs de Grégoire vii.                                                                                                           | Grégoire x. A. D. 1274. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| papes. 145<br>Successeurs de Grégoire vii.<br>A. D. 1086-1305. 146                                                                     | Les papes soot absens de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pascal II. A. D. 1099-1118. 148                                                                                                        | · Romes, crass of the 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pascal u. A. D. 1099-1118. 148<br>Gilluse 11. A. D. 1118-1119. Ibid.                                                                   | Bourface vin. A. D. 12947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                        | 13031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lugius in. A. D. 1181.                                                                                                                 | Translation du saint-siège à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1185, Ibid.                                                                                                                            | Avignon, A. D. 1300. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## TABLE DES MATIÈRES

| Pages                                                          |                               | Pages       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Institution du jubilé ou de<br>l'année sainte. A. D. 1300. 199 | Il sollicite les papes d'Avi- |             |
| Le second jubilé. A. D.                                        | gnon de venir resider à       | 969         |
| 1350: 202                                                      | Retour d'Urbain v. A. D.      | 303         |
| Les nobles ou barons de                                        | 1367-1370.                    | 265         |
| Rome 204                                                       | Grégoire at rétablit enfin le | 200         |
| Famille de Léon le Juif 206                                    | saint-siège à Rome. A. D.     |             |
| Les Colonnes, 208                                              |                               | bid.        |
| Les Ursins, 212                                                | Sa mort. A. D. 1378.          | 268         |
| Leurs querelles héréditai-                                     |                               | bid.        |
| res 214                                                        | Election de Clément vii.      | 260         |
| Pétrarque. A. D. 1304-1374. 216                                | Grand schisme d'Occident.     | 272         |
| Sen couronnement poétique ,                                    |                               | bid.        |
| à Rome. A. D. 1341. 221                                        | Négociations pour la paix     |             |
| Naissance, caractère et pro-                                   | et la réunion des schis-      |             |
| jets patriotiques de Rien-                                     | matiques. A. D. 1301-         |             |
| zi. 225                                                        | 1407.                         | 274         |
| Il s'arroge le gouvernement                                    |                               | 276         |
| de Rome. A. D. 1347. 229                                       | Concile de Constance. A. D.   |             |
| Rienzi se revêt du titre et des                                | 1414-1418.                    | 277         |
| fonctions de tribun. 231                                       | Election de Martin v.         | 279         |
| Lois du bon état. Ibid.                                        | Martin v. A. D. 1417.         | 280         |
| Liberté et prospérité de la                                    |                               | bid.        |
| république de Rome. 235                                        |                               | bid.        |
| Le tribun est respecte en                                      | Dernière révolte de Rome.     | 200-        |
| Italie: 237                                                    | A. D. 1434                    | 281         |
| Et celebré par Pétrarque . 239                                 | Frederic m, dernier em-       |             |
| Ses vices et ses folies. 240                                   | pereur d'Allemagne cou-       | P. Car      |
| Il est reçu chevalier. A. D.                                   | ronné 3 Rome. A. D.           | -0          |
| Son couronnement. 243                                          | Statuts et gouvernement de    | 282.        |
|                                                                | Rome.                         | 283         |
| pleins de frayeur et de                                        | Conspiration de Porcaro, A.   | 203         |
|                                                                |                               | 286         |
|                                                                | Derniers désordres de la no-  | 200         |
| Défaite et mort de Colon-                                      |                               | 280 1       |
| nc. 250                                                        | Les papes acquierent un em-   | 209         |
| Chute et évasion du tribun                                     | pire absolus                  | 201         |
| Riepzi. A. D. 1347. 252                                        | Le gouvernement ecclesias-    | <b>49</b> . |
| Revolutions de Rome. A. D.                                     | figue.                        | 295         |
| 1317-1354. 254                                                 | Coup d'wil et discours du     | -3-         |
|                                                                | Pogge, assis sur la colline   |             |
| Prisonnier à Avignon, A. D                                     | du Capitole, A. D. 1430.      | 3ot         |
| 1351, 257                                                      | Description qu'il fait des    |             |
| Rienzi, sénateur de Rome:                                      |                               | 303         |
|                                                                | Dépérissement graduel des     | _           |
| A. D. 1354. 258                                                |                               | 2-6         |
|                                                                | · ouvrages de Rome.           | 305         |
| Sa mort. A. D. 1354. 261                                       |                               | 303         |
| Sa mort. A. D. 1354. 261<br>Petrarque appelle Tempe-           | Quatre causes de destruc-     | 307         |
| Sa mort. A. D. 1354. 261                                       | Quatre causes de destruc-     | -           |

|   | Pages                         |                             | Pages |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------|
|   | Les ouragans et les tremble-  | Jeux de Rome.               | 331°  |
|   |                               | Combat de taureaux au Ce-   |       |
|   | Inondations. 309              | lisée. A. D. 1332.          | 332   |
| ó | Dévastations dont les Bar-lie | Dégâts qu'a éprouvés le Co- |       |
|   | bares, et les chrétiens se    |                             | 335   |
|   | sont rendus coupables. 3:3    | Consécration du Colisée.    | 336   |
|   | Usage et abus des maté-, 100  | Ignorance et barbarie des   |       |
|   | numens de l'antiquité. 317    | Romains.                    | 337.  |
|   | Les querelles domestiques     | Réparations et embellisse-  |       |
|   | des habitans de Rome. 323     | mens de Rome, A. D.         |       |
|   | Le Colisée ou l'amphithéatre  | 1420.                       | 341   |
|   | de Titus. 329                 | Conclusion de l'ouvrage,    | 345   |

#### FIN DE LA TABLE DES MATIERE

### TABLE GÉNÉRALE

### DES MATIÈRES

CONTENUES DANS L'HISTOIRE DE LA DÉCADENCE ET DE LA CHÛTE DE L'EMPIRE ROMAIN.

Anan, Serrasin; héroïsme de sa veuve, tom. X. p. 208. Anassings. Elévation de cette famille au rang de calife des Sarrasins, X. 370-Andallaw, Sarrasin; son excur-

ABDALLAN, Sarrasin; son excursion pour piller la foire d'Abyla, X, 217. Son expédition en-Afrique, 274. ABDALNALER, calife des Sarra-

sus, refuse le tribut à Pempereur de Coostantinople, et établit une monpaie nationale, X, 346. Abbarraman, Sarrasio, établit

son trône à Cardoud en Espagre, X, 376. Splendeur de sa cour, 378. Appréciation de son bonheur, 383. Abbritativ Surrasin; son traité

avec Theodemir, prince goth d'Espagne, X, 314. Sa mort,

Abdrams. Son expédition en France et ses victoires, X, 363. Sa mort, 368. Abdramorthes, grand-père du prophète Mahomet; son his-

torc, X, 44
Ascass dernier roit d'Elesse,
envoyé prisonnier à Rome,
II 30.
Ascass: Recherokes sur Pau-

XHI.

thenticité de sa correspondance avec Jesus-Christ, IX, 267.

ABLAVIUS, préfet sous Constantin le Grand; conspiration formée coutre ce favori orgueilleux, III, 434. Il lest mis a mort, 437.

ABU-AYUE. Son histoire; hommage rendu à sa mémoire par les mahometans, X, 344. ABUERER, calife. Son règne, X, 135. Il envahit la Syrie,

ABU-CAAR commande les Manres de l'Andalousie qui-subjuguerent l'îlc de Crete, X

406.
ABULYEDA. Detail qu'il fait de la splendeur du calife Mootader, X, 381.

ABULPHABAGE, primat des jacobites de l'Orient, IX, 1137 Eloge de sa sagesse et de son érudition, X, 387. Abundatus, general de l'Orient,

et patron de l'eunuque Entrope, est disgracié et exilé par ce dernier, VI, 146. Abu-Sornian, prince de la Mecque 1 conspire contra Maho-

met, X, 85. Barailles de Beder et d'Ohod, 93. Hassinge Médine sans succes, ron livre la Meoque à Mahomet et Æriss, général de l'impératrice le reçoit comme prophète, Placidie; sa double trabison, 108. VI, 215. Son caractère et son

Any-Tanks, Carmethico, pille la Mecque, X, 427. Abyla: Les Sarrasips en pillent la

foire, X, 217.

Abyssinic. Description de ses habitans, VIII, 8a. Leur alliance avec Pempereur Justinien, 86.

Son histoire ecclesiastique, 1X, 120.

Acacs, évêque d'Amida; exemple extraordinaire de sa bienveillance épiscopale, VI, 199. Achaie. Son étendue, I, 94. Actium. Examen des affaires ro-

Achaie. Son étendue, 1, 94.
Achaie. Son étendue, 1, 94.
Achaines après cette bataille, 1, 168.
Adavorés: Le seul martyr de

distinction pendant la persécution sous Dioclètica, III, 24. Anogras, roi des Goths, fait la pair avec l'empire, et marche dans la Gaule, VI, 91. Son mariage avec la princesse Placièle, 94. Ses tresprs, 93. Il marche en Espagne, 116. Sa

mort, 117-

Addiss, empereur. Renonce aux conquêtes de Trajan, 1, 63. Sa modération, son infatigable activité, son système pacifique, 64 et suiv. Fut un prince excellent, un sophiste ridrulae et un tyran jaloyx de son autorité, 203. Ne consulte du'un caprice aveugle pour le choix de son successeur, ibid.

Ansian 1t, pape; son alliance avec Charlemagne contre I combards, IN, 307. Il recoit Charlemagne a Rome, 315. Il coutient la fausse donation de Constantin le Grand, 319. Metimes, maitre-genéral de la Gaule; sa révolte; VI, 407. Les Franca le placent sur le trone de Childrie, juid, Il le trone de Childrie, juid, Il le

rend an prince legitime; sa mort, 408. Placidie; sa double trahison, VI, 215. Son caractère et son administration; 300. Ses liaisons avec les Huns et les Ahalus, 302. Sa mort, 355.

ffrique Sa description . I , 100 et suir. Guerre d'Afrique sous Diocletien, II , 328 . Tyrannie de Romanus, V, 86. Revolte de Firmus , 89. L'Afrique est soumise par Theodose , or Etat de ce pays , 91. Il est désolé par les Vandales, VI, 225. Siege d'Hippone, 237: Surprise de Carthage, tifs , 237. Fable des sept dormans 239 Envalusement de l'Afrique par Justinien, VII, 32% Situation des Wandales dans ce royaume, 321, Discussions sur les guerros d'Afrique, 326 Réduction de Carthage, 346. Conquête de l'Afrique par Bélisaire, 356. Troubles qui suivent son depart, VIII. 88: Rebellion des Maures, 93. Première invasion par Abdallah , X , 274. Siege de Tripoli : le prefet Gregoire et sa fille, 277 Vic-toire des Arabess, 278. Protoire des Arabess, 278. gres thes Sarrasins, a81. Fondation de Cairoan, 287. Con quête de Carthage, 289. Les musulmans achevent la conquête de l'Afrique , 293. Adoption des Maures, 206. Anéantissement des mages de Perse, 326. Décadence et chute, du

christianisme, 331.
Agricola. Son plan de canquête
de l'Irlande, I, 55.
Agriculture. Sa perfection dans

les contrees occidentales, 1, 153. Introduction des fleurs et fruits, 154. Culture de l'olivier, 156. Prairies artificielles, ibid. Abondance générale, 157.

Asax. Comment son sépulcre est distingne, 111, 300,

Alaits. Envahissent l'Asie et sont repousées par Tacite, It, 256. Subjuguées par les Huns, V. 161. Leur union avec ceus-ui et les Goths, 189. Dissensions,

cepte une rancon et lève le siège de cette ville, 5: Nogociations inutiles, 54. Second siège de Rôme, 6: Nodegrade Attole, die emper un degrade Attole, die emperiment 66. Troisième siège et sac Rome; 68. Il se retire de tette ville et ravage l'Italie; 88. Sa mort, 90.

ALARIC II, roi des Goths; combat contre Clovis, roi des Francs, et périt de la main de son vi-

val, VII, 34:
Ansiris (Clodius-), gouverneur
de la Grande-Bretagne, se
sidelare, Contre l'usurpateur
Julianus, son, earactère, ses
prétentions, 1, 268 et suiv. Artificas et succès de Sévére, son
compétiteur; sa défaite, sa
mort, 263 et suiv.

Arroin, roi des Lombards; sa valeur, son amour, et sa vengenice, VIII, 319, Entreprend là conquete de l'Italie, 324. Est assassine par sa femene Rosamonde, 332.

ALEXANDRE - SEVERE. Elagabale,

empereur, le déclare César, I, 3,6. Il est élevé an tronc, 34g. Examen de sa préténdue victoire contre Artanécés, II, 32. Il modtre du respect pour la religion chrétienne; III, 227, et sué.

et suité
téxendiré. Description le cette
ville; fumultes; sa des section, II, 175 et aub, Historie
de sant Athenasé d'Alexanérie, IV, 22. De son suceiseur George de Cappadoce [23. Sedition, pilique
des cemples, massacre de
George, 45a. Relabiliseur
en de la complete de comple

Att, compagnon de Mahomet; son caractère; ses prétentions au trône d'Arabie; X, 134. Sa retraile, 137. Son règne, 142. Sa mort, 145. Sa postérité, 452.

Allemagne. Indépendance de ses princes. IX, 378. Constitution germanique, 381. Allemands. Leur origine, U,

53. Ils envahissent la Galle et Italie; 156. Sout repoussés de devant Rome par le étaset et par le peuple, 137. l'Indie 153. Violent la ripair, 265. Sout vaisour par Adresien 207. L'Angueria par l'Angueria pa

Amalasonynn, reino d'Italie; son gouvernement, VH, 879. Son exil et sa mort, 384. Amendish (saint), evêque de Milan, V; 279 Succes de sa résistance contre l'impératrice Justine , 282 et suiv. Inflnence et conduite de ce prelat, 311. dose une péniteffce publique pour le massacre de Thessalonique, 313. Résiste aux sollicitetions et aux succes de l'usurpateur Pugene, 33o. Il s'oppose au rétablissement des autels de

la Victoire, 344.
Annien - Marcellin. Son tableau du caractère de la noblesserromaine, VI, 21 et suiv.

XII, 314

AMURATH II, XIII, 11. Son regne et son caractère, ibid. Il abdique deux fois, 14. Sa mort, 44. Anachoretes (les) vivaient seuls et suivaien t librement l'impulsion de leur fanatisme, VI.

ANASTASE, empereur d'Orient; son regne, VII, 145. Guerre avec la Perse, 302. Il peuple et embellit la ville de Dara, 304.

ANASTASE 11, empereur des, Romains. Son regne, IX, 161. valeriede Maxime, V, 248.

AMBRONIC L'ANGIEN , empereur gree, appelle les Catalans, XII. 202. Sa superstition, 216. Il associe son fils Michel aux honneurs'de la pourpte, 22n. Il ahdique l'empire, 226. Sa mort,

228. Andronic (Michel), sop succesfeur. XII, 222. 58 mort, 222. Andionic (tils de Michel), XII, 223. Il s'échappe de la capitale et leve une armée, 225. Son couronnement, 225. Son regne, 229. Samort, ibid.

ANGE (Isaac l'), empereur des Grees; son, caractère; sun rèque dans la poussière, XII, 15 et puiv. Sa mort, 66.

Asca (Alexis 1'), frere d'Isaac, s'empare, da trone, XII, 20. Il est buferme dans un monastère . 99

Il impose à l'empereur Théo- Arge ( Alexis l' ), fils d'Isaac. Presse les croises d'entreprendre son rétablissement sur le trône et la délivrance de son pere, XII, 39. Conditions du traité d'alliance, 40. L'empereur legitime et son fils retablis dans leurs droits, 57. Hs sont l'un et l'autre déposés par Mourzoufle, 66. Mort d'Alexis,

hrunarn' ier, sultan des Tures, Anicienne (famille) qui surpassait toutes les autres par sa piété comme par sa richesse, VI, 11. Elle fut la première du senat qui embrassa le cheistianisme, 13. Les marbres du palais Anicien passaient en proverbe pour exprimer la richesse et la magnificence, 15.

Asse de Savoie attaque la regence de Jean Cantacuzène, XII, 235.

ANNIBAL aux portes de Rome, VI, 7. ANNIBALIANUS, neveu de Cons-

tantin, obtient le titre de César, III, 418. Il est exerce aux fatigues de la guerre, 419.. L gouverne lesprovinces du Pont, de la Cappadoce et de la petite Arménie, 421. Il est massaci par ordre de Constance, 436. ANTHEMIUS, prefet d'Orient, s'empare de l'autorité après la mort

'Arcadius, VI, 184. Ses teleus; fermeté et fidélité de son administration pendant la minnrité. de son fils Theodose, 185, ANTHERIUS, gendre de Marcien son élévation, ses victoires; il

est elu empereur d'Occident, VI, 415. Sa discorde avec Ricimer, 437. Sa mort, 443. Antioche. Progres du christia-nisme dans l'Eghse d'Antioche, III, 120. Histoire et proces-pablic de son éverue Paul

de Samosate, 233. Le temple et le bocage sacré de Daphué, IV. 414. Abandon et profabation du bocage de Dapline, 417. Incendie du temple et démolition de l'église, 419. Clôture de la cathédrale d'Antioche , 420. Mœurs licencieuses du peuple, 413 Son aversion pour l'empereur Julien, 445. Disette de ble ; mecontentement public, 446. Satire de Julien contre cette ville, 449. Le sophiste Libanius 450, Recherches du crime de magie dans cette ville, V. 29. Sedition occasionee par les édits bursaux, 303. Cette capitale est degradee de son rang, perd le nom et les droits de cite, 306. Chatiment de ses habitans, ibid. Pardon general er absolu accordé par l'empereur Theodose 307 Ruine de cette ville ; efte est rebatie par Justinien, sous le nom de Theopolis, VIII, 50. Assiegee par

les Sarrasins et reprise par les Grees, X, 4fr. Arronz, (saint), né dans la Basse-Thébaïde, fixe sa dernière résidence sur le mont. Cotzim, aux environs de la mer Rouge, VI, 468.

Asronis, plus connu sous le nom d'Elagabale (voyez ce mot)

ANYONIN LE PIEUX, emperent. Son contraste avec Adrien son prédécesseur, il fait respecter le nom romain, 1, 65. Adopte Vérus dour son successeur, 204. Son caractère et son règne, 206.

A woos st., femme de Belissire, VII, 335. Sub histoire scorde, 11, Theodose son ammi, 412. Eller persécute son filis, 417. Fonde, un couver suprès la mora de Belissire, VIII, 160. Arocacos, gantil-due un amiral, compire conties son hienfaitent, XII, 335.

Aroizintini, patriarche d'Alexandrie, son pootificat, IX,

Aquitaine. Les Golhs s'y établissent, VI, 121. Sa conquête par les Francs, VII, 34.

jar les Francs, VH. 33, Aquileo (siegged). Arispinas et Menophite, soutiennent et ditigent la valeur des habijans, 1, 418, Les retes de Maximia piques, Migrennent siur habitans d'Aquilée que le sifes est fini; 470, La morte de May est fini; 470, La morte de May d'Aquilées Rome, 480, UCde de la constante de la constante d'Aquilées Rome, 480, UCde la constante de la constante d'Aquilées (Marie Louis et la constante d'Aquilées (Marie de Rédoutes ou d'Applex (Mouris des Rédoutes ou d'Applex (Mouris d'Ap

Arabes pasteurs, X, 7. Lenr indépendance nationale, 14. Leur liberté et leur caractère domestique" 20: Guerres civiles et vengeances particulieres. 23. Treve annuelle, 26. Leurs qualités et vertus sociales, 27. Leur amour pour la poesie, 28: Exemples de generosité, 30. Leur ahcienne idolatrie . 34. Lieur union . 162. Leurs conquêtes, f6q. Ils envahissent la Perse : 173 et suiv. En font la conquête, 183. Envahissent la Syrie, 192. Font le siège de Bosra ; 196. Et de Damas, 199. Prennent cette ville d'assaut, 210. Font la conquête de Jerusalem , d'Alepet Antioche, 229 et suiv. . lieur victoire en Afrique, 278. Ul font la conquête de Carthage, 789 Leurs premiers desseins surl'Es pagne, 29. Ils y débarquent, 302. Seconde descente ; 303. Leur victoire. 305. Conquête de l'Espagne par Musa, 311. Ils font, prospérer ce pays, 320. Bornes de leurs conquêtes ; 340, Premier siège de Constantinople, 341. Second siege, 348. Ils envalussent la France, 360. Expedition et victoire d'Abde. rame, 368. Ils sont defaits par Charles Martel, 366. La litterature s'introduit, parmi eux, 385. Leur' véritable progrès dans les sciences, 38q. Ils manquent d'érudition, de goût et de liberte, 306. Ils subjuguent l'île de Crete , 404 Et l'île de

Sicile, 407. Arabie, Sa description, X, 2. Sol ét climat, 4. Des trois Arabies, Déserte, Petrée et Heurouse, 6. Le cheval, 8. Le chameau, gi Villes de l'Arabie, 11. La Mecque et son commerce, 13. Independance nationale, 14. Guerres civiles et vengeances particulieros, 23. Aucienne idolatrie, 32. La Caaba ou le temple de la Mecque, 34. Sacrifices et cérémonies religieuses, 36. Introduction des Sabéens, 3q. Les mages; les juifs, les chrétiens, 40. Nais-sance de Mahomet, 43. Dellvrance de la Mecque, 44. Doctrine de l'islamisme, 52. Conquite de l'Arabie par Mahomet, 110. Mort du prophèle, 118. Règne d'Ababeker, 135. D'Omar, r37, D'Othman, 138, D'Ali, 162. De Moawiyah, 1/7: Caractère des califes, 166, Elevotion des Abbassides, 370. Chute des Ommindes, 375. Révolte de l'Espagne, 376. Triple division du califat, 378. Intro-"duction de la littérature parmi les Arabes, 385 et suiv. Guerres de Plaroun - al - Raschid contre les Romains , 399. Guerre d'A-morie entre Théophile et Motassem, 416. Namiance et progres des Carmathes, 421. Leurs exploits militaires, 426. Ils pil- Armees romaines ( voyez Leleut la Mecque, 427. Révolte des provinces, 428. Les dynasties independantes , 430 et suiv. Abaissement des califes de Bag-

dad, 435. Annirio, respectable veteran du grand Constantin; avait ete de-

gore des honneurs du consulat. V: 29. Angapits, fils de Théodose, empercur d'Orient, V, 387. Son mariage, avec Eudoxie, 398. Son regne, VI; 137 Administration et crime de son favori Entrope, 140. Révolte de Fribigild, 153. Ser victoires sur le rebelle Gainas, 161 et suiv. Sa mort, 480. Son testament suppose, 182. ARDARIC, roi des Gépides, conseiller sage et fidele d'Attila .

VI, 255. drianisme. Sa naissance, ses progres ; querelles religieuses qu'il excite, IV, 192 et suiv. Les ariens persécutéa par Constantin, 213. Mort de leur chef Arius, 214. Gonstance les favorise, 215. Conciles ariens, 218, Eveques ariens, 257. Cruautes de ces sectaires, 266. Ruine de l'arianisme à Constantinople, V, 255; et suiv. Conversion des Barbares à l'an rianisme, VI; 502. Son ex-Anistraces, general , pour la force; la valoir et la beaute, surpassait tous: les liéros de son temps, V. 276 Anies. Ses antagonistes les plus

violens rendaient hommage à son érudition et à la pureté de ses mœurs, 1V, 190, La majeure partie des évêques d'Asic paraissaient favoriser ses opinions, 191

Arles. Centre du gouvernement et du commerce des Gaules, VI, 134. Assiegee par les Visigoths, 3o5.

gions ). Armenie. Sa conquête pan les Perses, II, 155 et suiv. Piridate remonte sur le trone. 335. Revolte du pample et des nobles, Ibid. Reprise de ce pays par let Perses, 338. Mort de Tiridate; etat du royaume, MI, 43 et sub. Sapor y pênêre; ella devient une des provinces de la Perse, V. gb. Mortdu roi Trianus et espirité de sa veuve Olympias, 99. Après la mort de Sapor, Para ranime les espérances des Arméniers, aventures de ce prince, 190. Partage du royaume entre les Romains, et la Persans, VI,

Armorique (fes provinces de l')

comprensient, sons cette dénomination, les contrées magritimes de la Gaule entre la Seine et la Loire, VI, 127. Ansaro no Brascat, son hérésie politique, XIII, 152.

politique, AIII, 152.
ARRARAGE, réabilt la monarchie des Perses, II, 4. X étatibil i neadministration ferme et vigoureuse, 22. Troûve des ambients formidables dans les Romains, 25. Son ambition; Il réclame des Romains les provinces de Vasis, et leur déclare la guerre, 30. Caractère et maximede ce prince, 26 transmede ce prince, 26 transmede

maximede coprince, 36.

Antuca, roi de Bretagne, sa
renommée; ses tournois; sa
table ronde, VII, 97 et sulv.

Ars de luxe, I, 157.

Anasas, gonversour d'Arcadius, s'échappe du palais de Constantinople et se retire dans les monastères de l'Egypte, V, 399.

Anavanus, préfet de la Gaule; son procés, VI, 43 et suie.

son proces, VI, 432 et sutv. Asie. Conquêtes de Trajan dan ce pays, I, 61. Rendues par Adrien, 63. Nombre de ses villes, ses revenus, '148. Ses révolutions, II, 2. Envahie par les Alams. Origne et empire des Tures, VIII, 19.

Asie-Mineure, Ses divisions; comment gouvernée; I. 94. Conquiso par Chosroes, V.III., 439. Et par les Turcs, XI, 242. Assyrie, Sa description, IV, 467.

Son invasion; siège de Périsabor et de Maogamulcha; 47; et auiv.

ATHANANC, lieutenant d'Hermaurio, se charge de la gloire et du danger d'une guerre délenave contre les lieutenans de l'empereur. V. 112.

reut, V, 112.
Arussate (vaint) d'Alexandrie.
Sou caractère, ses avelutres, IV, 202. Sa presidention, 265.
Son première sail, 250. Son tremière sail production de provincia de la poutreau, 253. Remiè encree no possession de sa pisce el de resedurate, 253. I est condamine et déposé dans les conclue d'Arties et de Milea, 258. Bonni una troisième fois, 259. So contraction de la constitución de

par Julien, 363. Addiens. Sen écoles, VII., 368. Suppinnées par Justinies, 314. Suppinnées par Justinies, 314. Les derniers philosophes, 318. Lors do partage, de l'empire gocc entre le Prançais et le vénitépie, la principant d'Authore de l'empire succède au d'uche d'Authore, 211. Il est faille en pièces aure as cardeire, par les Catalans, nommés la gramme de l'empire de l'emp

tiènes, ibid.

187414, préfet de Rome; étu empereus par les Goths et les Romains, VI, 64. Est degrade par shlaric, 65. Rétabli et degrade une seconde fois avec ignominie, 110, Est exiléà Liparis, 152.

Arrica, roi des Huns; sa figure, son caractère, VI. 259 et suiv. Il déconvre l'épée de Mars, 252, Soumet la Scythie et la Germanie, 253. S'empara de la

Perse, 256. Attaque l'empire d'Orient, 259. Ravage l'En-rope jusqu'à Constantinople, 260. Traite de paix, 270. Re-coit dans son cump les ambassadeurs d'Orient et d'Occident, 278 et suie. Sa conduite à leur egard, 286. Il réprimande rem-pereur Théodose, qui avait voulu le faire assassiner, et lui pardonne, 293. Menace les deux empires et se prépare à envahir la Gaule, 208, Y penetre et assiege Orleans. 318. Alliance des Romains et des Gnths contre lui , 322. Il se retire dans les plaines de la Champagne, 325. Perd la ba-faille de Châfous, 329. Sa retraite, 332. Il envahit l'Italie, 336. Fait la paix avec les Romains, 345. Sa mort., 349. Destruction de son empire

352. ... Acouste, Le système concu par sa moderation se trouve convenir aux vices et à la lacheté de ses successeurs, I, 55. La première exception au plan généralement adopté pour le continent fut la conquête de la Bretagne, ibid. La seconde exception fut la conquête de la Ducie, 59. Adrien et les deux Antonin s'attachent au système général embrassé par Auguste, 65. Il établit à de-meure deux flottes dans les ports de Misène et de Ravenne, 84. Dans la division de la Gaule, il a égard à l'établis-sement des légions, 88. Lorsqu'il partagea l'Italie en onzo regions, PIstrie, fut comprise dans le nombre, 91. Sous son règne, les deux tiers de la Numidie avaient pris le nom de Mauritanie cesarienne, rore H avait coutume de répéter avec pitale en briques, et je la laisse co marbre a mes successeurs, a

137. Après la victoire d'Ac-tium, le péuple, de Rome, triomphant en secret de la chute de l'aristocrație, est se duit par la liberalite d'Auguste, 169. Il mintre, par le soin qu'il prend de réformer le sénat, qu'il aspire à être le pere de la patrie, 17n, Il pro-nonce un discours étudie, on l'ambition est cachée sous le voile du patrintisme, 171. Les sénateurs refusent d'accepter la resignation d'Auguste, 172. Cette comédie fut jouée plusients fois pendant sa vie 173. Il confic son autorité à des lieutenaus, 176. Il satisfait , par un sacrifice aise, la vanité des senateurs, 177, Il cupserve auprès de sa persound une garde nombreuse, mênté, en temps de paix et dans le centre de la capitale, 178 Le seuat lui donne pour sa vie le consulat et la puissance tribunitienne, 179. Sa politique qui fait ajouter, les dignités de grand pontife et de censeur, 181. Il conserve les formes de l'ancienne administration, 183. Il sollicitait humblement pour lui les suffrages du peuple, 184. Le gou-vernement impérial institué par dui était une monarchie absolue, revêtue de toutes les formes d'une république, 186. Sa maison, quoique nombreuse et brillante, n'était composée que d'esclaves et d'affranchis, 187. Son origine, 191. Le sé l'nat lui donne le nom d'Auguste, ibid. Il savait que le genre humain se laisse gouverher par des noms, 194. Il rétablit la discipline dans les armées, 196. Designe Tibere pour son successeur, 199 argueil a J'ai trouve ma ca - Accuerts (saint), evenue d'Hippone; sa conversion, sa mort, Accesture, dernier empereur d'Occident, VI, 448. Implore la chémence d'Odoacre, 449. Son exil, 454.

AURELIEN, général de Claude désigné par ce prince pour lui succeder; II, 195. Son origine · et ses services, 197. Son regne heureux; sa discipline severe, 198. Son traité avec les Goths, uno. Il leur cede la Dacie, 201, Fait la guerre aux Allemands et les defait, 204 et suiv. Défait entjerement deux usurpateurs, 212. Son expédition en Syrie, 221. Il défait les Palmy reniens dans les hatailles d'Antioche et d'Emese, 222. Assiege Palmy-re, 225. B'en rend maître, 228. La fait ruiner, 229. Dé-truit la rebellion de Firmus en Egypte, 230. Recoit les hon-" neurs du triomphe 231. Sa clémence envers Tétricus et Zénebie, 234. Sa magnificence et sa devotion , 236. Il éteint une sédition à Reme , 237: Cruauté avec laquelle il use de cette victoire, 240. Il marche en Orient, et est assassiné, 242. Contestation singulière entre le senat et l'armée pour le choix de son successeur, 2441 Sentence que ce prince fit exécuter contre l'évêque d'An-

tioche, III, 237. Aungors envalut Fitalie : vaincu et assiegé dans, Milan, II, 181. Sa mort, 187.

APTHARIS. VIII, 3/6.

Autun. Siege que soutient cette ville contre les légions de la Gaule, II, 215, Elle est prise d'assaut et saccagée, ibid.

duvergne, Conquise, par Theodoric, VII, 65. Histoire d'Attale, 69'et suiv.

Avares. Leur défaite par les Tures ; ib. Vapprochent de l'empire d'Orient, VIII, 25. Leur ambassade à Constanti-

nople, 26. Autre à Justin le jeune ; 3:6. Ils détraisent le royaume des Gépides ; 321. Fierte, politique et puissance du chagan , 406. Guerre que leur fait Maurice, empereur ." d'Orient, 413. Ils sont chasses de Constantinople, 461.

Avirus, general; son geine pour ... · la guerre et pour les négociations, VI, 373. Est élu empereur d'Occident , 376. Est déposé : 384. Sa mort, 486. Azimus ou Azimuntium, dans la

Thrace, sur les confins de l'Il-· Ivrie, se distingue par l'esprit martial de sa jeunesse, VI, 273.

BAHRAR, libérateur de la Perse; ses exploits, VIII, 3gr. Sa re-bellion, 394. Sa mort, 402. BAJAZET 1", mmir, accepte la pa+

tente de sultan du calife. XII. 320, Il défait une armée de cent mille chretiens à Nicopolis, ibid. Les circonstances de sa victoire et son caractère 327. Il reside à Bursa, 324. Il menace l'empire gree, et propose un traité que les Grecs acceptent avec soumission . 329. Son armée est défaite; et il est fait prisonnier par Timour ou Tamerlan à la hataille d'Angora, 365. Il est enfermé dans une cage de fer. 366. Ce traifement est attesté par plusieurs nations, 369. Conclu-

BALBIN, consul, est déclaré empereur par Je sehat, I, 410. Son-caractère, ses vertus, 41 1. Tumulte à Rome à cette ocension, 112. Mécontentement des pretoriens, 421. Il est massacrè, 426,

Balti, race noble des Goths; de laquelle descendait Alaric , V, 432 -

Barbares. Leurs incursions, II, 128., 11s sont introduits dans l'empire; leurs établissemens, 273 et suiv. Dissensions et guerres civiles parmi eux, 325. Defaits par Diocletien; devienment esclaves et sont distribués lans les provinces romaines, 327. Doctrine de l'immortalité de l'ame parmi les Barbares III; 43. Angmentations des Barbares auxiliaires, 363. Leur conversion; ils embrassent le christianisme, VI; 502. Motifs de leur foi, 506. Effets de leur conversion, 5.g. Ils adoptent

Theresie d'Arius, 511.

Bardes. L'immortalité promise aux heros était , jusqu'à un certain point; assurée par les bardes, Il, So. Ils allumaient par Jeurs chauts, dans le cœur do leurs compatriotes; l'enthousiasme militaire, 81, Au moment de la bataille ils celebraient les exploits des anciens

heros, ibid. Basing jer ou le Macedonien, fondateur d'une nouvelle dy-

nastie en Orient , IX, 190. Sa vie comparée à celle d'Auguste; 194. Il révise la juris-prudence de Justinien, 197. Sa mort, ibid. Son education, son

BASTEE . 11. regoe, IX, 210, Ses expeditions contre les Sarrasius; il meantit le royaume des Bulgares, 212.

BARBOUN; comtende Flandre et du Hainant , est nomme empercur d'Orient, XII, 87. Beaux - Arts : Leur décadence sous Didchitien, II, 380.

BELISAUE. Son caregtère, VII, 329. Il sert dans les gardes de Justipien, ibid. A Dara il admet à son service Procope, le fidele compagnon et le soigucux historion de ses exploits, ibid, A la tête de vingtcinq mille Romains, il' defait

quarante mille hommes d'élite commandes par le Mirates de Perse, 330. L'empereur dui confie la direction de la guerre d'Afrique, 332. Sa femme Au-tonina exerce sur lui un empire absolu, ibid. Composition des troupes sous ses ordres, 393. Cinq conts navires manœuvres par vingt mille ma-telots rassemblés dabs le port de Constantinople, 335. Le pa-triarche donne la bénediction lors du départ de la flotte; 336, Il donne un exemple de rigueur et de fermete 337. Navigation périlleuse sur la mer loniegne, 339 Relache sur la côte méridionale de Sicile, ibid. Il rejette la proposition de conduire la flotte et l'armée dans le port de Carthage, et débarque sur la côte. d'Afrique', 346. Il s'avance vers Carthage , 343. 11, defait les Vandales commandes par Gelimer, 3/4. Il occupe le palais et s'assied sur la trône de Genseric , 350. Défaite totale des Vandales et fuite de Gélimer , 351. Il se porte à Hippo-Regius, qui ne possedait plus les reliques de quint Augustin. 356. Fait la conquête n'Afrique, 357, Son retour et son triomphe, 363. H est seul con-sel, 367. Menace les Ostro-goths de l'Italie, 377. Envahit et subjugue la Sicile, 384 .: Fuvahit Pitalie et reduit Naples . 301. Entre dans Rome, 399 est assiégé par les Coths sous la conduite de Vitiges, 400. Sa valeur ; il se defend dans les murs de la ville, 403. Repousse un assaut général, 408. Ses sorties, 410. Il deli-vre Rome, 417. Reprend plu-

sieurs villes d'Italie , 420. Ex-

romains, 424. Sa fermete et

son antorite, 497.

Il assiège

Ravenne, 49. Subjigue le froyanne de Corba en Italie, 496. Sou «rappel et aus glore, 497. Haiorie sierrite de sa femme Antonius (44 et ausgiore, 45 et ausgiore, 45 et ausgiore, 45 et ausgiore, 46 et ausgiore, 47 et ausgior

mort, 157.

Belles-Lettres, lenr culture sous
le règne d'Adrien et des deux
Antonin, I, 163. Traitemens
et récompenses des artistes,
professeurs et poètes, 164.
Leur décadence sous Diocle-

tien H, 381.

Branden (skint); part qu'il

prend aux croisades; son caractère et sa mission, XI,

Roecace, auteur du Décaméron, rantime en Italie l'étude de la langue grecque, XII, 473. Bokes. Son caractère, ses étu-

des ses dignités, VII, 188. Son patriotisme, 192. Il est accusé de trahison, 193. Son empirionnement et sa mort, 195.

Benirace, l'un des soixantetreize intendans d'Aglaé, dame fomine, III. 268. Pour avoir quelques reliques saurées de l'Orient, il entreprend un pélerinage, ibid.

Bonrace, geoeral de l'imperatrice Placidie; son erreur et sa révolte en Afrique; VI; 215. Il appelle les Vandales; 216. Son repentir tardif, 224. Sa défaite et sa retraite, 230; Sa mott, 232.

Besoars, général romain, level'étendard de la révolte dans la Gaule, II, 298. Il est vaincu' par Probus, empereur, 200.

Raphare ( royauma du ) Les Tauri et des Barbares formereut ex petit Etat sindependan (II, 150, II est subjugen dur Mithridate, 141, Les rois du Bosphore obdissent a l'empire, romain, bied. Les Gotha, aprix le siege de Trebissonde, relovigent en triemphe daus le royaume du Bosphore, 145.

cette ville : 110. Son dernier Bosphore (le). Sa description, rappel , 118. Sa derniere vic- Bosphore (le). Sa description,

III. 391.

Boarguagnon. Leur grigine, leur haine heréditaire pour les Allemands. Y. 66. st siiv. Leur diablissement dans la Goele. Yl. 1922. Ils embrasseit. le christianisme. 5.65. Motifs de leur doi pool. Effet de leur doi pool. Effet de leur énversion. 569. Ils adoptent l'herésie. d'Arus. 5 nt., Sont vaincus et sounis par Clevis, VII. 26 et suite.

Bretagne, Conquise par les Romains, 1, 55. Forme la diviion occidentale de l'empire en Europe, 89. Importance de oe pays, 11, 349. Carqueius en est reconnu sonversing 320. Sa reprise par Constance, 322. Defense des frontières, 333. Fortifications , 30% Origine de 'tla Grande-Bretagne; V. Envable par les Pietes et les Ecossais, 80. Délivrée par Théodose; 81, Révolte de l'armée bretoone; 488. Constan-tin, empereur de Bretagne et Occident, 490. Mort de cet usurpateur., Grande-Bretagne et l'Armo-rique secouent le joug da gouversement romain, 136. Etat de ces previnces, 129. Révolutions de la Bretagne ; VII. 84: Descente des Saxons, 85.

Etablissement de l'heptarchie saxonne, 88. Etat des Bretons, gi. Leuc résistance, 92. Leur faite, 91. Renommeç du prince Arthur, 96. Ses fêtes et tournois; les chevaliers de la Table ronde, 98. Désolation de la Bretagne, 99. Servitude, 102. Mours des Bretons , 105. Etat obscur et fabuleux de la Bre-

tague, 108. Bulgares. Leur origine, VIII, 10. Lour postralt, 11 et suiv. et la Thrace, 152. Bélisaire les force à la paix; 155. Leur émigration, XI, 37. Ils des-cendent de la race primitive des Esclavons, 39. Leur pre-mier royaume, 41. Leur tactique et leurs mœurs, 52. Soupendant plus de cent soixantedix ans, ils se revoltent; leur indépendance est reconnue, 17. Ils se liquent avec XII, 17. Ils se liquent avec les Latins, et Joannice leur chef remporte une victoire sur ces derniers et fait prisonnièr l'empereur Baudonin, 103 et snig. Joannice ou Calon Jean devaste la Thrace, 113. Sa mort , ibid.

wance. Sa situation; étendue qu'elle acquiert avec le nom de Constantinople, Ili, 290 et suiv. Defauts de son histoire, 1X , 140. Sa liaison avec les révolutions du monde politique,

Caledoniens, Leurs guerres avec les Romains, I, 30m Fingal et ses héros; contraste des Calédonieus er des Romains, 300. -Pocmes d'Ossian, 310. La Calédome énvalue par les Pictes et les Beassals, V; 80. Califes. Leur empire en Orient, X, 337: Leur luxe , 378. Ses

effets sur le bonheur public et le bonlieer des andividues 383. Décadence et division de leur empire : 435 et suiv. Chute des califos fatimites, XI, 408. CALCULA ; indigue successeu d'Auguste, est condamné à une immortelle ignominie, I, 210.

CANTACUZENE ( Jeen ) , sous le regne d'Andronic le Jeune , gouverne l'empereur et l'empire gree, XII, 232. Nomme régent de l'empire, sa régence est altaquée par Apocaucus, par l'impératrice mère, dune de Savoie; par le patriarche, 234. Il prend la pourpre, 237 Ses troupes se dispersent et Apocaucus le : poursuit, 230. Guerre civile entre les faq tions des Cantacuzains et des Paleologues, 240. Victoire de Cantenuzene, ibid. Il entre marie sa fille a Jean Paleologae, souverain legitime, 241. gne, 245, Il bar Paléologue sur mer et sur terre, 3/8. H revêt son fils Matthieu Cantacuzene de la pourpre, ibid. Il abdique, 249. Il defend la lumière du mont Thabor, 252. Garacatta; fils de Septime Se-vere; son ambition, I, 310.

Est nommé empereur avec son frère Géla, après la mort de leur père, 311. Jalousie et haine des deux empereurs ; 312> Leurs negociations pour diviser Pempire, 313-11 desausine Geta, 314. Ses remords et ses cruautes, 317. Sa'tyrannie 8'efend sur tout Tempire, 321. Prodigne les trésors à ses troupes; et encourage four inselente familiarite, 3af et suiv. dats forcent les senateurs à le mettre au rang des dieux, 327. Passion de ce prince pour

Alexandre, \$27. Joie qu'excite Chalcedoine. Concile de cette te mort , 329

Canavinus. Sa revolte en Bretagne, II, 317. Son pouvoir, ig. Il est reconnu souverain de ne pays; 320, Sa mort, 322. CARYN, empereur; ses vices, II.

286 et suiv. Il celebre des jeux a home, 293 et suiv. Discordes civiles; sa défaite et sa mort, 303.

Carthage sort de sa cendre avec églat, I, 148, Est surprise par les Vandales, VI, 234. Sa reduction par Belisaire, VII, 346, Elle est conquise par les Arabes, X, 280.

Cases , prefet du prétoire; son caractere; son élévation, II. 'a83. Sentimens du senat et du penple à son avenement's l'empire, 281. Il defait les Sarmates et marche en Orient, 285. Donné audience aux ambassa deurs persans, 286. Ses vietoires; sa mort extraordinaire . 287. Ses deux fils lui suecedent, 289.

Catalans. Ils s'allient aux Genois, et, sous le commandement de Roger de Flor, als se rendent à Constantinople, XII, 20% L'empereur grec les envoie en Asie confre les Turcs, 203. Roger de Flor est poignarde à Andrinaple, 207, Dispersion de ces aventuriers, ibid. Ouinze cents d'entre eux se maintiennent à Gallipolt, ibid. Les Catalans triomphent des Grecs sur mer et sur terre, 208. Ils cherchent à s'établir dans le cour de la Gree, 209. Ils s'emparent de l'Attiqué et de la Bcotie , 212. Ils reconnaissent le roi de Sicile pour leur souverain; ibid:

Cenobites (les ). Ces moines suivaient en communauté la même règle, VI, 496.

Crear. Pourquoi , son nom fut donne aux empereurs, I', 191.

ville, IX, 53. Ses déerets,

CHARLERAGNE, roi de France, fait la conquête de la Lombardie, IX, 308. Il est recn.a Rome avec tous les honneurs qu'on avait antrefois accordes, a l'exarque, 313. Pendant vingtsix ans il gouverne en maître la ville de Rome, qu'il avait délivrée par ses armes , 314. Il exagine et confirme l'election des papes, ibid. Il transforme leur ancien natrimoine, consistant en maisons et en métairies, en une souveraineté-temporelle sur des villes et des provinces, 315. Il élude l'exécution de ses promesses et de celles de son pere, 318. Il est exhorté par Adrien à imiter la libéralité du grand Constantin, 310. Sons le nom de Charlemagne il paraît un livre de controverse, 320 Dans ses matre pélerinages au Vatican, il avait paru; uni aveo les papes d'affeotion et de croyance, 332. Il est couronné par Léon III en qualite d'empereur des Romains, 336: Son nom est place dans le . calendrier de Rome parmi ceux des saints, 338. Sa continence n'est pas la plus brillante de ses vertus morales , ibid. Ser Jois ne sont pas moins sanguinifires que ses armes, 340. Ses campagnes n'ont'été illustrées par aucun siégé ou aucune bataille bien difficile, 341. Ses lois no forment pas un système, mais . ibid. Il suivit le dangereux usage de partager son roy atimo entre ses enfans, 342, Soo goot pour les lettres est attesté par les écoles qu'il établit et par les nom, ibid. L'empire d'Occident, retabli par lui, a commence pour l'Europe une nousalle éponus, 345, B. régnat à frais sur la França, au Téapen, sur l'Italie, P. Allemagne et H. Hourie, p. du II passe que sur l'Atalie, P. Allemagne et H. Hourie, p. du II passe gross, 346, Après une guerne de Saron, 358, II acquiett les provinces d'atarie, de Librarie et de Blimatie, 346; Il rais évec le cultie Harouni-Ranchid, 351, Le titre de père qu'il accrudit de au au rom de l'étes, symbol d'égalié et de Inmiliarité, 358, "

CHARLES MARTEL, maire ou duc des Fraucs, sa médiation dais les affaires, d'Halie, 1X, 304,-Est fait patrice de Rome, 312. Défait les Sarrasins qui avaient envahi la Fragre, X, 366.

CHAMERS IV. empereur d'Allemagne; sa faiblesse et sa pauvreté, IX. 383. Son faste; 386. Son contraste frappant avec César-Auguste; 387.

CHARLES-QUINT. Sac de Rome par

Caropouar, suivi de six autres rois, conduit l'avant garde des Barbares, 1V, 60. Dans la mémorable bataille de Strasbourg, il est entouré et fait prisonpier, 62.

Gioshòis i", on Nusuawas, roi de Perse, VIII, 36. Soa amour pour les lettres, ao. En paix et en guerre avec les Homans, 45. Envaint ist Syrie, 49. Nelgociation et fraits coure lui et dustinien, 78. Il fais la conquête de l'Yojnen, 382. Si dernière guerre contre les Romanns, 384. Sa mett, 385.

Cansants 11. Son avenement au trong de Perse, VIII, 366. H se refugie chez les Romains, 368. Son retour en Perse, 400. Victoire decisive sur l'usurpateur Babram, 401. Il estretabli sur de trone; sa politique,

472 et suin. Fait me invaiour der le terriore itst. "empire romain. 475. Sa conquête de la Svite. 436, de la Palestine; 15td.; de l'Especial de la Collection de la magnificence, 15td.; de l'Especial de la magnificence, 15td.; de l'Especial de la couronne, 45°, Sa furte, 471. Il est déposé, 474. Sa mort, 475.

Christianisme, Examen de ses progres et de son établissement, III, 1: Canse de son accrois sement, 2. Zele genéreux des chrétieus, 14. Eglise naza-régnné de Jérusalem, 17. Sectes diverses , leurs progres , leur influence ; 27. Horrens des chretiens pour l'idolatrie 33. Cérémonies, arts et fêtes, 35 et suiv. Zele pour le christianisme, 3g. Doctrine de l'immortalité de l'âme, 48. Finrochaine, du monde; ibid. Doctrine des millenaires, 50. Conflagration de Rome et du monde : 53. Les paiens devoues aux supplices éternels. 55. La don des miracles attribue a l'Eglise primititet 50 Leur vérité contestée; périsde où ils ont été opérés, Ga. Lisage des premiers miracles, 65, Vertus des premiers chrétiens, 66. Soin qu'ils avaient de leur reputation, 68. Ils condamment les plaisirs et le luxe, 72. Leurs sentimens concernant le mariage et la chasteté, 74. Leur aversion pour les emplois de la guerre ot da gouvernement, 78. Leur activité dans le gonvernement de l'Eglise, 81. Liberte et égalité primitive de ce gouvernement, 83: Institution des évêques comme présidens du collège des prêtres, 85. Couciles provinciaux; 68. Union de l'Eglise , oo. Progres de l'antorité épiscopale, 91. Préeminence des églises métropoli-taines, 93, Ambition du pontife romain, 97. Laiques et elerge, 97. Offrandes et revenus du clerge, 98 Distribution du revenu, 103. Excommunication, 105, Penitence publique, 108. Dignité du gouvernement épiscopal , 109. Faiblesse du polytheisme, 112. Le scepticisme du monde paien devient favorable à la nouvelle religion, 114. Aussi hien que la paix et l'union de l'empire romain, 116. Vue historique des progrés du christianisme en Orient, 118. L'Eglise d'Antioclie, 120. En Egypte, 122. A Roshe, 124. En Afrique et dans les provinces occidentales, 126: Au-dela des limites de l'empire romain, +30. Proportion générale des chrétiens et des paieus, 132. S'il est vrai que les premiers chrétiens aient été ignorans et de basse condition, 133. Quelques exceptions, 134 et suiv. Le christianisme favorablement recu par les pauvres et par les simples, 35. Rejeté par quelques personnages émineus des premier et deuxième siècles, 138. Leur peu d'égard pour les prophéties, 139. Silence général des ancieus sur les ténebres de la passion , 142. Le christianisme persecuté par les empereurs romains, 145. Examen de leurs motifs, 147. Les chrétiens abandonnaient la religion, de leurs ancetres, 153. Les philosophes les accusent d'athéisme; fausse idee qu'ils ont de leur religion , 164. L'union et les assemblees des chrétiens regardées comme une conspication dangereuse, 150 Leurs mœurs défense imprudente, 162: Idée de la conduite des empereurs à leur égard, 165. Ils sont négliges comme une sectode Juifs,

. 162. Punition cruelle qui l est infligee comme incendianes de Rome, 172. Remarquescsur un passage de Tacite concernant la perseccition des chiretiens par Neron, 174 Sont opprimes par Domitien, 186. Ignorance de Pline a leur sinet, . Forme légale de procédure établie contre eux, 188. Jugemens et martyres, 192 et saiv. Divers motifs qui portent les chretiens à rechercher le martyre, 209. Ardeur des premiers chretiens, 212. Le relachement s'introduit par degrés, 315. Prois moyens d'éviter le martyre, 216. Le gouvernement emploie tour à tour la sévérité et la tolerance, 210. Les dix persecutions, 220. Edits supposes de Tibère et de Mare-Aurele, 221. Etat des chrétions sous les regnes de Commodé et de Severe, 223. Des successones de celui-ci, 225; de Maximien, Philippe et Dèce, 220; de Valérien, de Gallien et de ses successeurs, 231. Paix et prosperité de l'Église sous Dioeletien, 237. Progrès du zèlé et de la superstition des païens, 240. Commencement d'une persécution générale, 26. Destruction de l'Eghse de Nicomédie, 210. Premier édit contre les chrétiens; 250. Ils sont accusés d'avoir mis le feu au palais de Nicomédie; 253. Exécution do dernier édit, 255. Destruction des Eglises, 25% Autres edite. 250. Idee générale de la persecation . 261. Dans les provinces occidentales sous Constance et sous Constantin, 262. En Italic et en Afrique sous Maximien et sous Sévère, 264. Sous Maxence , and5: Dans Lillyrie et en Orient, sous Galere et sous Maximin, 269. Galere publieun edit de talerance, 270. Parxile l'Eglise, 272. Maximich se pré-

are à renouveler la perséoution, 273. Fin des persecutions, 275. Relation probable des souffrances des marty es et des confesseurs, 276. Nombre des martyrs . 28r. Conclusion, 285. Les chrétiens protégés dans la Gaule par Constantin, IV, 83. Edit de Milan, 84. Propagation du christianisme, rao. Ordination du clergé, 134. Les abos du christianisme sout un nouveau sujet de tyrannie et de sedition, 250. Garactère général des sectes chrétiennes, 274 et sino. Ecrit de Julien l'Apostat contre le christianisme, 370: Il défend aux chrétiens de tenir des écodes, 407. Ils sont disgracies et opprimes, 409. Condamues à retablir les temples paiens, 411. Leur zèle et leur imprudence. 433. Situation differente sous. Jovien , V , 5 et suiv. Les catholiques persécutés par Valens, 44. La divinité du Saint-Esprit établie par le concile de Constantinople égale à celle des deux autres personnes . 266. Edits de Théodose le Grand contre les hérétiques, 272. Exécution de l'eveque Priscillien et de ses associes, 275. Culte des martyrs chrétiens . 372. Reliques et martyrs fabuleux, 376, Renaissance du polytheisme : 380. Introduction des ceremonies aïennes, 383, Conversion des Barbares au christianisme, VI, 502 Fraudes des cetholiques et leurs miracles, 526. Histoire théologique de la doctrine de l'incarnation de Jesus-Christ, IX, ret suiv. Guerre religiouse, 21. Les chretiens de saint Thomas établis dans l'Inde; 105, Introduction et culte des images : concile à co sujet, 26; et suiv. musulmans, 335

Chrysopolis, aujourd'hui Scutari. Bataifle décisive donnée sur ses hauteurs entre Constantin

et Licinius , II , 470. tuée sur la Save, à cimpante milles au-dessus de Sirmium . II , 451 Bataille-livrée pres de cette ville entre Constantin et Licinius, ibid.

Charme. Son carattera, son ave-nement à l'empire III, 184.. Tralt de justice et de clemence, 188. Il entreprend la réforme de l'armée , 18g. Sa détresse et sa fermeté, 191; Sa victoire sur les Goths, 192. Sa mort; il recommande Aurelien pour son successeur, 195

CLAUDIEN, poète célèbre, enve-loppéedans la chute de Stilichon son bienfaiteur; notice à son sujet, V, 508 et suiv.

CLEANDRE, ministre de Commode: son avarice et sa cruauté ; I, 23r. Il excite une settition; sa mort, 933.

CLEMENS - FLAVIES, consul. 11 eponse Domitilla; niece de Domitien, III, 184. Sur un leger prétexte, il est condamné et executé, 185,

Ctivnon, roi des Lombards; sa mort, VIII, 336. Clergé. Ses olirandes et ses revenus dans l'Eglise primitive, 111. 08 et suiv. Son ordination, IV, 134. Propriétés, 138. Juridiction civile, 143. Censures spirituelles, 146. Liberté de prêcher, 150. Priviléges d'assemblées législatives, 153, Son avarice réprimée par Valentinien, V, 51.

CLODION LE CHEVELU, roi des France residait à Dispargum, village ou forteresse cutre Brazelles et Louvain ; VI , 312 et

configues de Maros Aurèle; I

268. L'empereur l'autorise à prendre le titre et la dignité de César, 269. Il brave les menaces

de Commode, 270.

Crovis, roi des Francs, VII, 5. Sa victoire sur Syagrius, 8. Il defait et soumet, les Allemands, 11. Sa conversion, 14. Il soumet les provinces Armoriques et les troupes romaines, 19. Sa victoire sur les Bourguignous, 33. Et sur les Goths, 28 et suiv. Son consulat, 36. Colchide. Sa description , VIII ,

57. Mœurs des naturels du pays, 61. Ses révolutions sous les Perses, 65. Et sous les Romains , 66. Voyage d'Arrien , 67. Tribu des Laziques, 68. Révolte et repentir des habitans. 60. Siége de Pétra, 72.

Guerre de Colchos ou guerre

lazique, 74. COLONNES. Leur origine, XIII, 208. Leurs armes ornées d'une couronne royale, 212. Ouerelles héréditaires avec les Ursius, 214. Ils s'arment contre Bienti, 249. Defaite et mort de Colonne, 250. Ofhon Coclave, 279. Ce pape, nommé Martin v. répare et embellit Rome, 341.

Commerce élranger, I, 158. Or et

argent, 160.

CONNODE, empercur. Ses vices monstrueux, son avenement, I, 221. Son caractère, 222. Son retour à Rome, ibid. Il est blessé par un assassiu, 225. Sa haine pour le sénat; ses cruautés, 226 et sujo. Ses plaisirs dissolus, son ignorance et ses vils amusemens, 235 et suiv. Ses exploits à la chasse des bêtes sauvages, 237. Il déploie son adresse dans l'amphi-théatre, 230. Joue le rôle de gladiateur, 240. Son infamie et son extravagance, 242. Conspiration de ses domestiques, 243.

Sa mort, 214. Sa mémoire est declarée infame, 217. Etat des chrétiens sous le règne de co prince, 111, 223.

CORNENE (Isaac I'm), empereur d'Orient, IX, 218. Ilabilique et se retire dans un couvent, 221. Connène (Alexis In), monte sur

le trône; caractère et vie de ce prince, IX, 228 et suiv. Sa po-litique, XI, 312. Il obtient l'hommage des croisés, 316.

COMNENE (Manuel), empereur. Sa force et son habileté dans l'exercice desarmes, 1X, 234. Traits singuliers de son caractère.

Consène ( Alexis 11 ). Dégradé. du raug suprême ; sa mort, 1X, 230 et suiv.

Cousing (Andronic I's), Son caractère et ses premières aveutures, IX, 239 et suiv, Il monte sur le trone d'Orient, 251; Révolte de ses sojets contre lui, 254. Sa mort, 255.

CORNENE (Isaac 11 ). Surnommé l' Ange, IX, 26.

Conciles, Provinciaux, 111, 88. De Nicee, IV, 196. De Rimini, 208. Ariens, 218. D'Arles et de Milan, 239. De Constantinople, V, 266. D'Ephèse, 1X, 36 et 51. De Chalcédoine, 53. De Constantinople, 82,80, 277 Second concile de Nicée 325. De Plaisance, XI, 266. De Clermont, 270.

CONSTANCE. Associé à l'empire par Diocletien, II, 311. Reprend la Bretagne sur Cárau sius, 322. Délivre la Gaule de l'invasion des Allemands, 326. Traitement qu'il fait aux, Barbares, 327. Prend le titre d'Anguste; son caractère; sa situa-tion, 384. Sa mort, 393. Idée générale de la persécution des chrétienssousce prince, 111,261. CONSTANCE, fils du grand Cons-

tantin. Son . education , III, 419 et suiv. Partage l'empire

pare à renouveler la p tion , 273. Fin des perso frances des marty es et fesseurs, 276. Nombre tyrs, 281. Conclusion chrétiens protégés dan par Constantin, IV. Milan, 84. Propagatio tianisme, rao. Or clerge, 134. Les al tianisme sont un n de tyrapmie et de Garactère génér chrétiennes, 274 de Julien l'Apo obristianisme, aux chrétiens de

des, 407. Ils so retablir les ten Leur zèle et le 433, Situatio Jovien, N, 5 liques perace La divinite

blie par le tinople és de Théod es beretin

rispus; sa .conduite asion est une tache coire, 409 et suiv. rispus et de l'impeusta; recits divers à Att et suiv. Les fils x de Constantin, 417. t aux Sarmates consoths, 427. Sa mort, tions à la cour; masprinces ses freres et rogrès et effets de la sion de Constantin, IV, iv. Son droit divin, 91. votion; ses priviléges, nemise de son baptême au ent de sa mort, 116. Le nisme toleré par lui et ses

ANTINII, fils du précédent.
éducation, III, 417 et suiv.
tuge l'empire avec ses frères
nstans et Constance, 438.
content-de son lot; envahit
États de Coustans; sa mort,

TARTIN III, empereur d'Oleut. Son règne et sa mort, X, 150. STANTIN IV, surnommé Pot. Son règne et sa mort,

> v, burnommé Coe, IX, 167. Son règne et cruel, 168.

atrice Irene sa mère, 2. Est reconnu empe-173. Irene rétablie le fait er, 174.

rin vii. Porphyrogenête. regnc, IX, 200.

regne, IX, 210.
Tin x, ou Monomaque,

NTÍN XI, OU Ducas. Oa-

blie les devoirs d'un souversin et d'un guerrier, IX, 221. Constantin XII, 1X, 223. Constantinople. Plan et déscrip-

tion de cette ville, III . 201. Son port, 295. Avantages de sa situation, 301. Sa fondation; 303. Son etendue; 805, Progres des travaux, 309. Ses édifices, 311: Sa population , 316. Privileges qui lui sont accordes, 319. Dédicace de cette ville, 322. Prefets de Constantinople, 340. Factions religieuses; transports furieux des chrétiens, IV, 262. Ambassa-de de Julien à Constantinople, 299. Il y fait son entrec, 322. Arianisme dans cette ville, sa ruine; saint Grégoire de Nazianze, V , 255 et suiv. Concile 'de Constantinople; 266, Sedition des Verts et des Bleus , VII , 227 et suiv .- Itcendie et reconstruction de Sainte-Sophie; description de cette eglise, 271 et suiv. Peste de Constantinople sous Justinien, VIII, 172 et suiv. Ré-volte contre l'empereur Maurice, 421. Expulsion des Persans et des Avares, 461. Concile générat, IX, 82 ct 89. Autre, 277. Constantinople assiegée deux fois par les Arabes, X, 341 et suin. Des Latins s'y établissent, XII, 12. Ils y sont massaeres; quatre mille sont vendus; ceux qui echappent ravagent les côtes, 1 et suiv. Premier siège et conquête de Constantinople par les Lutins, 52. Second siege, pillage et incendie de cette ville pur les Latins, 66. Partage du butin, 75. Les statues sont détruites, 79 et suiv. Alexis Strategopulus, général de Michel Patéologue, tuteur de Jean, empereur de Nicee reprend par surprise Constantinople, 133. Entrée de Michel Paleologue à

Barbares. Leurs incursions, II. 128., 1ls sont introduits dans l'empire; leurs établissemens, 353 et suiv. Dissensions et uerres civiles parmi eux, 325. Defaits par Diocletien; devien ment esclaves et sont distribués daos les provinces romaines. 327. Doctrine de l'Immortafité de l'ame parmi les Barbares III; 43. Angmentations des Barbares auxiliaires, 363. Lieur conversion; ils embrassent le christianisme, VI, 502, Motifs de leur foi, 506. Effets de leur conversion, 5.9. Ils adoptent

Bardes. L'immostalifé promise aux héros était, insgul'à un certain poiot; assuvée par les bardes, II, 80. Ils allumaient par Jeurs chauts, dans le cœur par les la batille le celebraient les exploits des anciens lisços, juid.

Bastia i on le Macedonien, fondateur d'une nouvelle d'une nouvelle d'une nouvelle d'une nastie en Orient, IX, 190 Sa vic comparés à celle d'Auguste, 190, il révise la jurisprudence de Justinién, 197. Sa mort, ibid.

Bastix ii. Son éducation, son

Basite ii. Son education, son regue, IX, 210, Ses expeditions contre les Sarrasins, il meantit le royaume des Bulgates, 212.

Barnerin, comte de Flandre et du Hainant, est nommé empereur d'Orient, XII, 87. Reaux - Arts: Leur décadence sons Dioclétien, II, 380.

Bratsaur. Son carentère. VII, 329. Il sert dans les gardes de Justinien, ibid. A Dara il admèt. à son service Procope, le fidèle compagnon et le soi-gireux historion de ses exploits, ibid. À la tête de vingitund, mille, Romarins, il défait.

quarante mille hommes d'elite commandes par le Miranes de Perse, 33o. L'empereur dui onlie la direction de la guerre d'Afrique, 332. Sa femme Antooina exerce sur lui un empire absolu, ibid. Composition des troupes sous ses ordres, 333. Cinq cents navires manœuvres par vingt mille matelots rassembles dans le port de Constantinople, 335. Le pa-triarche donne la bénédiction lors du départ de la flotte 336. Il donne un exemple de rigueur et de fermete 337 Navigation périlleuse sur la mer lovienne, 339 Relache sur la côte méridionale de Sicile, ibid. Il rejette la proposition de conduire la flotte et l'armée dans le port de Carthage, et débarque sur la côte d'Afrique , 340. Il s'avance vers Carthage , 343. 11, defait les Vandales commandes par Gelimer, 3/4. Il occupe le palais et s'assied sur le trône de Genseric, 350. Defaite totale des Vandales et fuite de Gélimer, 351. Il se porte à Hippo Regius, qui ne possedait plus les reliques de saint Augustin, 356. Fait la cooquete n'Afrique, 357. Son retour et son triompho, 364, Il est seul con-snl, 367. Meoace les Ostrogoths de l'Italie, 377. Envahit et subjugue la Sicile, 384. Euvahit Fltahe et reduit Naples , 3gz. Entre dans Rome, 3gg. est assiege pantles Goths sous la conduite de Vitiges, 400. Sa valeur ; il se défend dans les mars de la ville, 403. Repousse un assaut général, 408. Ser sorties, 410. Il deli-vre Rome, 417. Reprend plusieurs villes d'Italie, 420. Excite la jalousie des généraux, romains, 424. Sa fermeté et son antorité, 427. Il assiége Ravense, Ab. Subjingue le royaume dei Göth en thalie, 436. Son rappel et sa jübre, 437. Historie sierite de sa jumme Autonim; 446. suimme Autonim; 446. suimme replace t. a. summismer, 448. Il et sippule pour dérendre Porrent cavabl par Chorves; VIII, 53. Son allunce sive le maille par le seconde faire en laile; 104. Sie efforts pour le George Roma selfége par le Getha; 109. Il teur reprend sette ville; 115. Son demue

toure, 155. Sa disgréee et samort, 157.

Belles-Lettres leur culture sous le régne d'Adrien et des deux.
Antonin, 1, 163. Traitemens et récompenses des artistes, professeuts et poètes, 164. Leur décadence sous Dioch-

tien, H., 381.

Bernand (saint); part qu'il

prend aux croisades; son caractere et sa mission, XI,

395. Boccace, auteur du Décaméron, ranime en Italie L'étude de la langue grecaue, XII, 473. Bokca. Son caractère, ses étu-

des, ses dignités, VII, 188. Son patriotisme, 192. Il est accusé de trahison, 193. Son emprisonnement et sa mort, 195.

Béstrace: l'un des soixantetrèise intendars d'Aglaé, dame fompine, III, 268. Pour avoir quelques reliques sacrées de l'Orient, il entreprend un rellerinage, ibid.

peiermago, iouz.

Bostratas, genéral de l'impératrice Placidie; son erreur et
să révolte en Afrique; VI; 25;

R appelle les Vandales; 216.
Son appentir tardif, 224. Sa
défaite et sa retraite, 250, Sa
mott, 232.

435. Subjugue le Botosis, genéral romain, lève les Golhs en Italia. Pétendard de la révolte dans rappel et sa gloire, la Gaule, H, 25 ell et vaintorins (le et suiv.

Para et des Barbares formeteut et des Barbares formereut et pejit Etat andépendant, II, 160. Il est subjuged far Mittrjudet, 131. Les rois du Bosphore obétissent à l'empire, romain, ibid. Les Gotts, après le siege de Trébisonde, redourgeats en triemphe daus le royaume du Bosphore, 145.

rappel, 118. Sa dernière vic- Bosphore (le). Sa description, toure, 155. Sa disgrace et sa III, 291.

Bretagne. Conquise par les Romains, I, 55. Forme la divi-sion occidentale de l'empire en Europe, 89. Importance de ne pays, 11, 319. Carquaius en est reconnu sonversing 320. Se reprise per Constance, 322. Défense des frontières; 333. Fortifications , 324. Origine de la Grande-Bretagne, V., 75. Envahie par les Pieter et les Ecossais, 80. Délivrée par Théadose : 84, Révolte de l'armée bretoone; 488. Constantin, empereur de Bretagne et d'Occident, 490. Mort de cet usurpateur., VI, 109. La Grande-Bretagne ct: PArmorique secouent le joug da gouvernement romain, 126. Etat de ces provinces, 129. Révolutions de la Bretagne ; VII, 84: Descente des Saxons, 85.

Etablissement de l'hentarchic . saxonne, 88. Etnt des Bretons, gi. Leur resistance, ga. Leur fuite 91. Renommee du prince Arthur, 96. Ses fêtes et tour-nois; les chevaliers de la Table ronde, 98. Désolation de la Bretagne, 99. Servitude, 102. Mœurs des Bretons, 105. Etat obscur et fabuleux de la Bre- C

dagne, 108.

Bulgares. Leur origine, VIII, 10. Leur portrait, 11 et suiv. Ils envahissent la Macédoire et la Thrace, 152. Bélisaire les force à la paix; 155. Leur émigration, XI, 37. Ils descondent de la race primitivo des Esclavons, 39. Leur premier, royaume, 41. Leur tactique et leurs mœurs, 52. Sou-, min aux princes de Byzance pendant plus de cent soixantedix ans, ils se révoltent: leur indépendance est recounue, XII. 17. Ils se liguent avec les Latins, et Joannice leur chef remporte une victoire sur ces derniers et fait prisonnièr l'empereur Raudonin, 103 et suip. Joannice on Calon Jean devaste la Thrace, 113. Sa mort , ibid.

Byzance. Sa situation: étendue qu'elle acquiert avec le nom GARACALLA, fils de Septime-Sede Constantinople, III, 290 et suiv. Défauts de son histoire, ,140. Sa liaison avec les révolutions du monde politique.

Caledonians, Leurs guerres avec les Romains, I, 30m Fingal et ses heros; contraste des Calédoniens et des Romains, 300. Poemes d'Ossian , 310. La Caledome envahie par les Pictes et les Ecossais, V. 80. Califes. Leur empire on Orient, X, 337: Lenr luxe, 378. Ses

effets sur le bonheut nublie et le bonheen des individus, 383. Décadence et division de leur empire, 435 et suiv. Chute des culifos fatimites, XI, 448. CALECTA ; indigne successeur une immortelle, ignominie, I,

ato. ANTACUZERE ( Jeen ) , sous : le règne d'Andronic le Jeune, gouverne l'empereur et l'entpire gree, XH, 232. Nomme régent de l'empire; sa régence est attaquée par Apocaucus, par l'impératrice mere, danne de Savoie; par le patriarche, 234. H prend la pourpre . 237. Ses troupes se dispersent et Apocaucus, le : poursuit, 239. Guerre civile entre les faq tions des Cantacuzains et des Paléolognes, 240. Victoire de Cantaeuzène, ibid. Il éntre dans Constantinople, 243. Il marie sa fille à Jean Paleologue, souverain-légitime, 244. Il est couronné, ibid. bon regne, 245, Il bat Paléologue sur mer et sor terre, 2/8. Il revêt son fils Matthieu Cantacuzene de la pourpre, ibid. Il abdi-que, 249. Il defend la lumière du mont Thabor, 252.

vere: son ambition, I; 310. Est nommé empéreur avec son frère Géta, après la mort de leur père, 31 r. Jalousie et haine des deux empereurs, 312> Leurs negociations pour diviser l'empire, 313.- Il assassine Geta, 314. Ses remords et ses cruautes, 3172 Satyrannie 8'étend sur tout Tempire. 321. Prodigue les trésors à ses troupes; et encourage four insolente familiarité, 304 et suiv. dats forcent les senateurs à le mettre au rang des dioux 327. Passion de oc prince pour Alexandre, 327. Joie qu'excite Chalcedoine. Concile de cette m mort , 3291 -

Canatisus. Sa revolte en Bretagne, II, 317. Son pouvoir, 319. Il est reconnu souverain de se pays; 320. Sa mort; 322.

CARTA, empereur; ses vices, II. 286 et suis. Il celebre des jeux à llome, ag3 et suiv. Discordes civiles, sa défaite et sa mort,

303. Carthage sort de sa cendre avec

colat, I, 148. Est surprise par les Vandales, VI, 234. Sa ré-duction par Bélisaire, VII, 346. Elle est conquise par les Arabes, X, 289.

Cares , préfet du prétoire; son earactere; son elevation, II, 283. Sentimens du senat et du people a son avenement's l'empire, 284. Il defait les Sarmates et marche en Orient, 285. Donne audience aux ambassa-· deurs persans, 286. Ses vietoires; sa mort extraordinaire, 2874 Ses deux fils lui succedent, 289.

Catalans. Ils s'allient aux Génois, et, sous le commandement de Roger de Flor, ils se rendent à Constantinople, XII, 20% L'empereur grec les envoie en Asie confre les Turcs. 203. Roger de Flor est poignarde à Andrinaple, 207, Dispersion de ces aventuriers, ibid. Quinze cents d'entre eux se maintierinent à Gallipoli, ibid. Les Catalans triomphent des Grees sur mer et sur terre, 208. Ils cherchent à s'établir dans le cœur de la Grèce, 209. Ils s'emparent de l'Attique et de la Beotie, 212. Ils reconnaissent le roi de Sicile pour leur.

souverain ; ibid: Cénobites (les ). Ces moines suivaient en communauté la mê-

me regle, VI, 496. CESAR. Pourquoi son nom fut donné aux empereurs, 1, 191.

ville, IX, 53: Ses décrets,

CHARLENAONE, roi de France, fait la conquête de la Lombardie, IX, 308. Il est rech à Rome avec tous les honneurs qu'on avait antrefois accordes à l'exarque, 313. Pendant vingtsix ans il gonverne en maître la ville de Rome, qu'il avait délivrée par ses armes , 314. Il exagine et confirme l'elgetion. des papes, ibid. Il transforme leur ancien patrimoine, consistant en maisons et en métairies, en une souveraineté-temporelle sur des villes et de provinces, 345, Il clude-l'execution de ses promesses et de celles de son pere, 318. Il est exhorte par Adrien a imiter la libéralité du grand Constantin, 310. Sons le nom de Charlemagne il paraît un livre de equtroverse, 329 Dans ses matre pelerinages au Vatican, il avait paru uni avec les papes d'affection et de eroyance, 332. Il est couronné par Léon ili en qualite d'empereur des Romains, 336: Son nom est place dans le calendrier de Rome parmi etux des saints, 338. Sa continence n'est pas la plus brillantade ses vertus morales , ibid. Ser Jois ne sont pas moins sanguinires que ses armes, 340. Ses campagnes n'ont'été illustrées par aucun siege on aucune bataille bien difficile. 341. Ses lois ne. forment pas un système, mais une suite d'édits minutieux . thid. Il spivit le dappereux usage de partager son royalime entre ses enfans, 349, Son gout pour les lettres est attesté par les écoles qu'il établit et par les ouvrages qui parurent sons son nom, ibid. L'empire d'Occidont, retabli par lui, a commence pour l'Europe une nouvelle époque, 344. Il régnait à la fois sur la France, sur l'Espage, sur l'Italie, Allemage et la Hougire, sur l'Italie, Allemage et la Hougire, sur l'Allemage et la Hougire, sur l'Allemage de treate vois and la ounsité les Forvinces d'Italie, de L'Îburnie et de Dalmatie, 345. Il raile avec le aultitre de de l'Italie avec le aultitre de dever

nie et. de Dalmatie, 349. Il traite avec le ealite Harounal-Raschid, 351. Le titre de père qu'il accordait aux empereus grees, fait place au nom de frère, symbole d'égalité et de familiarité, 358.

CHARLES MARTEL, maire ou duc

des Fraucs; sa médiation dans les affaires d'Habie, IX; 304; Est fait patrice de Rome, 312. Défait les Sarrasins qui avaient envahi la Frauce, X, 366.

CHARGES IV., empereur d'Allemague; sa faiblesse et sa pauvreté, IX., 383. Son faste, 386. Son contraste frappant avec César-Auguste, 387.

CHARLES QUINT. Sae de Rome par ses troupes, VI, 82. Canopoman, suivi de six autres

menonaa, suivi de six suives rois conduit l'avant-garde des Barbares, IV, 60. Dans la mémorable bataille de Strasbourg, il est cutouré et fait prisonnier, 62.

Gundois at on Neurawa, rot de Pere, VIII, 36. Son amour pour les lettres, io. En paix et en guerre avec les Rómains, 45. Envaluit la Syrfe, 49. Nelocations et traites entre life et laurient, 98. Hasti la conquête de l'Yèpen, 382. Si dernière guerre contre les Romains, 384, Sa mort, 387, Cuosonès it. Son ovénement au

rone de Perse, VIII, 396. Il se rélugie chez les Romains, 508. Son retour ten Perse, 400. Victoire décisire aux l'usurpateur Babram, 401 Il estrefabli sur le trône, sa politique,

4 y et ann. Fait ane invanion sur le territoire de l'empire. Formain . 435. Sai conquête di l'asym de l'empire. L'asym de l'empire. de l'Espytte 438; de l'Acet ai magniticenet, titule et ai

Christianisme. Examen de ses progrès et de son établissement, III, r. Cause de son accroissement, 2. Zele genéreux des chretiens , 14. Eglise naza-reenne de Jerusalem , 17. Sectes diverses , leurs progrès , leur influence ; 27. Horreur des chretiens pour l'idoffirie, 33. Cérémonies, arts et fêtes, 34 et suiv. Zele pour le christianisme, 39. Doctrine de l'immortalité de l'ame, 48: Fin prochaine du monde ; ibid. Doctrine des millenaires, 50. Conflagration de Rome et du monde; 53. Les paiens dévoues aux suppliers éternels, 55. Le don des miracles auribué à l'Eglise primities 59. Leur vérité contestée; période où ils out été opérés, 62. Usage des premiers miracles, 65. Vertus des premiers chrétiens, 66. Soin qu'ils avaient de leur reputation, 68. Ils condamuent les plaisirs et le luxe, 72. Leurs sentimens concernant le mariage et la chasteté, 74: Leur aversion pour les emplois de la guerre et da gouvernement, 78. Leur activité dans le gonvernement de l'Eglise, 81. Liberté et égalité primitive de ce gouvernement, 83. Institution des évêques comme président du collège sies prêtres, 85. Couciles provinciaux, 88. Union de l'Eglise, oo. Progrès de l'adtorité épiscopale , 91. Préemi-

nonce des eglises métropoli-taines, 93. Ambition du pontife romain, 9%. Laiques et elerge, 97. Offrandes et revenus du clerge, 98 Distribution du revenu, 103. Excommunication, 105. Penitence publique; to8. Dignite du gouvernement épiscopal ; 109. Faiblesse du polytheisme, 112. Le scepticisme du monde paien devient favorable'à la nouvelle religion, 114. Aussi hien que la paix et l'union de l'empire romain, 116. Vuehistorique des progrès du christianisme en Orient, 118. L'Eglise d'Antioche, 120. En Egypte, 122. A Rome, 124. En Afrique et dans les provinces occidentales, 126: Au-dela del limites de l'empire romain, 130. Proportion générale des chrétiens, et des païons, 132. S'il est vrai que les premiers chrétiens aient été ignorans et de basse condition, 133. Quelques excep-tions, 134 et suiv. Le christianisme favorablement requ par les pauvres et par les simples, 135. Rejeté par quelques personnages émineus des premier ot deuxième siècles, 138. Leur peu d'égard pour les prophéties, 139. Silence général des anciens sur les tenebres de la passion, 142. Le christianisme persecuté par les empereurs romains, 145. Examen de leurs motifs, 147. Les chrétiens abandonnaient la religion de leurs ancetres, 153. Les philosophes les accusent d'athéisme; fansse idée qu'ils ont de leur religion, 164. L'union et les assemblees des chrétiens rogardées comme une conspiration dangereuse, 159. Leurs mœurs défense imprudente, 162: Idée de la conduite des emperéurs a leur égard, 165. Ils sont negliges comme une sectode Juifs;

. 167. Punition cruelle qui leur est infligée comme incendimpes de Rome, 152. Remarquescsur un passage de Tacite concernant la perseccition des cliretiens par Neron, 174. Sont opprimés par Domitien, 186. Ignorance de Pline d'Ieur siget, 187. Forme légale de procédure établie contre eux, 188. Jugemegs'et martyres, 192 et suiv. Divers motifs qui portent les chrétiens à rechercher le martyre, 209. Ardeur des premiers chretiens, 212. Le relachement s'introduit par degrés, 215. Trois moyens d'éviter le martyre, 216. Le gouvernement emploje toor à tour la acvérité et la tolerance; 219. Let dix persecutions, 220. Edits supposes de Tibère et de Mare-Aurele, 121. État des chrétiens sous les regnes de Commodé et de Sevère, 223. Des successours de celui-ci, 225; de Maximien, Philippe et Dèce, 229; de Valerien, de Gallien et de ses successeurs, 231. Paix et prospérité de l'Eglisé sous Dioelétien, 237. Progrès du zèlé et de la superstition des païens, 240. Commencement d'une persecution générale, 246. Destruction de l'Eghse de Nicomédie , 219. Premier édit contre les chretiens; 250. Ils sont accusés d'avoir mis le feu au palais de Nicomédie; 253. Exécution da dernier édit, 255. Destruotion des Eglises, 25% Autres edits, 259. Idee générale de la persecation . Dans les provinces occidentales sous Constance et sous Constantin, 262. En Relie et en Afrique sous Maximien et sous Sévère, 264. Sous Maxence , 205; Dans Tallyrie et en Orient, sous Galero et sous Maximin, 260. Galere publie un édit de tolérance, ago. Parxile . l'Eglise, 122. Maximira se pré- !

are à renouveler la perséention , 273. Fin des persecutions, 205, Relation probable des souffrances des marty es et des confesseurs, 276: Nombre des martyrs, 281. Conclusion, 285. Les chrétiens protégés dans la Gaule par Constantin, PV 83, Edit de Milan, 84. Propagation du christianisme, rao. Ordination du clerge, 134. Les abus du christianisme sont un nouveau sujet de tyrannie et de sedition, 250, Caractère général, des 'sectes chrétiennes , 274 et suiv. Ecrit de Julien l'Apostat contre le obristianisme, 370: Il défend aux chrétiens de tenir des écoles, 407. Ils sont disgracies et opprimes, 409. Condamués à retablir les temples paiens, 411. Leur zele et leur imprudence. 433. Situation différente sous Jovien . V , 5 et suiv. Les catholiques persécutés par Valens, 44. La divinité du Saint-Esprit établie par le concile de Constantinople égale à celle des deux autres personnes , 266. Edits de Théodose le Grand contre les hérétiques, 272. Exécution de l'évêque Priscillien et de ses associes, 275. Culta des mar-tyrs chrétiens, 372. Reliques et martyrs fabuleux, 376, Renaissance du polytheisme ,: 380. Introduction das ceremonies aïennes, 383, Conversion des Barbares au christianisme, VI. 502 Fraudes des catholiques et leurs miracles , .526. Histoire théologique de la doctrine de l'incarnation de Jesus-Christ .. IX, i et suiv. Guerre religionse. 74. Les chrétiens de saint Thomas établis dans l'Inde: 105. Introduction et culte des images; concile à ce sujet, 261 et suiv. Decadence et chute du chris- sub. sub tianisme en Afrique, X, 33r, Et Cadones-Armads, gouverneur de en Espagne, 333. Folere par les musulmans, 335

Chrysopolis, aujourd'hui Scutari. Bataiffe décisive donnée sur ses hauteurs entre Constantin et Licinius , II , 470. Cibalis , ville de Pannonie , si-

tuée sur la Save, à cirquante milles au-dessus de Sirmium . II , 45 : Bataille-livrée pres de cette ville entre Constantin et Licinius, ibid,

Chaude. Son caracters, son ave-bement à l'empire 11, 184. Trait de justice et de clemence, Il entreprend la reforme de l'armée , 189. Sa détresse et sa fermeté, 191. Sa victoire sur les Goths, 192. Sa mort; il recommande Aurelien pour son successeur, 195.

CLAUDIEN, poèle celèbre, enveloppéedans la chute de Stilichon son bienfaiteur; notice à son sujet, V. 508 bt suiv. CLEANDRE, ministre de Commode:

son avarice et sa cruauté 1 I 23r. Il excite une sedition ; sa mort, 233.

CLEMENS - FLAVIES, consul. Il épouse Domitilla; nièce de Domitien, III, 184. Sur un leger prétexte, il est condamné et executé, 185,

CLEPRON, roi des Lombards; sa mort, VIII, 336. lergé. Ses obrandes et ses revenus dans l'Eglise primitive , III, 98 et suiv. Son ordination, IV, 134. Propriétés, 138. Juri diction civile, 143; Consur'es spirituelles , 146. Liberté de precher, 150. Privileges d'assemblées législatives, 153, Son avarice reprimée, par Valenti-

CLODION LE CHEVELU, roi des Francs Fésidait à Dispargum , village ou forteresse cutre Brumelles et Louvain ; VI , 312 et

la Grande-Bretagne . avait la

268. L'empereur l'autorise à prendre le titre et la dignité de César, 269. Il brave les menaces de Commode, 270.

Crovis, roi des Francs, VII, 5. Sa victoire sur Syagrius, 8. Il défait et soumet, les Allcmands, 11. Sa conversion, 14. Il soumet les provinces Armoriques et les troupes romaines . 19. Sa victoire sur les Bourguignons 3. Et snr les Goths , 28 et suiv. Son consulat, 36.

Colchide. Sa description , VIII , 57. Mœurs des naturels du pays, 61. Ses révolutions sous les Perses, 65. Et sous les Romains , 66. Voyage d'Arrien , 67. Tribu des Laziques, 68.. Révolte et repentir des habitana, 69. Siege de Pétra, 72. Guerre de Colchos ou guerre

lazique, 74.

COLONNES. Leur origine, XHI, 208. Leurs armes oruces d'une couronne royale, 212. Querelles héréditaires avec les Ursius, 214, Ils s'arment contre Bienzi, 249. Défaite et mort de Colonne, 250. Othon Co-lonne rounit les voix du conclave, 279. Ce pape, nommé Martin v, répare et embellit Rome, 341.

Commerce élranger, I, 158. Or et

argent, 160. COMMODE, empereur. Ses vices monstrueux, son avénement, I, 221. Son caractère, 222. Son retour à Rome, ibid. Il est blessé par un assassiu, 225. Sa haine pour le senat; ses cruautés, 226 et suiv. Ses plaisirs dissilus; son ignorance et ses vils amusemens, 235 et suiv. Ses exploits à la chasse des bêtes sauvages, 237. Il déploie son adresse dans l'amphi-théatre, 230. Joue le rôle de gladiateur, 240. Son infamie ct son extravagance, 242. Conspiration de ses domestiques, 243.

Sa mort, 244. Sa racmoire es declarce infame, 217. Etat des chrétiens sous le régne de de prince, III, 223.

Connexe (Isaac Ier), empereur d'Orient, IX, 218. Ilabdique et se retire dans un couvent, 221. CONNENE (Alexis Ier), mante sur le trone; caractère et vie de ce-prince, IX, 228 et suiv. Sa po-litique, XI, 312. Il obtient l'hommage des croisés, 316. COMNENE (Manuel), empereur. Sa

force et son habileté dans l'exercice desarmes, 1X, 234. Traits singuliers de son caractère, 237. Connène ( Alexis 11 ). Dégradé-

du rang suprême ; sa mort, IX. 230 et suiv. Conness (Androuic I's). Son caractère et ses premières aveutures, IX, 239 et suiv. Il monte. sur le trône d'Orient, 251; Ré-

volte de ses soiets contre lui. 254. Sa mort, 255. CONNENE (Isaac 11). Surnomme l' Ange, IX, 256.

Conciles, Provinciaux, III, 88. De Nicee, IV, 196. De Rimini, 208. Ariens, 218. D'Arles et de Milan, 239. De Constantinople, V, 266. D'Ephèse, IX, 36 et 51. De Chalcédoine, 53. De Constantinople, 82, 89, 2 Second concile de Nicee, 325. De Plaisance, XI, 266. De Cler-

mont, 270. Constance. Associé à l'empire par Diocletich, II, 311. Reprend la Bretagne sur Carausius, 322. Delivre la Ganle de l'invasion des Allemands, 326. Traitement qu'il fait aux, Barbares, 327. Prend le titre d'Anguste; son caractère; sa situation . 384. Sa mort, 303. Idea. générale de la persécution des chrétiens sous ce prince. III. 261. CONSTANCE, fils du grand Constantin. Son éducation, III,

419 et suiv. Parlage l'empire

avec ses frères Coustans et Constantin, 438 .: Fait la guerre aux Perses, 440. Sa conduite à la bataille de Singara, 446. Sa eruanté à l'égard du fils de Sapor, roi de Perse, 447. Guerre civile; mort de ses deux frères; usurpation de Magnence et de Vetravio, 451 et suiv. Il refuse de traiter avec leurs ambassadenrs, 457, Dépose Vétranio. 450. Fait la guerre à Magnence, 463: Et le reduit à se donner la mort, 473: Est seul empereur; condamne à mort le César Gal-Tus , IV, 14. Va à Rome, 28. Y fait transporter un obelisque d'Egypte, 30. Soutient la guerre contre les Quades et les Sarinates, 32 et suiv. Négocia-tiqu avec Salor, 37. Guerre de Perse; mauvais sucees, 40 et suiv. Il favorise les ariens, 215. Son ressentiment coutre saint Athanase, 246 et suiv. Sa jalousie contre Julien, 285. Sa mort; 320.

Constance, Caractère et victoires de ce général, VI, 106. Il est associé à l'empire d'Occident par Honorius, dont il énouse la sœur, 206. Sa mort,

ibid:

Cossians, fils du grand Constantin Son édonation, III, 417 et suiv. Partage l'empire avec les frères Constance et Constantin, 438. Guerre divile; mort de celui-ci, 45r. Constance s'empare de ses l'atte. 452. II est assassiné, 453.

CONSTANS 11, empereur des Romains, IX, 152. Son fratricide;

sa mort, 55:
Cossavina, soldat braton. Est
proclame legitime empereur de
la Bretagne et te l'Occident,
V, 400: Reconnu en Bretagne
et dans la Gaule, ibid. Il soumet l'Espagne; 400: Partage
avec les Barbares le piliage de
le Gaule et do l'Espagno, VI.

104. Mort de cet nsurpateur,

109. CONSTANTIN dit le Grand. Sa naissance ; son éducation; sa fuite, 11, 389. Son elevation, 393. 11 est reconnu par Galère, qui lui donne seulement le titre de Cesar, 396. Ses freres et sœurs, ibid. Maximien, lui donne sa fille Fausta, et lui confere le titre d'Auguste, 404. Il veut maiotenir l'égalité de pouvoir entre les divers souverains de Pempire, 408. Sou administration dans la Gaule, 417. Guerre civile entre lui et Maxence, 422. Il' passe les Alpes, 426. Ba-taille de Tarin, 428. Presque toute l'Italie embrasse le parti de ce prince; 429. Siegeet bataille de Vérone, ibid. Sa victoire près de Rome , 434. Sa réception dans cette ville; jeux et fêtes institués en son honneor, 437. Il casse à jamais les troupes prétorienues, 440. Son, alliance avec Licinius, 4/2. Rivalité entre ces deux princes, 419. Première guerre civileentre eux; bataille de Cibalis, 451. Bataille de Mardie, 453. Paix générale; lois de Constantin 55. Seconde guerre civile, 463. Bataille d'Andringele, 466. Valeur et péril de ce prince, 467. Il assiege Byzance, 468. Gagne la bataille de Chrysopolis , 470. Soumission et mort de son rival ; 471, L'empire est reuni sous son autorité, 472. Idée générale de la persécution des chrétiens sous son règne, 111, 262. Il fondo une nouvelle capitale à laquelle il donne son nom, 289 et suiv. Système politique de ce prince et de ses successeurs; forme de gou-vernement; hiërarchie de l'Etat : disciplice militaire, 324. et suiv. Son caractère, 400. Ses vertus, 401. Ses vices, 403. Est jaloux de la popularité de

son fils Crispus; sa cooduite. à cette occasion est une tache a sa mémoire, 409 et suiv. Mort de Crispus et de l'imperatrice Fausta; récits divers à ce sujet, 411 et suiv. Les fils et neveux de Constantin, 417. Leur education , 419. L'empe-reur s'unit aux Sarmates contre les Goths, 427. Sa mort, 433. Factions à la cour; massacre des princes ses freres et ses nevenx, 434 et suiv. Motifs, progrès et effets de la conversion de Constantin, IV, or et suiv. Son droit divin, 91. Sa dévotion; ses priviléges, 114. Remise de son bapteme au moment de sa mort, 116. Le paganisme toléré par lui et ses

CONSTANTINII, fils du précédent.
Son éducation, 111, 417 et suiv.
Partage l'empire avec ses frères
Constans et Constance, 438.
Mécontent de son lot, covabit
les États de Coostaos; sa mort,
451.

Constantin in, empereur d'Orient. Son règne et sa mort, IX, 150.

CONSTANTIN IV, SURNOMMÉ Pogonat. Son règne et sa mort, IX, 155. Constantés v, burnommé Copronyme, IX, 162. Soo règne

pronyme, total, 163.
Cosyrafin vi. Conspire centre
Pimpératrice Irèce sa mère,
IX, 172. Est reconnu empereur, 173. Irène rétablie le fait

CORSTANTIN VII. Porphyrogenete.

CONSTANTIN VIII. Son regne, IX, 202. CONSTANTIN IX. Soo éducation,

Constantin x, ou Monomaque,

CONSTANTIN XI., Ou Ducas. On-

blie les devoirs d'un souveraio et d'un guerrier, IX, 221.
Cossantia xii, IX, 23. Constantinople. Plan et déscription de cette ville, III , 291; Son port, 295, Avantages de sa situatioo, 301. Su fondation; 303. Son etendue; 305. Progres des travaux, 300, Ses édifices, 311: Sa population, 316. Privileges qui lui sont accordés, 319. Dédicace de cette ville, 322. Prefets de Constantinople, 340. Factions religieuses; transports furieux des chrétiens, IV, 262. Amhassa-de de Julieu à Constantinople, 299. Il y fait son entrée, 322. Arianisme dans cette ville, sa ruine; saint Grégoire de Nazianze, V, 255 et suiv. Concile de Constantinople; 266; Sedition des Verts et des Bleus , VII , 227 et suiv . Itcendie et reconstruction de Sainte-Sophie; description de oette egline, 271 et suiv. Peste . de Constautinople 'sous Justinien, VIII, 172 et suiv. Rérice, 421. Expulsion des Persans et des Avares, 461. Con-cile général, 1X, 82 et 89. Autre, 277. Constantinople assiegee deux fois par les Arabes, X, 341 et suiv. Des Latins s'y établissent, XII; 12. Ils y sont massacrés; quatre mille sont vendus; seux qui echappent Premier siège et conquête de Constantinople par les Latins, 52. Second siege, pillage et incendie de cette ville par les Latins, 66. Partage du butin, 75. Les statues sont détruites. 79 et suiv. Alexis Strategopuius, général de Michel Paléologue, tuteur de Jean, empereurale Nicoe reprend par surprise Constantinople, 133. Entrée de Michel Paléologue à

Constantinople, 177. Canta-cuzene rentre dans Constantinople, 243. Les Génois 8'établissent dans le faubourg dé Pera, 253. Constantinople est dans une grande détresse, 329. Amurath u fait le siège de Coustantinople ; 306: Comparaison de Rome et de Constantinople, XIII, i. Constantinople est assiégée par Mahomet n. Tre Forces des Turcs , 72. Porces des Grecs, 74. Attaque et défense, 83. Cinq vaisseaux ginois battent l'escadre turque et apportent des secours aux Grecs, 86. Détresse de la ville, 91. L'empereur fait son dernier adieu aux Grees, 98. Mahomet is ordonne l'assaut général, 100. Elle tombe sous ses armes, 104. Les Tures la pillent; les Grecs sont faits 'captifs, 107. Evaluation du butin. 112. Mahomet repeuple et embellit Constantinople, 119. . Consuls. Leur election, leurs at-

Consuls. Leur election, leurs attributions, III, 329. Proconsuls, 344. Countenau Pierre de), empereur

d'Orient, XII, 115. Sa mort, 117.
Countenai (Robert de), empereur d'Orient, XII, 118. Sa mort,

Townsenat. Digression sur cette famille, XII, vif5. Son origine, bibl Josselin, comte d'Edesse, règne sur les deux rives de l'Euiphrate, vif7. Les Courtenai de France, 149. Ils vallient avec la maison royale de France, ibid. Les Gourtenai

d'Angleterre, 154. Crète (île de). Subjuguée par les Arabes, X, 404. Su reduction par les Grees, 439. Caisres, tils de Constantin. Se

Chisres, Ills de Constantin. Se distingue dans la guerre contre les Coths; est déclaré César, Al', 461. Rémporte une grande svictoire pavale, 468. Ses vertus, HI, 408. Sa popularité excite la jalousie de son père, 409. Sa disgrâce et sa mort, 411. Conjectures à ce sujet, 414. Croates, on Esclavons de la Dal-

matic, XI, 40.

roisades Premiere croisade;
Pierre PErmite, XI, 261, Justice des croisades, 273. Motifs spirituels et indulgences, 277. Motifs temporels et mondains. 282. Influence de l'exemple, 285. Départ des premiers croises, 287. Leur destruction en Hongrie et dans l'Asie, 290. Marche de la première croisade, 295: Godefroi de Bouillon; ibid. Hugues de Vermandois, Robert de Flandre Etienne de Chartres', 297. Raimond de Toulouse, 299. Bohemond et Tancrede, Bot. Chevalcrie, 302. Marche des princes à Constantinople, 307. L'empereur Alexis Comnene obtient l'hommage des éroisés, 316. Insolence des Francs. 320. Revue et dénombrement des croisés, 321. Siége de Nicée, 326. Bataille de Dorylée. 329. Marche des croisés dans l'Asie-Mineure, 332, Baudonin fonde la principauté d'Édesse, 333. Siége d'Antroche, 334. Victoire des croisés, 339. Leur famine et détresse dans Autioche, 340. Légende de la sainte lance, 344. Guerriers célestes, 347. Situation des Turcs et des califes d'Egypte, 349. Délai des Francs, 351. Leur marche à Jérusalem, 352. Siége et conquête de cette ville, 353. Election et regne de Godefroi de Bouillon, 359. Bataille d'Ascalon, 360. Le royaume de Jérusslem, 362. Expeditions par terre en Palestine; première croisade, 38'r. Deuxième croisade de Conrad ur et

Louis vii; et troisième de Fré-

déric 1et, 381, et suiv. Passage des croisés dans les États de l'empereur grec, 386. Guerre Tures', 300, Opinistrete de l'enthousiasme des croisades, 39%. Caractère et mission de saint Bernard, 395. Troisième croisade par mer, 422. Richard d'Angleterre dans la Palestine, 428. Quatrieme et cinquième croisades', L'empereur Frédéric n dans la Palestine, 439. Saint Louis et la sixième cruisade, 443. Perte de Saint-Jean d'Acre et de la Terre-Sainte, 454. Quatrieme croisade; Foulques de Neuilly, prêtre ignorant, prê-che à Paris en pleine rue, XII, 21. Les barons français se croisent, 24 et suiv. Ils envoient des ambassadeurs à Venise, 26. Traite d'affiance avec la république, 3y et. suiv. Les croisés s'embarquent à Venise, 34. D'a-, bord ils se rendent maltres de Zara, 37. Ils se rembarquent'et font voile pour Constantinople, 42. Hs campent sous les murs , 45. Ils en font deux fois la conquete, 52 et suiv. Plusieurs princes latins, y regnent, 87 et sur. La sainte couronne d'epines, 127. Quelles furent les conséquences générales des eroisades, 138. Elles contribuent à renverser l'édifiée gothique du système feodal , et rendent par degrés une existence à la portion la plus nombreuse et la plus utile de la société, 144. Croisade de Hongrie contre les Tures, formée par Eugène ry , pontife de Rome ,

All, 16.

Ctésiphon. Les Parthes campaient souveut dans la plaine a trois milles de Scleudie, II, 27. Le petit village devieut insensiblément une grande ville, ibid. Elle est assiégée par l'eupereur béyère, 28. Les matarques per béyère, 28. Les matarques per

sans venaient y passer l'hiver,

Greaux (saint) gouverne PEglise, non-eulement de Carhage, mais encore de l'Afrique, III, 200. Le peintle demande qu'il soit jete aux lions, 201. Il est exile à Curdbis, ville de la Tingitone, 203. Il refuse de sacrifier aux dieux; 207, III est décapité, 208.

Cysicta (saint), patriarche d'Alexaudrie, IX, 22. Son despotisme tyrannique, 21. Un synode des évêques d'Orient se déclare contre lui, 40. Sa victoire, 42.

## D.

Dacie. Conquise par Trajan, 1, 66. Division de l'Illyrie; conment gouvernée, 93. Cédée aux Gothspar Aurélieu, 11, 201. Dalmatie. Division de l'Illyrie; comment gouvernée, 1, 92. Dalmattes, neven de Constantin, obtient le titre de César,

tin, obtient le titre de Célar; Ill, 418 II eit prépagé anx fatigues de la guerre, tôtal. On lui donne le gouvernement de la Thrace, de la Grece et de la Macédoine, 421, Par Pordra de Constance il est massièré, 436. Constance il est massièré, 436. Darbox (Henri), doge de Vepie, recoit amicalement les ambassaleurs de Françàs, XII, 381, Il Favoris la pia.

trième croisade, 32.
Daphné, é temple et bocage sacré
de ). Ge lieu de dévotion, consacré a Apollou, se trouvait à criq milles d'Antioche, IV, 414.

Dara, ville située à quatorze milles de Nisibis et à quatord journées du Tibre, fortiliée par Justinien, VII, 303.

Dace, empereur. Services, révoltes, victoires et règne de ce

prince . II , 95. Il marche confre les Goths , 97. Retablit l'office de censeur, 115: Defaite et mort de ce prince et de son fils, 118. Leur eloge , 120. Etat des chrétiens sous le règne de ce prince, III, 220.

Distinata, vierge celèbre; pe-lite fille de Proba, veuve du prefet Petronius, VI, 81.

Diocherian, du empereur, II, 303. Son estractere, 365. Sa victoire et sa clemence, 308. Il associe à l'empire Maxi-mien, Galère et Constance, 309 et suiv. Sa dignité calme, 325. Traitement qu'il fait aux Barbares , 327. Sa conduite en Egypte, 329. Il détruit les livres d'alchimie, 331. Récep-tion qu'il fait à Galère vaincu dans la gnevie de Perse, 342. Sa moderation après la victoire, 344. Son triomphe, 353. Reside à Milao et à Nicomédie, 356: Ahaisse Rome et le sénat, 358. Diminue le nombre des prétoriens et abolit leurs priviléges, 359. Prend le diadênie; et introduit à la cour les manières persanes, 363. Etablit uoe nouvelle formed'administration, 366. Augmente les taxes, 368. Son abdieation; son parallèle avec Charles-Quint , 360. Sa loogue maladie, 371. Sa prudence, ibid. Sa refraite à Salone, 373. Sa philosophie, 374. Sa mort, 375. Description de soo palais, 378. Sort infortuné de sa veuve et de sa fille Valerie, 415.

Dion - Casses, bistorien romain, veut réformer l'armée ; les prétoriens demandent sa tête. I. 361. L'empereur Alexandre-Sévère le sonstrait à la fureur des tronpes, 362.

Domitien, Opprime les chrétiens et les jaifs, III, 181.

Domirus (L), pretenr en Sicile;

sa cruauté envers un esclave, 1; 128 et suiv Donatistes, Leur schisme desole durant plus de trois siècles la province d'Afrique, IV, 163. Dormans ( fable des sept ). Sept jeunes nobles d'Ephèse , enfermés dans une caverne , s'éveilleot persuadés que leur sommeil, prolonge durant deux siècles, n'avait été que de quel-

# ques heures, VI, 239,

Ebionites. Nazaréens qui avajent refusé d'accompagner leur évéque latin , III , 21. Ebionites, terme de mépris qui marque la pauvreté de l'esprit aussi bien que de la condition, at. Ils croyaient que la religion juive ne pouvait jamais être abolie. 24. Ils révéraient Jesus comme le plus grand des prophètes. IV. 187

Ecossais (les) envahissent la Caledonie, V, 75. Et la Grande-Bretagne, 80.

Edesse, capitale de l'Oshrocoe, II, 29. Ce petit Etat renferme la partie septentriocale et la plus fertile de la Mesopotamie entre le Tigre et l'Euphrate, ibid. Eglise. Don des miracles attribué

l'Eglise primitive, 'IH," 59. Son gouvernement , 83. Institution des évêques, 85. Con-ciles provinciaux, 88. Union de l'Eglise, 90. Prévinience des Eglises métropolitaines, 03. Ambition du pentife romain, of. Laignes et clergé, 97. Excommunication, 105. Penitence publique, 108. L'Eglise d'Antioche ; 120. Paix et prospérité sous Diocletien , 237. Destruction des Eglises, 257. Idée générale de la persécution, 261 ot suiv. Paix de l'Eglise, 272. Etablissemeot legal et constitotion de l'Eglise phrétienne our

eatholique, IV, 77. Distinction entre les puissances temporelle et spirituelle, 126. Dissensions religieuses, 157. Concile de Nicee, 196. De Rimini, 208. Conciles ariens, 218, Conciles d'Arles, et de Milan , 239. Caractère général des sectes chrétiennes. 274. État de l'Eglise à la mort de Julien ; tolerance univer selle publice par Jovien, V, r et suiv. Union des Eglises grecque et latine, IX, 91. Sépara tion perpétuelle des sectes de l'Orient , 93. Introduction et culte des images dans l'Eglise chretienne, 261 et suiv. Indo-lente superstition de l'Église grecque; origine, doctrine ct persecution des pauliciens, XI; i et suiv. Les Eglises grecque et latine se divisent; ce schisme précipite la chute de l'empire romain en Orient, XII, 1. Corroption de l'Eglise latine, 436. Schisme, 437. Conciles de Pise, de Constance, de Bale, ibid. Les Pères se déclarent contre Eugène iv , pontife régnant , 439. Les pères de Balo négocient avec les Grecs, 440. Concile des Grecs et des Latins à Ferrare et à Florence, 450. Négociation avec les Grecs, 456. Eugene iv est déposé à Bâle, 459. Des Grecs se rennissent avec les Latins, 460. Paix définitive de l'Église, 462. Schisme grec après le concile de Florence, XIII , 6. Les Russes, sectaires ignorans et superstitienx de la communion grecque, 9. Eugène av formeuneligue contreles Tures, 16. Le cardinal Julien, 27. Fausse union des deux Eglives, 75. Grand schisme d'Occident, 272. Négociations pour la paix et la reunion des schismatiques, 274. Concile de Pise, 272. Courcile de Constance, 277, Rén-nion de l'Eglise latine 278, Othon Colonne reunit les voix

du conclave, 279. Il est nommé Machin v, ibid Egypte. Sa description, I, 98 et suiv. Guerre d'Egypte sous Dioeletien, 11, 328. Destruction des livres d'alchimie, 33u. Progres du christianisme, III, 122. Conquise par Chosroes, VIII, 438. Envalue par les Sarrasins sous la conduite d'Amrou, X, 249. Les villes de Memphis, de Babylone et.du Caire, 251. Soumission des cophtes ou jacobites , 254. Bibliothèque d'Alexandrie, 262, Administration de l'Egypte, 267. Richesie et population, 269. Conquête de l'Egypte par les Turcs, XI, 403. Les Mamelucks d'Egypte, 449. ELAGABALE, connu d'abord sons

les noms de Bassianus et d'Antonin : son éducation ; ses prétentions et 'sa révolte' contre l'usurpateur Macrin, I, 334: 11 défait son compétiteur, et les soldats romaius se reunissent sous ses étendards, 337. Il-écrit au schat, 338. Son portrait, 339. Sa superstition, 3 jo. Ses debanches et son luxe effréné, 3/3. Mécontentement de l'armée, 346. Il degrade Alexandre-Sevère du rang et des houneurs de César, 347. Sedition des gardes pretoriennes, et meurtre de ce prince, ibid. Le sénat dévoue sa mémoire à l'infamir, 348,

EMILIES. Ses victoires et sa révoite contre Gallus, II., 123. L'armée le proclame empeseur sur le champ de bataille, 124. Ses lettres au sénat, ilid. Il succombe sous Valerien; sa mort, 125.

Empereur. Titre donné aux generaux romains, et sous lequel Auguste reprend le pouvoir, I, 172. Ses lieutenans, leur choix, leurs attributions, 175. Prérogalives impériales, 181. Cour des empereurs, 187. Leur dei-

fication, 188. Origine des titres d'Auguste et de Gesar qui leur finent donnés, 191. Pourquoi ils designaient d'avance leur successeur, 199. Juridiction 18gale du sénat contre eux, 249. Le titre d'empereur pris dans la signification de maître de l'univers, II, 361. Autorité des empereurs dans l'élection des papes, IX, 362. A Rome, 368. Empere romain. Son etendae et sa force militaire dans le siècle des Antonins, I, 51. Conquête de la Bretagne, 55. De la Dacie, 59. En Asie, 61. Conquêtes rendues par Adrien, 63. Etablissemens militaires, 67 et sulv. Marine . 81. Enumeration de toutes les forces de l'empire, 85. Vue des provinces, 86 et suiv. Idée generale de l'empire, 102. Union et prospérité intérieure dans le siecle des Antonius, 101. Princines du gouvernement : ibid. Tolerance universelle, 105. Du peuple, 106. Des philosophes, 108. Du magistrat, 111. Dans les provinces, 112. Rome, ibid. Liberté de Rome, 114. L'Italic, centre du gouvernement, 116. Provioces, 118. Colonies et villes municipales; établissement du droit de bourgeoisie, 119. Division des provinces grecques et latines, 122. Usage général des deux langues, 125. Des esclaves; de leur traitemeot, de leur 'affranchissement et de lenr nombre, 126 et suiv. Population de l'empire, 135. Union et obérsance, 136. Monumens publics, 137 et suiv. Nombre et graodeur des villes de l'empire, 145 et suiv. Ses grands chemins, 150. Postes, 152. Navigation, 153. Perfection de l'agriculture dans les contrées occidentales, ibid Arts de luxe, 157. Commerce étranger., 158. Or et arent, 160. Félicitégénérale, 161. Decadence du courage, 162. Du

génie; culture des lettres, 163. Dépravation, 166. Gouvernement d'Auguste sous le titre d'empereur et de général, 172. Division des provinces entre l'empereur et le sénat, 177. Prérogatives impériales, 181. Election des magistrats par le penple transportée au sénat, 184. Idée générale du système imperial, 186. Image de la liberté pour le peuple, 194. Image du gouvernement pour les armées; obeissance, 196 et suiv. Règne de Marc-Aurèle, 207. Bonheurdes Romaius; sa nature incertaine; souvenir des tyrans, et misère particulière sous leur regne, 209 et suiv. Avenement de l'empereur Commode; regne de ce prince, qui meurt assassiné par ses domestiques, 221 et suiv. Regne de Pertinax, assassine par les prétoriens, 214 et sunv. L'empire est mis à l'enchère, et acheté par Julianus; les armées se déclarent contre' lui; il est condamné et exécuté par ordre du senat, 263 et suiv. Septime - Severe ; empereur ; guerres civiles; ses succès; son gouvernement; paix et prospérité universelle; sa mort, 274 et suiv. Avénement de ses deux fils, Caracalla et Géta; jalousie. et haine des deux empereurs; leur meurtre 311 et suiv. Election de Macrin: mécontentement; sa défaite et sa mort, 328 et suiv. Règne d'Elagabale; ses débanches, sa mort, 334 et suiv. Alexandre-Sévère déclare César; bonheur général des. Romains , 346 et suiv. Le defaut d'une succession heréditaire dans l'empire romain, est la source des plus grandes calamités, 388. Conspiration de Maximin; meurtre d'AlexaudresSévère, 392 et suiv. Oppression des provinces, 308. Election des deux Gordiens;

Maximin déclare ennemi public, for et suiv. Defaite et mort des deux Gordiens ; 408. Maxime et Balbin deelares empereurs , 409. . Tumulte à Rome; le plus jeune des Gordiens, nommé César, 412. Maximin attaque le senat et Pempereur; meurtre de ce séditieux et de son fils , 414 et suiv. Joie de l'univers romain, 422. Seditions à Rome; mécontentement des prétoriens ; massacre de Maxime et de Balbin ; le traisième Gordien reste seul empereur, 423 et suiv. Guerre de Perse, 43o. Meurtre de Gordien, 43a. Forme d'ape république militaire ; ibid. Rèrepublique mintaire; ioia. Re-gae de Philippe, prétoire, prétoire, 435. Décadence de l'empire romain, 436. Régne de Dèce, II, 95 et suiv. Invasion des Goths, et divers événemens de cette guerre, 711 et suiv. Règne d'Hostilien et de Gallus, 126 et suiv. De Valérien et de Gallien , 126. Incursinn des Barbares, 128. Les trente tyrans, 166. Leur ca-ractère, leur mérite, leur naissance obscure, 168. Cause de'leur rebellion, 170. Leur mart violente, 171. Suites fachenses de ces usurpations, 172. Famine et peste , 178; Envahissement et défaite des Gnths, 190 et suiv. Regne-d'Aurélien, 198 et suiv. Guerre avec les Allemands, 203: Expedition en Syrie, 221 et suiv. Interregne paisible après la mort d'Aurelien, 246 et suiv. Regue de Tacite, 251 et suiv. De Probus, 261 et suiv. De Carus, 283 et suiv. De Carin et Numérien, 289. Guerre de Persé, 290. Règne de Dioclé-tien et de ses trois associés, Maximien , Galère et Cons-tance, 305. Guerres d'Afrique et d'Egypte, 328. Guerre

de Perse , 333. Suivie d'un traité de paix qui fixe la limite des deux empires , 349. Resi-dence des empereurs à Milan et à Nicomédie, 356. Abaisse-. ment de Rome et du sénat, 357. Nouvelle forme d'administration : denx Augustes et deux Cesars, 366. Abdication de Dioclétien et de Maximien, 369, Temps de guerres civiles et de confusino , 384. Six empereurs, 409. Administration et regne de Constantin, 417. Guerre civile, 451. Paix generale ; lois de Constantin , 455; Guerre contre les Goths, 461. Seconde guerre, civile, 463. Réunion de l'empire, 472. Plan d'une nnuvelle capitale, III, 289. Fondation de Constautinople, 303. Forme de gouvernement, 324. Hie-rarchie de l'Etat, 325. Trois nrdres de dignités, 328 et suiv. Système politique de Cons-tantin et de ses successeurs, 337 et suiv. De la discipline militaire, 352 et suiv. De la cour, 365 et suiv. Des finances, 371 et suiv. Mort de Constantin, 433 et suiv. Division de l'empire entre ses trois fils, 438. Guerre de Perse, 410. Mort tragique de Constantin le jeune et de Constans, 452 et suiv. Usurpatinn de Magneuce; guerre civile; vic-Constance seul empereur, IV r et suiv. Élévation et mort de Gallas, 6 et suiv. Dangers et élevation de Julien , 25 et suiv. Guerre contre les Quades et contre les Sarmates, 32 et suiv. Victoire de Julien dans les Gaules, 50 et suiv. Changement de religion nationale, 125. Distinction entre la puissance temporelle, et la puissance spirituelle; 126. L'abus du christianisme fait pattre .

dans l'empire de nouveaux sujets de tyrannie et de sédithan, 259: Expedition contre les Perses, d'abord heureuse; passage du Tigre ; défaite et retraite des armées romaines, 161 et suiv. Mort de Julien . dit l'Apostat; élection de l'empereur Jovien , 502 et suiv. Tranquillité rétablie dans l'Egliso et l'Etat, V, 1 et, suiv. Gouvernement et mort de Jovien; élection de Valentinien, 9 et suiv. Partage définité des empires d'Orient et d'Occident entre ce, prince et son 18. Guerres frere Valens, 18. Guerres ctrangeres, 58 et suiv. Guerre des Goths; conquêtes d'Hermanrie, 106. Guerre des Quades et des Sarmates, 114. Mort de Valentinien; ses deux fils, Gratien et Valentinien , succèdent à l'empire d'Occident, 120. Guerre des Goths; défaite et mort de Valens, 186 et suiv. Théodose élu empereur d'Orient; son caractère et ses succes, 215-et suiv. Paix et établissement des Goths, 232 et suiv. Révolte de Maxime ; mort de Gratien, 245 et suiv. Destruction de Pariauisme, 262- Première guerre civile contre Maxime, 200. Caractère, administration et pénitence de Théodose, 208 et suiv. Mort de Valentinien 11, 321. Seconde guerre civile contre Eugène, 324. Mort de Théodose, 33o. Destruction totale du paganisme; introduction du culte des saints et des reliques parmi les chrétiens, 336 et suiv. Partage définitif de l'empire romain entre les fils de Théndose, 387. Règne d'Honorius et d'Arcadius, ibid. Administration the Rufin, et de Stillchou . 389 et suiv. Revolte et défaite de Gildon en Afrique, 414. Révolte des Goths;

ils pillent la Grèce, 330. Denx grandes invasions de l'Italie par Alarie et Radagaise; ils sont repousses par Stilichon, 416 et suiv, Les Germains s'emparent de la Gaule, 481. Usurpation de Constantin en Oecident, 490. Disgrace et mort de Stilichon , 502. Invasion de l'Italie par Alaric, VI, 4 et suiv. Mœurs du peuple et du sérat romain, 18 et suiv. Rome est assiegée trois fois et enfin pillée par les Goths, 46 et suiv. Mort d'Alaric, 90. Les Goths évacuent l'Italie, 95. Chute. de Constantin, 109. Les Barhares occupent la Gaule et l'Espagne , 113 et suiv. Andépendance de la Grande-Bretagne, 126 Arcadius, empereur d'Orient, 137. Administration et disgrace d'Entrope, 140 et suiv. Révolte de Gainas, 161. Persécution de saint Jean-Chrysostôme, 173. Théodose u , emperenr d'Orient , 185. Sa sœur Pulcherie, 186. Sa femme Eudoxie, 192. Guerre de Perse, et partage de l'Armenie, 200. Mort d'Honorius; Valentinien ut, empereur d'Occident, and et suiv. Administration de sa mère Placidie, 212. Ætius et Boriface, 213. Mort de Théodose le Jeune; élévation de Marcien sur le trone de l'Orient, 205. Invasion de la Gaule et de l'Italie par Attila, 298 et suiv. Mort de Valentinien, 359. Sac de Rome par Genseric, 363. Succession des derniers empereurs d'Occident , 416. Odoacre, premier roi hathare de l'Italie, 419. Extinction totale de l'empire d'Occident, 452. Origine, progrès et effets de la vie monastique, -465 et suiv. Conversion des Barbares au christianisme et à l'arianisme, 502 et suiv. Regne et

conversion de Clovis, VII, 5 et suiv. Etablissement de la monarchie française dans la Gaule, 38. Cooquête de la Grande - Bretagoe par les Sazons, 88. Observations générales sur la chute de l'empire romaio dans l'Occident, 114 et suiv. Zénon et Anastase, empereurs d'Orient ; 144. Royaume des Goths en Italie . 156. Etat de l'Occident ; gouvernement civil et militaire, 168. Régnes de Justin l'ancien et de Justinien, 202 et suiv. Conquêtes en Occident, 322. Triemphes et disgrâces de Bêlisaires, 364 et suiv. Siège de Rome par les Goths, 400. Etablissement des Lombards sur le Daoube, VIII, 7. Tribus et incursions des Esclavons, 10. Origine, empire et ambassades des Tures , 19. Goerre colchique ou lazique, 74. Révoltes de l'Afrique, 88. Rétablissemeot du royaume des Goths. 96. Conquête definitive de l'Italie, 148. Idée de la jurisprudence romaine, 180. Regne de Justio le Jeune, 313; de Tibere, 341; de Maurice, 345. Matheurs de Rome, 365. Pontificat de Grégoire 1et, 373. Régne de Phocas, 425. Règne d'Héraclius, 432. Expéditions de Perse, 450. Paix entre les deux empires, 476. Succession et caractère des empereurs grees de Constantinople, depais le temps d'Héraclius jus-, qu'à la conquête des Latios, IX, 140 et suiv. Domaine tem porel des papes, 315. Conquête de l'Italie par les Francs , 338. Caractère et couronnement de Charlemagne, ibid. et suiv-Rétablissement et décadence de l'empire romain en Occideot, 356. Indépendaoce de l'Italie . 3-3. Coostitution du corps germanique, 381. Première guerre des mahométans cootre l'empire romain, X, 114. Entreprises navales des Arabes sur la Sicile et sur Rome , 407. Etat de l'empire d'Ocient au dixieme siècle, 477. Perte de la laogue fatine, 516: Persecution des Albigenis, XI, ° 26. Migration des Bulgares, 37. Des Turcs et des Hougrois, 46. Expeditions navales des Russes contre Constantinople, 76. Lutte des Sarrasins, des Latins et des Grecs en Italie, 97. Apparition des Normands dans ce pays, 109. In vasion dans l'empire d'Orient, 144: Siége de Rome par les Grees, 164. Les Tures envahissent l'empire - romain', 220. Croisades, 261 et suiv. La chute de l'empire romain est accélérée par le schisme des Eglises grecque et latine, XII, 1. Les Fraogais et les Vonitiens se partagent l'empire d'Orient, 87. Nomioation à cet empire et règue de Baudouio, comte de Flandre, ibid. De soo frère Henri, 110 et suiv. De Pierre de Courtenai, 115. De Robert de Courtenai, 118. De Jeao de Brienne, 121. De Baudonio 11 de Courtenai, 124. Les empereurs latios souticonent plusieurs guerres contre les Bulgares et contre les Grees, 103 et suivantes. Etat de faiblesse de l'empire d'Orient sous les princes latins; 130. Trois guerres civiles entre les empereurs grecs An-drooic l'Ancien et Androoic le Jeune, 221. Nouvelle guerre civile eutre les factions des Cantacuzains et des Paléologues, 240. Elles appellent à leur secours les Bulgares, les Serviens et les Turcs, ibid. Le passage des Ottomans en Europe précipite la ruioe des debris de l'empire romaio, 241.

Les Turcs s'établissent en Europe d'une manière définitive. 18. Les Mongouls mehacent les Grecs et Constantinople, 206. Perte des provinces asiatiques sous le règne d'Andronic l'Aucien, 306. Jean Paléologue, spectateur indifférent de la ruine de l'empire, 326. Le monde romain ne consiste plus que dans un coin de la Thrace, 328. La victoire de Tamerlan sur Bajazet diffère la chute de Constantinople, 331. Etat de l'empiré grec après la mort de Bajazet, 392. L'empereut Jean Paleologue u obtient la permission de régner en payant un tribut aux Turcs , 397 - Situation de la gour de Byzance, XIII, 46. Mort de l'empereur Constantin Paléologue, 105. Destruction de l'empire romain en Orient-, 106. Captivité des Grecs, 100. Consternation de

PEurope, 129. Exte-de Gaza, philosophe de la secte de Platon , a rapporté avec soin ses observations, sur les martyrs d'Afrique, VI, 531. EPICTETE (l'esclave) honore le des Barbares auxiliaires, 363.
siècle où il a fleuri, et son ca- Euchrocia, noble matroue de Borractère élève la dignité de la nature humaine, III, 138. Ephèse. Le temple de Diane y est

brûle par les Goths, II, 153. Conciles généraux dans cette ville, IX, 36 et suiv. Epipuano (saint), évêque de Pa-

vie, chargé du rôle bienfaisant de médiateur, part pour Rome où il est reçu avec les honneurs dus á son mérite ét à sa réputation, VI, 438. Esclaves, Leur régement sévère:

leur traitement, 1, 126 et quiu. Lenr affrauchissement, 131. Leur nombre, i33.

Esclusons. Leur origine, VIII, 10. Leur portrait, 11 et suiv. Leurs incursions dans l'Orient; lours cruautes, 17 et suiv.

Espagne. Sa division en trois provinces romaines, I, 86. Déchue depuis son érection en monarchie, 148. Soumise par Constantin, V. 192. Ses revolutions, VI, 104. Invasion des Suèves, des Alains et des Vandales, 113, Elle est délivrée par les Goths, 118. Expédition de Théodorie, 381. Gonquêtes des Visigoths. 429. Assemblée législative de ce pays, VII, 80. Code des Visigoths, 83. Conquêtes des Romains, 376. Premiers desseins des Arabes sur l'Espagne, X, 207. Leurs desceutes, 302 et suc, Conquête de l'Espague par Musa, 311. Sa prosperite sous les Arabes, 320. Décadence et chute du christianisme dans ce pays, 333.

Établissemens militaires , I , 67. Discipline, 68. Exercioes, 70. Légions sous les empereurs , 72. Cavalerie, 75. Auxiliaires, 78. Artillerie et campement, 7 79. Marches, 81. Nombre et dispo-sition des légions, 82 Officiers militaires, III, 35a. Reduction des légions, 358: Augmentation deaux, veuve de Delphidius; son supplice, V., 256.,

Eunoxie, impératrice; son caractère, ses aventures, sou mariage avec Théodose 11, VI, 102 et suiv. Son pélerinage à Jerusalem , 104. Son ambition, ses différends avec Pulchérie, 195. Dépouillée ignominieusement des hormeurs de sou rang, elle meurt dans l'exil, 196. Sa fille mariée à Valentinien , 211. V10lence qu'elle éprouve de Maxime , meurtrier de son époux, 367. .

vetu de la pourpre, V, 322. Euckne, Théodose lui déclare la guerre et le défait; sa mort, 349 et Eccans iv , pontife régnant. Les pères se déclarent contre lui, XII, 439. Il est déposé à Bâle, 459. Il forme une ligue contre

es Tures , XIII, 16. EUNAPE. Ses fragmens historiques et philosophiques sont remplis

d'invectives contre les principes de ses adversaires; V. 370.

Eunuques. Sont introduits en Grece et à Rume ; leur pouvoir, IV, t et suiv

Euric, roi des Visigoths, VII, 4. Ses succès le rendent l'oracle de l'Occident ; sa mort prématurée, 5.

Eurivine, poéte, dans sa fragédie d'Iphigenie, a place la scène dans la Chersonèse Tanrique, II. 140. Eusess avoue indirectement qu'il a supprime tout ce qui pouvait Feu gregeois. Sa déconverte; X,

tendre à déshonorer l'Eglise, III. 277. Attribue la foi de Constantin au signe miraculeux qu'il apercut dans le ciel, IV, 78. Cette fable pieuse parut vingt-six ans après le songe qui peut lui en avoir donné l'idee .

Eusèse de Césarée donne un consentement equivoque a l'homoousion, IV, 212.

EUTROFE, eunuque, précipite la chutede Rufin, V. 399. Devient le favori d'Arcadius, 413. Son administration, son caractère, VI, 140. Sa yénalité, ses injustices, 144. Ses proscriptions, 146. Il fait porter une loi injuste contre le crime de trahison, 150. Sa chute, 157.

Eutycues. Son heresie, IX, 50. Eveques. Leur institution comme presidens du collège des prêtres, III, 85. Progrès de leur autorité, 91. Dignité de leur gouvernement, 109. Leur ctat sons les empereurs chrétiens, . IV . 128. Leur élection par le peuple, 130. Controverse

en Afrique pour l'élection d'un primat, 160.

AUSTA, fille de Maximieu, éponse le grand Constantin, II, 404. Ses artifices contre Crispus, fils aîné de l'empercur, III, 414. Condamnation et supplice de cette princesse, 416. Ses trois fils, leur éducation, 417 et suive FAUSTINE, femme de Marc-Au-

rèle, célèbre par sa beauté et ses galanteries, I, 210. saint), évêque d'Afrique.

Sa pieuse opiniatreté paraît avoir embarrasse les ministres subordonnés du gouvernement, 1 III, 256. Est décapité à Vénuse, en Lucanie, ville celebre par la naissance d'Horace, 257,

354. Finances et impôts. Leur état depuis les beaux siècles de la ré-

publique jusqu'au règne d'A-lexandre-Sévère, I, 368. Impôts leves sur les citovens ropots leves sur les citoyens ro-mains, ibid. Leur abolition, 370. Tributs des provinces, ibid. De l'Asie de l'Egypte', de la Gaule, 371. De l'Afri-que, 372. De l'Ile de Gyare, 373. Montant du revena, ibid. . Taxes sur les citovens romains établies par Auguste, 374. . Douanes, 376. Impôts sur les consommations, 377. Taxe surconforme aux lois et aux mœurs. 378 etauiv. Reglemens des empercurs; 381. Edit de Caracalla , 382. Le titre de citoyen donné aux habitans des provinces pour les soumettre à de nouveaux impôts, 383. Réduction passagère du tribut, 384. Consequences qui résultent de l'extension du droit de bourgeoisie, 385. Le tribut général ou Pindiction, III, 381. Tribut

en forme de capitation, 387. Impôt sur le commerce et l'iodustrie, 304. Dons gratuits,

FINGAL, commandait les Calédoniens, 1, 309. Il remporte sur les rives du Carnn que victoire signalée, ibid. Les Calédonieus, peuple ayant des vertus éclatantes, simples et naturelles, 310.

Figures, Africain', tue son frère dans une querelle, V, 89. Il se révolte et établit son pauvoir dans les provinces de Nu-midie et de Mauritanie, ibid. Il s'etrangle pendant la nuit , 93. .

Lavienne ( famille ), I, 200. FLORIANUS, Son usurpation et sa mort, II, 25g. Ses enfans sub-

sistent dans l'ubscurité, 260. France, Orlgine de son nom; idée de l'état general de ce pays et de ses révulutions, VII, 65. Son invasion par les Arabes X, 360. Elle est délivrée par Charles Martel , 365. Réunion du duché de Normandie à la courobne de France, XI, 199.

Rrancs . Leur gine et leur onnfederation, I., 128 Ils en-vahissent la Gaule, 131. Ra-vagent FEspagne, 132. Pas-sent en Afrique, 133. Sont , 128. Ils enintroduits dans l'empire; leurs ctablissemens , 273: Leur, ontreprise hardie , 275. Sout subjugues par Julien, IV, 63. Leur état dans la Gaule , sous .GALERE. Son association à l'emles rois de la race Mérovingienne, VI, 31n, Clovis, roi des Francs, VII, 5. Leur con-version an christianisme, 19 Ils funt la conquête de la Bourgogne, 26. Et de l'Aquitaine, 34. Controverse politique sur leur nrigine ; établissement de la monarchie française, 38 et suiv, Lours loissur l'homicide." les jugemens de Dieu; les com-

bats singuliers, le partage des terres, etc., 43 et suiv. Domaines et bénéfices des Mérovingiens, 57. Usurpatinns particulières, 60. Servitude personnelle, 61. Anarchie des Francs, 77. Ils envaltisseut l'Italie, 427. Leurs victoires 'et leur défaite, 430, L'envahissent de nouveau, VIII, 142. Sunt défaits, 145. Leur répugnance pour le culte des images, 1X, 329: Leur victoire sur les Sarrasins, à la bataille de Tours , X , 367. Leur caractère et leur tactique, 513. Leur lutte avec lès Sarrasins en Italie, XI, 97 Marchent à Jerusalem et font la conquête de cette ville, 352 et suiv.

FRITIGERN, sous le nom de juge, gonverne les Visignths en temps de guerre ou en temps de paix , V de paix, V, 179. Son genie les dirige si habilement qu'ils rompent les légions romaines, 181. Ses artifices precipitent la ruine de Valens, 198.

GAINAS, chef des Goths, Tait massacrer Rufin, V, 410. Maîtrecontre Stilichon, sou bienfaiteur, 413. Fomente la révolte de Tribigild; VI, 156. Sa conspiration et sa chute, 161 et suiv.

pire, II, 311. Il defend le Danube contre les Barbares, 326. Traitement qu'il leur fait es-suyer, 327. Sa défaite dans la guerre de Perse, 340. Réception, que lui fait Diocletien, 342. Il répare son honneur et celui des armes romaines, 343. Sa conduite envers les prisonniers de la famille de Narsès, 344. Son discours aux ambassadeurs persans pour la négociation de la paix, 346. Prend le titre d'Auguste, 385. Son caractère, 386. Son ambition trompee par deux révolutions, 389. Il reconnaît Constantin et Ini donne seulement le titre de César. 3o6. Il donne celui d'Aujuste a son favori Sévère, ibid. . Révolte des Romains contre lui; il envahit l'Italie, 404. Peu de succes de cette expedition; sa retraite, 407. Il élève Licitius et Maximin au rang d'Auguste, 408. Sa mort, 415. Sort infortuné de sa veuve et de son fils 445. Édit de tolérance publié avant sa mort, III, 270.

Gallius partage le trône avec son père Valèrien; malheur de son règne, II, 127. Interdit aux sénateurs le service militaire, 137. Traite avec les Allemants, 158. Caractère et administration de ce prince, 164. Sa mort, 181.

Etat des chretiens sous son re-

Galles, élu empereur, II, 120. Achète la paix en payant aux Goths un tribut annuel, 121. Mécontentement public contre lui, 123. Révolte d'Émilien; Gallus est abandonné et tué, 124 et suiv. Valérien veuge sa mort, 125.

GALLES, neveu de Constautin; son éducation, IV, 5. Est déclaré Césèr, 6. Sa crusuté; son imprudence; il Joue lui-même le rôle d'espion et de délateur, 7 et suis. Fait massacrer les ministres de l'empereur, 10. Danger de sa situation, 13. Sa disgrâce et sa mort, 14.

Gardes pretoriennes (voyez Pre-

toricis).
Gaule. Sa division en six provinces romaines, I, 87. Son éfendue, ses villes principales déjà
florissantes, 146. Envahie par
les Francs, II, 131. Succession
d'usurpateurs, 212. Délivrée

par Probus de l'invasion des Germains , 267, Etat des paysans de la Gaule , 314 Leur rehellion , 316. Leur punition , itid. Invasion des Germains, IV , 50. Campagnes de Julien, 56 et suiv. Bataille de Strasbourg, fo. Réparation des villes dévastées par les Barbares, 69. Invasion des Allemands, V, 50. Et des Germains confédéres, 481. Désolation de la Gaule, 484. Révolution de ce pays, VI, 104. Situation des Barbares, 124. Assemblée des sept provinces, 134. Les Francs dans la Gaule, sons les rois Méravingiens, 310. Attila y penetre, 318. Siége d'Orléans, 321. Bataille de Châlons, 329. Conquétes des Visigoths, 419. Revo-Etablissement de la monarchie française, 38. Priviléges des Romains dans la Gaule, 73 et suiv. Genmen usurpe le trône d'Hildd-

cric, VII, 325. Fait la conquête de la Sordaigne, 340. Est défait par Bélissire en Afrique, 344. Fait mettre à mort Hidderic et ses partisans, 346. Défaite tôtale de son armée, 351. Sa misère et sa captivité, 360. Sa retraite en

Galatie, 367.

Generaux romains. Leur pouvoir, I, 173.

Gaseis-sais, premier empreur, des Mongonis et des Tartes, XII, 266. Ses lois, 269. Il envabit la Chica, 273. Il bat le soften Mohammed et s'empare et Carizme, de la Transosiame et de la Perise, 725. Sa'mort, 278. Gassann, soldati d'extraction, de fassann, soldati d'extraction, de la Norique et de la Rhétie, raime a discipline et Pesprit de la péda discipline et Pesprit de la pre-

publique, VI; 58.4 Genois. Après que les Latins eurent été chassés de Constantinople, ils occupérent le faubourg de Péra, XII, 253. Cette colonie fait le commerce de la mer Noire, 256. Leur guerre contre Cantacuzene, 257. Leur victoire sur les Grece et les Véulièns, 260. Ils restent mattre de la navigation de la mer Noire jusqu'au moment où la conquête des Tòres les enveloppe dans la ruine de Contsantinople, 263.

Gansánc, roj des Vandales, son portrait, VI, 217, Il débarque en Afrique, 218. Fáit le sac de Rome, 369, See expéditions navales, 560 et suiv. Se négociations avec l'empire d'Orient, 410. Il incendie la flotte romaiñe sur les côtes d'Afrique,

427. Gaonca de Cappadoce opprime Alexandrie et toute l'Egypte, IV, 423 et suiv. Est massacré par le peuple, 425. Révéré

comme unsaint et martyr, 427.
Geougen (les), peuple tartare.
Leurs chefs hereditaires, descendans, de l'esclave Moko,
prennent rang parmi les mo-

narques de Seythie, V, 469. Gépides. Enváhissent les provinves romaines entre le Danube et les Alpes, VIII, 6. Leur ancantissement, 9. Mort de leur roi Cunimund et destruction de ce royaume, 321.

Germaines, leur chasteté. Elles étaient associaes à une vie de faigues, de travaux et de glorre, H., 23. Elles savaient, par leurs propres mains, se derober aux outrages du vainqueur, 76. La conduite de cas fières matrones est une des preuves du caractère général de la nations, bid.

Germains. Leur. origine, II, 52.
Fables et conjectures, 53. Ils n'évaient pas l'usage des lettrés, 55. Ne cultivaient niles arts ai l'agriculture, 50. Et u'avaient presque pas de métaux; 59. Leur indolence; 61. Leur gout

pour les figueurs fortes, 63-Causes qui ont arrêté les progrès des Germains, 82. Union passagère des Germains et des Sarmates contre Marc-Aurèle , 8q. Distinction des tribus germaniques, 91. Leur nombre, 92. Distinction des Germains et des Sarmates, 109. La Ganle délivrée des invasions des Germains, 267. Sont introduits dans l'empire, 273. Envahissent la Gaule, IV, 50. Perdent la mémorable hataille de Strasbonrg, 60. Emigration des Germains septen-trionaux, V, 470. Ils envahissent l'Italie, et sont défaits par Stilichon, 473 et suiv. Le reste des confédérés envahit

la Gaule, 481. Germanie. Son état jusqu'à l'invasion des Barbares sous le regne de l'empereur Dece, II, º 40. Etendue, 42. Climat, 48. Son influence sur les naturels , 50. Origine de ses habitans . 52. Sa population, 64. De la liberté, 66. Des assemblées du peuple, 68. Autorité des princes et des magistrats, Go. Plus absolue sur les propriétés que sur les personnes, 70. Service volon-taire, 71. De la religion et de son influence dans la paix et dans la guerre, 76 et suiv. Des bardes, 80. Dissensions civiles fomentées par la politique de Rome, 86 et sulv. Expedition de Probus en Germanie, 270: Elle est soumise par Altik, VI, 253. Réunic par Charlemagne sous le même sceptre. 1X , 348.

Grsz, fils de Septime-Sévère, est nommé empereur a vec son frère Caracalla, après la mort de leur père, I, 311. Jalousse et haine des deux empereurs, 312. Leurs négociations pour divisar l'empire, 313. Il est assassiné par

son frère , 314. Et placé parmi les dieux , 316. Gilbon, Sa révolte en Afrique, V,

414. Il est coodamné par le sénat de Rome, 417. Guerre d'Afrique ; défaite et mort de cet asurpateur, 422 et suiv. GLYCERIUS, empereur d'Occident;

VI, 444 Echaoge le diadéme pour la mitre; 445. Assassioe Julius Nepos, 446. Gnostiques. Ils croyaient que la religion juive n'avait jamais été

instituce par la sagesse de Dieu; III , 2 [. Ils traitaient avec derision le repos de la Divinité après six jours de travail, 26, Les plussavaos peres de l'Eglise admetteot les sophismes de cette secte, 27. Guostiques, dépomination qui exprime une supériorité de connaissances, 28, Le troisième siècle fut l'époquede lenr spiendeur, 30. Ils sont connus sous la denomination de docètes, IV, 180.

GODEFROI DE BOULLON chef des croisés, XI, 2952 Fait la conquête de Jerusalem , 353. Son election et son regne,

GONTRAN, petit-fils de Clovis, fait marcher une armée pour en-vahir les possessions des Goths du Languedoc et de-la Septi-

Gonnien, procoosul d'Afrique, et son fils, sont proclames empereurs par les habitaos, et opcaractère, leurs vertus, I, 100 et suiv. Ils sollicitent la confirmation de leur autorité; le sépat ratifie leur élection, 404. Leur défaite et leur mort, 408.

Gonden, parent des précédens. est nomme Cesar, I, 412. Reste seal empereur, après le meurtre de Maxime et Balbin, 427. Son innocence et ses vertus, 429. Une disette factice irrite coutre hi ses soldats ; il est assassine;

431. Monument élevé à sa mcire, 432.

Goths, Ostrogoths, Visigoths, lear origine, II, 93. Lear religion, ioo Institutions d'Odin cur législatour, 101. Leors mi-grations de la Scandinavie en Prusse, 103. Et de la Prusse en Ukraine, 106. Leur ostigo s'ac croft daos sa marche, 107. Ils envahissent les provinces romaioes, 717 et suiv. Divers événemens de cette guerre, 113. Leur retraite, 121. Tribut igno-minieux que leur paieot les Ro-mains, ibid. et suiv. Ils s'emparent du royaume du Bosphore , 140. Acquierent des forces navales , 142. Leur première expéditioo maritime, 143, Ils assiégent et prennent Trebisonde, wid. Seconde ex-pedition : ils saccageot les villes de Bitbynie, 145. Leur retraite ; 147. Troisième expedition, 148. Ils passent le Bosphore et l'Hellespout, 149. Ravagent la Grèce et meonceot Plalie, 150. Leur séparation et leur retraite, 151. Ils rainent le temple d'Epbèse, 153. Leur conduite à Athènes, 154. Ils. onyahissent l'empire, 190. Sont defaits entièrement par l'empereor Claude, 192. Traitent avec Autélieo qui feur cede la Dacie', 199 et suio. Foot la guerre a Coostantin, 461. Et aux Sar-mates, sous la cooduite d'Ala-rie, III, 430. Etendcot leurs conquêtes sous Hermaoric, V, 106. Sont vaincus par les Huns, 165. Implerent la protection de Valcos, 469. Passent le Danube et sont reçus daos l'empire 152. Leur-misère et leur méconteotement, 176. Leur révolte daos la Mœsie et leurs premières victoires; 179. Ils penetrent daos la Thrace, 183. Operations de la guerre contre eux,

186. Lour union avec les Huns

et les Alains, 189. Défaite de l'armée, romaine, bataille et siège d'Andrinople; 199 et suiv. Ils ravagent les pravinces romaines , 208. Massacre des jeunes Goths dans l'Asic, 210. Dissensions, defaite et soumission des Gnths . 224. Magnifiques obsèques de leur prince Athanaric , 226. Invasion et defaite. des Ostrogaths , 228. Etablissement des Goths dans la Thrace et dans l'Asic, 232, Leur disposition à la révolte, 235. Ils se révoltent et pillent la Grèce , 430 et suin. Enva-Pollentia, 446 et suiv. Font le siège de Rome, VI, 46. Le levent, 51. Second stege, 61. Traisième siège et sac de cette ville, 68. Leur respect pour la religion chrétienne, 70. Ils possedent l'Italie , 88. Ils déploient toute leur férocité dans :les honneurs funèbres qu'ils rendent à Alarie , leur roi , 91. Paix avec les Rumains , ibid. Ils delivrent l'Espagne envahie par les Suèves, les Alsins et les Vandules, 118. Leur établissement dans l'Aquitaine, 121. Ils assiegent Narbonne, 306. S'allient avec les Romains contre Attila, 322. Conquetes des Visigoths; en Espagne et dans la Ganle , 429. Conversion des Goths; leur eveque et apotre Ulphilas, 502 et suiv. Ils 5n5, Motifs de leur foi , 5e6. Effet de leur conversion, 509. 511. Euric, roi des Visigoths, VII ; 4. Les Goths vaincus par Glovis, 31 . Code des Visigoths en Espaine, 83. Les Ostrogoths, de l'Italie menacés par Beli-saire, 377, Font le siège de Rome, 400. Le levent, 427. Se retirent à Ravenne, 424. Dé-truisent Miles . 429. Leur

royanme en Italie subjugue par Befrsaire, 436. Révulte qui suit son départ, VIII, 96, Ils s'emparent de Rome; en sont chassés, ris. La reprennent de nouveau, 121. Leurs defaites successives en Italie, 131'et suiv. Etat de leur monarchie l'époque de l'invasion de l'Espagne par les Arabes, X, 200. Sa destruction , 306. GEATIEN, eln empereur, V, 121 ... Sa victoire sur les Allemands, 102. Son caractère et sa conduite, 239. Ses défauts; 240. Il mécontente les troupes romaines, 243. Révolte contre lui dans la Grande-Bretagne, 245. Sa fuite et sa mort, 247. Grece: Son gnuvernement, I, 94. Division de ses provinces 122. Ses arts subjuguent Rome triomphaote, 125. Mémoires sue l'empire grec, X, 447. Egrits de Constantin Purphyrogénète, et leur imperfection ibid et suiv. Ambassalede Livit praud', 454: Les thêmes ou les. provinces de l'empire, et leurs imites à différentes épaques ibid. Richeste et population, 457. Etat du Peloponeso, 460. Des Esolavons ibid. Les hommes libres de la Laconie. 461. Villes et revenus du Pelaponèse, 46a. Des manufactures, et en particulier des fabriques de soie .. 463. Elles passent de la Grèce en Sicile, 466. Revenu de l'empire grec, 468. Pasté et luxe des empereurs, 470: Le palais de Constantinople, 471 et suid. Ameublement et officiers du palais, 474. Hunneurs et titres de la famille impériale, 476. Offices du palais, de l'Etat et de l'armée, 429. Adoration de l'empereur, 482. Ré-ception des ambassadeurs, 483. Cesars qui ont épouse des fem-

mes étrongères, 488. Autorité

despotique des empereurs, 494

Forces militaires des Grecs, 496. Leur marine; 497. Les emperenrs grecs et leurs sujets. veulent cooserver le nom' de Romains, 520. Période d'ignorance, 521. Renaissance de la littérature grecque, 522. Decadence du goût et du génie, 527. Defaut d'emulation nationale, 530. Expedition des at suis.

Normands en Grece, XI, 144 Grees. Leurs entreprises en Orient; ils réduisent l'île de Grête, X, 439. Ils repren-nent Antioche aux Sarrasins, 472. Leur tactique et leur caractere, 502. Leur lutte avec. les Sarrasina et les Francs en Italie, XI, 97. Leur nouvelle province dans cette contrée, mands, 144 à 189. Ils montrent de l'aversion pour les Latins, XII, 2. Cause de leur inimitie, 10. Querelle entre eux et les Latios, 61 et suiv. Uo grandnombre de Grecs, après la seconde conquête de Constantinople, se retirent sous les gou-Vernemens, indépendans de Trebisonde, d'Epire et de Niece, 102. Les Grees se revoltent contre les Latios . 97, Ils assiegent Constantinonlest sont reponses, 123. Reprennent sons les murs d'Amida, IV, Coostantinople, 133. Ils sont 43. Palcologue, qui exige leur union à l'Eglise latine, 190. Ils abjurent leur union, 190. Observations des Grees sur l'Allemagne, la France et l'Angleterre, 425 of suiv. Etat de la langue grecque à Constanti-nople; 463. Comparaison des Grees avec les Latins, 467, Renaissance de l'érudition grecque en Italie, 468. Lecons de Barlaam, 469. L'étude de la fangue grecque se ranime en Italie sous Petrangue, Boccace etc.,

170 et suiv. Etablissement de cette langue en Italie par Manuel Chrysoloras, 476. Les Grees se répandent en Italie. 479. Ils enscignent leur laogue 481. Et la philosophic platoni cienne, 484. Forces des Grecs au siège de Coostantinople par Mahomet 11, XIII, 74. Obstination et fanatisme des Grecs

GREGOIRE (S.) le Grand. On croit qu'il fit brûler la bibliothèque palatine et l'histoire de Tite-Live, VIII, 367. Sa naissance et sa profession, 370. Son pon tificat, 373, Ses fonctions spirituelles, ibid, Son gouvernement temporel; ses domaines et aumones , 376 et suiv. GRECOTRE 41, pape; ses épîtres Grigora (S.) de Nazianze; son cloquence, sa pieté, V. 157. Il est en butte aux ariens 262. Préside le concile de Constantinople, 266, Sa retraite, Georges, dans ses Annales, es-

time que cent mille des sniets de Charles-Quint furent livres à la main du bourreau, III, 286. GRUMBATES, roi des Chionites, allie de Sapor. Perd son fils

Mauvais, roi de Sicile, XI, GUILLAUME IF, SUPPOSEME Le Boni roi de Sicile; XI, 192 Guscarn (Robert), duc. Sa

naissance, et son caractère, XI, 127. Son ambition et ses succes, 132. Est duc de la Pooille, 133. Ses conquêtes en Italie , 135 et suiv. Fait le siege de Durazzo, 147 et suiv. Bataille devant cette place 155. Elle est prise, 158. S seconde expedition dans

Grece, 167. Sa mort , 150. Bourgogne. Ce royanme, borné Hanopa Attices, citoyen d'A-Bourgone. Cerystane, Bourgone. Levels 12 thenes. Sa magnificence, 1, tendait depuis la forêt des Yos - 139. Imitée par son fils, 141. ges jusqu'aux Alpes et à la mer. Huanow (S.), jeune Syrien. de Marselle, VII, 21. Se retire sur une langue de de Marseille, VII, 21.

HAROUN-AL-RASCHID. Traite avec. Charlemagne, IX, 351. Ses guerres contre les Romains, X, 399 et suiv.

(lellespont (l'), detroit célèbre; sa description . III , 297. HENRI III, empereur d'Occident,

appelé par les Grecs contre les Aormands, XI, 162. Assiege Rome, 164. Prend la fuite à l'approche de Robert Guiscard, 165.

HESRI VI, fils de Frédéric-Barberousse, fait la conquête du royaume de la Sicile, XI, 196. HERACLIEN, comte d'Afrique. Sa révolte et sa défaite, VI, 101.

Hunaculus ; empereur d'Orient ; son regne, VIII, 432. Ses guerres contre Chosroes, 436 et suiv. Sa détresse, 443. Il sollicite la paix, 46. Ses préparatifs de guerre, 447. Sa première expédition coptre les Perses, 450, Seconde expédition, 455. Ses alliances et ses conquêtes, 465. Troisième expedition , 467. Sa mort, 1X,

HERMANNIC, roi des Scythes, Ses ambassadeurs se plaignent à la cour de Valens de l'infraction l'une ancienne alliance entre les Goths et les Romains, V

HERMENEGILD, fils de Leuvigild; roi des Goths d'Espagne, VI., 533. Ce prince refuse de sauver sa vie en acceptant la commu-nion arienne, 535.

HERMODORE . citoyen d'Ephèse Une statue fut glevee dans la place publique pour immortaliser sa memoire, VIII, 186.

terre entre la mer et un marais, à sept milles de Gaza. VI, 472.

Hitpinic, roi des Vandales; dé-fait par les Maures, VII, 324. Passe du trône dans une prison 325. Sa mort, 346. HILDIBALD, roid'Italie; sacruauté.

sa mort, VIII, 97. Hippone: Siege de cette ville par les Vandales, VI; 227. Saint Augustin, évêque, 228.

Homoousion, Les saints les plus célèbres du temps d'Ariui, semblaient regarder le nom de substance comme le synonyme de nature : ils essavaient d'en expliquer la signification en affirmant que trois hommes étaient consubstantiels ou homoousiens l'un à l'autre, IV 108. L'homeousion est successivement rejeté recu et explique dans différens conciles.

Hongrie. Etablissement des Huns. VL, 246.

Hongrois: Leur migration, XI 6. Leur origine finalque , 50. Leur tactique et leurs mœurs, 52. Leur établissement et leurs incursions :- 56. Victoire rem portee sur eux par Henri l'Oiseleur , 61: Et par Othon le Grand, 62, NORIA, scent de l'empereur

Valentinien; aventures cette princesse, VI, 315. ovontes, empereur d'Occident . V; 387. Guerre d'Afrique, 419 et sniv. Mariage et caractère de ce prince, 427. Invasiou des Goths en Italie; l'empereur abandonne Milan, 446 et suiv... Il est poursuivi et assiégé par

les Goths, 452. Bataille de Pollentia; succès des armes d'Honorius, 455 et suiv. Son triomphe à Rome, 461. Il abolit les gladiateurs, 463. Fixe sa résidence à Ravenne, 465. Invasion des Germains sous Radagaise; saccès des armes de l'empereur ; l'Italie est de nouveau délivrée, 473 et suiv. Révolte de l'armée bretonne ; 488 et suiv. Elle proclame Constantin legitime empercur de Bretagne et d'Occident 190. Voyage d'Honorius à Pas vie; massacre et pillage dans cette ville, 502, Son ingratitude envers Stilichon, pr tecteur de sa jeunesse et de son empire, 503. Il écarte par un édit de tous les emplois ceux dont la croyance est en opposition avec la foi de l'Église catholique, VI; 2. Rome trois fois assiegée par les Goths, 6 et suiv. Attale place sur le trone d'Honorius, et ensuite déposé, 64 et suiv. Fautes et extravagances de la cour, 67. Paix avec les Goths ; 91. Révolte d'Héraclien et sa défaite, 101. Mort des usurpateurs Coustantin, Jovinus, Schastien, et cail perpetuel d'Attale, 109 et sule. Dernières années d'Honorius et sa mort, 205 et suiv.

Honnouz on Honnishas, roi de Perse. Sa tyrannie et ses vices VIII, 387. Sa déposition et son emprisonnement, 394. Sa mort, 308;

Hostilien, fils de Dèce, elu emperenr, II, 121. Meurt de la peste, 123.

HUNIADES, général hongrois, XIII, 29. Sa defense de Belgrade et sa mort, 31.

Huns, Lour- tablissement primitif, V, 148. Leurs conquetes dans la Scythie, 149. Lour Leur declin et leur chute, 154.

Lenr's émigrations, 157. Les Huns blancs de la Sogdiane, 158. Les Huns du Volga, 160 Les Huns subjuguent les Alains, 161. Leurs victoires sur les Goths, 165. Union entre ces divers peuples, 189. Dissen-sions, 224. Etablissement des Huns dans la Hongrie, VI, 246 Ils envahiasent l'Italie, 336.

Hyparius, , neveu de l'emple reur. Anastase, est sacré par le peuple, qui, au défaut d'une couronne, place sur sa tête an riche collier, VII, 239.

Illyric. Sa division en provinces,

1,'91. Images, Leur introduction dans l'Eglise chretienne, IX, 261. Leur culte, 264. L'image d'É-desse, 266. Ses copies, 270. Opposition au culte des images, 272. Persécution des ima-, 280. Elles sont rétablies en Orient par l'impératrice Irène, 323. Rétablissement de leur culte par Théodora, 327. Répugnance des Francs et de Charlemagne, 329.

Imaŭs, Caf et Altai, chaîne de montagnes, remarquable qui est le centre et peut-être le sommet de l'Asic, VIII , 19. Impôts, Voyet Finances.

Inde. Tolérance religieuse des musulmans dans ce pays, X, 324. Propagation du mahométisme, 325.

nnocence, ours féroce et énorme, Valentinien avait fait placer la cage de ce garde fidèle auprès de sa chambre à coucher, V, 37. Institutes. Celles de Caius étaient

les plus usitées en Orient et en Occident, VIII, 235. guerre contre les Chinois, 151. Inkna, impératrice, IX, 172. Son fils Constantin conspire

contre elle, 173. Elle, le fait mutiler, 174. Son exil, 176. Elle rétablit le culte des îmages en Orieut, 323. rlande. Plan d'Agricola pour sa

reduction, I, 57. Ismons de Milet, architecte, collègue d'Anthémius, rem-plissait la capitale et les provinces des monumens de son

art, VII., 275. Islamisme, Cette doctrine, X, 52 et suiv.

Italie. Sa division avant les conquêtes des Romains, I, 89. Est le centre de leur gouvernement, 145. Son étendue; sa population, ibid. Est envahie par Anréole, II, 181. Par les Allemands, 206. Par Galère, empereur d'Orient, 404. Bataille de Torin et de Vérone; presque toute l'Italie embrasse e parti de Constantin, 428 et suiv. Invasion d'Alarie ; defaite V, 446 des Goths à Pollentia. et suiv. Invasion de Radagaise défaite des Germains devant Florence, 473 et suiv. Massacre de Pavie, 502. Siéges succes-sifs et sac de Rome, VI, 46 et suiv. Ravages dans l'halie, 88 et suiv. Paix avec les Goths; réglemens pour le soulagement de Rome et de l'Italie, 91 et suiv. Invasion d'Attila; siège d'Aquilée, 336. Fondation de. Venise, 346. Odoacre prq2 mier roi d'Italie, 449 et suiv. Triste situation de ce royaume . 461. Regne de Theodoric : partage des terres ; séparation des Goths et des Italiens; VII. 156 et suiv. Gouvernement civil d'après les lois romaines, 168. Etat florissant de Rome et de l'Italie, 177 et suiv. Règne d'Amalasonthe, 379 et aniv. De Théodat et de Vitigés, 388 et suiv. Envalussement de l'Italie par Belisaire, 392. Et par les Francs, 427 Révolte

des Goths; règne et victoires de Totila, VIII, 96 et suiv. Siége de Rome, 100. Prise de cette ville, 111. Sa reprise par Belisaire, 115. Les Goths s'en emparent de nouveau, 121. Narsès la leur reprend, 136. Teias, dernier roi des Goths, 138. Ipvasion de l'Italie par les Francs et les Allemands, 142 Leur défaite, 145. L'Italie réduite en province de l'empire, 148. Aristocratie de trente tyrans, qui la divisent et l'oppri ment, 337. Sa misère et sa dé-tresse, 347. Sa conquête par les Francs, IX, 344. Son indépen-dance, 374. Lutte des Sarrasins, des Latins et des Grees, XI, o Apparition des Normands, 109 Conquête et oppression de la Pouille, 116 et suiv. Rennis sance de l'étudition greeque en Italie, XII, 468. Etude, établissement et progrès de cette langue, 474 et suiv. pape Nicolas v protége les lettres grecques, 486, Côme et Laurent de Medicis y consacrent leurs richesses 487. Usage et ahus de l'ancienne érudition, 490.

James rouz (le divis ), philosophe de l'école de Platon, était ad-miré comme un des plus babiles mattres de da science de l'allégorie, IV, 359.

usurpateur de Pempire d'Occident Son élévation et

Jean (S.); surnommé Chrysostantinople. Son merite, V1, rale, et ses défauts , 169. Il est persécuté par l'impératrice Eudoxie, 193. Emeute populaire a cetteoccasion, 175. Son exil,

ont transportees à Constantinople, 180.

Jerusalem. Sa description, IV. 3go: Pélerinages, 3ya. Julien entreprend la réédification du temple, 395. Le projet ne réussit pas, 398 et suiv. Sa conquete par les Sarrasins, X, 229 tails sur les pélerinages qu'on y faisait, XI, 218 et suiv. Sa con-quête par les Turcs, 257, Etcasulto par les Francs, qui de-livrent le saint-sépulere, 353 et suiv. Royaume de Jerusalem, 362. Assises de cette ville, 367. Cour des pairs, 369. Loi des combats judiciaires, 371. Cour des bourgeoisies, 374. Conquête du royaume et prise de la ville de Jerusalem par le sultan Sa-

ladin, 415 et suiv. Jesuites. Leur mission en Ethiopie , IX , 135. Leur expulsion ,

Jesus-Curist. Histoire de la doctrine de son incarnation, IX, t et suiv.

JÉRÔME (S.). Sa reconnaissance a célébre le mérité et le caractère très-suspect de Damase, évêque de Rome, V, 54. Il de-plore les horreurs commiscs par les Goths dans la Pannonie, 209.

Jeux séculaires, renouveles par Philippe, L, 435.

Catalanniens, somus sous le nom de province de Champa-gne, VI, 327.

Jovies, clu empereur, IV, 506. Fait avec les Persans un traité ignominieux, 5:5. Eyacue leura provinces, 523. Rétablit la tranquillité dans l'Eglise et dans l'Etat, V, r et suiv. Public une tolerance universelle , 5, Son depart d'Antioche, 7- Sa mort, 9

Sa mort, 179 Ses reliques Joynses, couranne d'Auyence, transportees à Constanti-clute de cet usurpateur, VI, iog. Il est décapité, 112. gemens du peuple. Les citoyens

de Rome et d'Athènes, en matière criminelle, étaient jug par le peuple même, ugemens de Dieu. Les magis-

trats supplicent à l'incertitude des témoignages par les fai meuses épreuves du feu et de Yeau, VII, 50.
Juges choisis. Pour remplir cette. fonction, le préteur formait

une liste de citoyens d'une ancienne famille et respectables par leur conduite, VIII.

Juifs, Scal peuple qui ait refuse de souscrire à l'accord du genre humain, III, 4. Soumis aux suocesseurs d'Alexandre, ifs sortent de l'obscurité, 7. Leur attachement à la loi de Moise égalait leur aversion pour toit culte étranger, 9. Ce peuple singulier semble avoir ern plus fermement les traditions de ses ancetres que les temoignages ale ses propres sens, to. Les mariages avec les autres nations ne leur étaient pas permis, 11. Les Juits convertis reconnaissaient dans la personne de Jésus le Messie annonce par les anciens oracles , 15. Les quinze premiers évêques de Jérusalem furent tous des Juifs circoncis, 17: Sous le regne d'Adrien le fanatisme désespéré des Juits combla la mesure de leurs calamités, 19. La doctrine de Pimmortalité de l'ame omise dans la loi mosaique, 4%. Ils commettent des cruautés harride Chypre et de Cyrène, 149. La douceur naturelle d'Antonin le Pieux rend aux Juifs leurs anciens priviléges, 160. En dedaignant de se mêler svec

# TABLE GÉNÉRALE

les antres peuples, les descendans d'Abraham pouvaient s'at tirer leur mépris, 153. Les empereurs établissent une capitation générale sur le penjie luif, 181. Protegés par Julien l'Apostat, 1V, 389. Persécutés par Justinien, 12, 77 JULIANUS (Didius), senateur opu-lent, achète l'empire mis a l'enchère par les prétorieus, 1, 263. Il est reconnu par le senat, 263. Prond possession du palais, 265. Mccontentement public, 266. Les armées se declarent contre lui, 267: Sa des tresse, 276. Sa conduite incertaine, 277, -Il est abandonné par les prétoriens, 278. Con-damné et exécuté par ordre

du sénat, 279. Julix (l'impératrice), femme de Septime-Sévère; ses excellen-tes qualités, I, 304. Cultive tes qualités, I, 304. Cultive les arts et la philosophie, 305, Géta, son fils, est assassiné dans son palais par son frère Caraculla; elle est blessée elle-même en voulant le secourir, 315 et suiv. Et obligée de recevoir le meurtrier avec des. marques de joie et d'approba-tion, 318. Réduite après la mort de celui-ci à la condition de sujette', se laisse volentairement mourir de faim, 333 at outv.

JULIEN, dit l'Apostat, neveu de Constantin; sen education, IV, 5. Il est envoyé à Athènes, 18. Rappelé à Milan, 20. Nommé César, 24. Sa conduite; sa vie privée, 53. Ses deux campagnes dans les Gaules. 56 et suiv. Bataille mémorable de Strasbourg, 60. Il subja-gue les Francs, 63. Fait trois expéditions au-delà du Rhin, 67. Répare les villes de la Gaule dévastées par les Barbares, 69: Son administration civile; 71, Jalousie de Constance con-

tre lui, 285. Les légions de la Gaule le proclament empereur, 293. Ses protestations d'innocence, 297. Son ambassade Constantinople, 299. Ses quatrième et cinquième expéditions au-delà du Rhin, 301. Le traité est rejeté et la guerre déclarée, 304. Il se prépare à attaquer Constantinople, 308. Sa marche des bords du Rhin en Illyrie, 310. Son entree dans Constantinople, 322. Il dans Constantinople, 322. 11 son gouvernement civil et sa vie privée, 323. Réforme de palais, 328. Chambre de jus-tice, 333. Exécution des inno-Clémence de Julien, 338. Son penchant pour la liberté et pour la république pour la république, 340. Ses soins des villes de la Grèce, 343. Julien, juge et orateur, 345. Son caractère, 348. Sa re-ligion, 350. Son éducation et son apostasio, 352. Il embrasse la mythologio du paganisme 356. Les alkigories, 359. Son système théologique , 361. Son initiation et son fanatisme, 364 Sa dissimulation sur les matières religiouses, 368. Il écrit contre le christianisme, 370. Son zele et sa devotion pour le rétablissement du paganis-me, 375, Réforme qu'il y in-troduit, 378. Il appelle auprès de lui les philosophes, 381. Artifices qu'il emploie pour amener des conversions, 385 et. suiv. Il forme le projet de rele-ver le temple de Jérusalem , 388. Cette entreprise ne reussit pås, 398. Ses insidieuses combinaisons contre les chrétiens,

405. Il leur défend de tenir des ecoles ; 407. Les disgracie et les opprimo, 409. Les con-damne à rétablir les temples

mer la cathédrale d'Antique

palens,

411 et suiv. Fait fer-

incendie et destruction du bocage et du temple de Daphué, 420 et suiv. Chasse saint Athanase du siège d'Alexandrie, 430. Sa fable philosophique des Césars, 438. Il se décide à marcher contre les Perses, 440. Il va de Constantinople à Antioche, 443. Aversion du pcuple pour lui, 445. Satire de Julien contre cette ville, 449. Il marche vers l'Euphrate, 454. Déclare le projet d'envahir la Perse, 456. Entre sur son territoire, 461. Sa marche dans les déserts de la Mésopotamie; 462. Il obtient d'abord des succes, 465. Il envahit l'Assyrie, 470. Sa conduite personnelle et louable dans ce pays , 475. H fait conduire sa flotte de l'Euphrate sur le Tigre, 480. Passage du Tigre et victoire des Romains sous la conduite de ce prince, 482. Sa situation critique et sun opiniatreté; 486. Il brûle sa flotte, 490. Marche contre Sapor, 493. Retraite et détresse de son armée, 496. Il recoit une blessure mortelte, 499. Sa mort, 502. Réflexions à ce sujet, 526. Ses funérailles, 529.

Junus-Niros, empereut d'Occident, VI, 444. Sos abdication, as mort 448. derrapradence rimaine. Lois che publièrent les rois de Roine, VIII, 183. Donze Tablos des décenvirs, 185. Les lois du peuple, 163. Les décreterdu sensi, 195. Les décreterdu sensi, 195. Les décenters du

du peuple, 192. Les déits des masenat, 193. Les déits des magistrats et des empereurs, iliadet suis. Autorité des jurisconsultes aos. Code, Pandoctes, Novelles et mituites de Justinien, 292 et suis. Proits des celloss, 365 et suis. Injunede chiose, 365 et suis. Anus de et de les des des des des des des et peurs, 265 et suis. Anus de et peurs, 265 et suis. Anus de et peurs, 265 et suis. Anus de la jurisprudence evile, 369. caria, dit l'Ancien, empereur d'Orient. Son avénement et son règue, VII, 2022. Adoption de Justinien, son neveu's, qui monte sur le trône à saplace, 205.

Justin 11, ou le Jeune, empereur d'Orient. Son règne; son consulst, VIII, 315. Ambasade des Avares; sa fermeté à cette-occasion, 316. Son impuissance; soh abdication, 337. Sa mort, 344.

ustis, saint et martyr, avait cherché à vérité dans les écoles de Zenon, d'Aristote, de Pythagore et de Platon, III, 134. Eutre ses mains peu habitet, Pesprit sublime des oracles hébreux s'évapore en froides allégories, 150.

JUSTINE, impératrice, mère de Valentinien, également distinguée par son courage et par sa beauté, V, 282. Elle suivait la doctrine hérétique d'Arius, ibid.

Justinien , empereur d'Orient. Sa naissance, VII, 202, Son adoption; il monte sur le tro-ne, 205. Son regne, 209. Son matiage avec Théodora , 218. Factions des Vertset des Bleur. il preud parti pour ces der-nièrs, 227: Sédition à Cons-tantinople; détresse de Fompereur, 234 et suiv. Elle est réprimée, 241. Avarice et profusion de ce prince , 259. Ses cupidités et ses rapines, 261 et suiv. Ses ministres, 26% Ser édifices et ses architectes, 271. Il multiplie les fortifications d'Europe et d'Asie, 286 et suiv. Supprime les écoles d'Athènes, 314. Anéantit le consulat de Rome, 318. Se décide à envalur l'Afrique ; 322. Confie la direction de cette guerre a Belisaire, 332. Preventions qu'on lui inspire contre ce gé-

cral victorieux 448. Faiblesso

le son empire, VIII, r. Guerres de Colchos; négociations entre ce prince et Chosroes, 56 à 78. Son alliance avec les Ethiopiens, 85. Troubles de l'Afrique, 88 et suiv. Guerre contre les Goths en Italie, 106 et suiv. Il rédnit l'Italie en province de l'empire, 148. Son ingratitude pour Belisaire, 159. Mort de ce prince; son caractère, 161. Détails sur les comètes, les tremblemens de terre et la peste qui affligèrent les peuples Sous son regne, 165 et suiv. Son Code, ses Pandectes, ses Novelles et ses Institutes, 222 et suiv. Son caractère théologique; détails sur son adminit

tration daus les matières eccléisatiques, IX; 71.

Jeansura, 11, empereur. Sa mutilation; son exil, IX, 157.

Son rétablissement sur le trône, et sa mort, 160.

Labarum on étendard de la crocx; nom fameux, dont le sens est inconnu, et dont on a cherché vainement, l'etymologie, IV,

Lactaire, mont où les médecins de Rome, depuis le temps de Gallien, envoyaient lenrs malades réspirer un air por et se nourrir d'excellens laitages VIII, 139.

Lacrance, emprunte l'eloquence de Giceron ou la plaisanterie de Lucien pour demoptrer. la fautseté du paganisme, III, 174. Il annonce au mônde que le souverain des Gaules, des, les premiers jours de son réporeconnut le seul Dieu de l'univers, IV, 72.

Hongrie, marche contre les Tures, XIII, 19. Batuille de

Lex, yeare de Pemperer Gracites, adouct quelque temps la misée publique, et consacre au soulsgement de l'indigence son immense revenu, VI, 36. Lexes, précé du prétoire, conspire contre l'empereur Commode, I, 23. Excite les prétoires contre son unccessar Pertinax, 25]. Se dérobe à l'indignation publique après le meuritre de ce prince, 262.

Warna , 25. Sa mort, 36:

Lascanis (Théodore), Grec, gendre d'Alexis l'Arge, après la prise de Constantinople par les Latins, se retire à Mioce; il y prend le ifère d'empereur, XII, 99, II y règne dix -huit ans et etned son empire, 161. Latins, -Ilà établissent des factoreries à Constantinople, y

achètent des terres et des maisons, XII, 12.
LATABNEM, poète célèbre, dout la réputation rivalisait avec celle des anciens, V, 176. Son supplice, ibid.
Léanner, passo la mer entre Sestos et Abydos pour possédier au tos et Abydos pour possédier au

maîtresse, III, 298. Legions sous les empereurs : 1 72 et sniv. Tableau du gouvernement pour les armees, rétablissement de l'ancienne discipline; leur obeissance, 196 et suiv. Relichement de la discipline sous Septime - Sevère, 205. Et sous Caracalla, 323. Alexandre - Sévera entrepreud de réformer l'armée , tamulto à cette occasion, 358 et saiv. Discipline sévète d'Aurélien . II, 198. Election d'un empereur renvoyée par le sénat au suffrage do l'ordre militaire, Graticu; Tinfanterie quitte son armure, V, 334. Léon de Thrace, empereur d'Orient, VI, 412. Sa fermeté, sa moderation, 414. Ses preparatifs contre les Vandales d'Afrique, 422. Mauvais speces tie

tifs contro les Vandales d'Afrique, 422. Mauvais succès de l'expédition, 425. Lion III, dit l'Isaurien, empereur d'Orient, et fondateur

rour d'Orient, et fondateur d'une nouvelle dynastie, IX, 165. Son règne; sagesse de son administration, 167. Favorise les iconoclastes, 275. Rehellion en Italie; destruction de ses statues, 392.

Leon IV, empereur d'Orient.
Son règue, IX, 170. Son mariage avec Irène, 172. Il la déclare impératrice dans son testament, ibid.

Likon sv., pontife romain; ses, victoires et son règne, X,

Lion v, dit l'Armenten, empereur d'Orient; son règne, IX,

Lion vi, dit le Philosophe, empereur d'Orient; son regue, IX, 198. Viole ses propos lois contre les quatrièmes noces,

Liox ix, pape; se ligué avecles deux empires contre les Normands, XI, 122. Son expédition, 123. Sa défaite et sa captivité, 125.

Lan le juif embrasse le christianisme, XIII, 206. Son fils gouverneur du môle d'Adrien, ibid. Son petit-fils est placé sur le trône de saint Pierre, ibid.

son caractère, IV, 450. Linthius, évêque de Rome, cyile par l'empereur Constance,

IV., 244. Ce pontife achète son

retout jur des concession rinioelles, 265.

LIGHTES, 160-6ral romain, hispitieur de Tiridate, III, 335.
Ami et compagnon de Galère,
bidd. Est deve par lui au rang
d'Auguste, 408. Partage les
Etats de Galère, 416. Son alliance avec. Constantin, 404.
Sa cruanté, non ingratitude,
Guerre avec Maximi, ibid.
Sa cruanté, non ingratitude,
414. Sa rivulté avec Constan-

liance avec Constantin, 472. Guerre avec Maximi), titol. Sa cruanté, son impraitude, 44%. Sa rivalité avec Constantin, et première guerre civile eutre ées deux princes, 459 et suiv. Leur réconciliation, 455. Seconde guerre civile, 463. Soumission de ce prince

405. Softmission de ce grince ta mort, 4710 origine, leura migrations, VIII.7, Leura victoires suc les Hérules ol les Gépides, 8. Hi. detruisent ce dernier révaume, 321. Font 14 compute d'une grande partie de l'Italie. 325. Leur royaume; 353. Langue et monna, 355. Langue et monna, 356. Bis staquent la villa de Rome, IX, 305. Sont défaits

par Pépin, roi de France, 30 f. Lombardie. Sa conquête par Charlemagne, IX, 308. Locis vii, roi de France, pris par les Greez, au retour d'une croisade, est délivré par une flotte normande, XI, 181. Entrepredd la seconde croisade,

381.
Louis IX, roi de France, entreprend la sixième erpissée, XI, 473. Sa captivité en Egyptes, 472. Sa mort, 448. Lectrus. Sa maison est assignée

pour retraite à Augustule, fils d'Oreste, VI, 455. Lupercales (la fête dex), dont l'origine était antérieure à la foidation du Rome, était encorè eclebre sous le règne d'Anthenius VI (200

mins, VI, 420. LUPRASA OU ECPRENIA, imperatrice née d'une famille de Barbares, de mœurs grossières, mais d'une verta sans tache, VII, 220. Lyon. Résiste aux armes d'Auré-

lien; punition de cette ville,

### ·M.

Macedoine. Son gouvernement,

Maeris (Opilius), prefet du précargealla, 1, 306 et aniv. Election et caractère de cet usurpaleur, 328. Mécontentement du sénat, 329. Et de l'armée, 331. Il entreprend la réforme des troupes, 332. Révolte d'Elazabale contre luir, sa défaite

et sa mort, 334. Magie. Recherches severes du crime de magie à Rome et à

Antioche, V, 29.
Mackerser. Son usurpation, III,
456. Constance refuse de traiter, et lui fait la guerre, 462.
Sa defaite et sa mort, 471.
Mausorb le Gaznevice, un des
plus grands princes de la na-

Mansoto le Gaznevior, un des plus grands princes de la nation des Tures, XI, 201. Ses douze expéditions dans l'Indoustan, 203. Son caractère, 206.

MAHONET, prophète. Sa naissance et son éducation, X, 43. Ses qualités, 47, Sa retraite religieuse, 51. Le Koran, 60. Ses préceptes, prières, jeunes et aumônes, 68. Il prêche à la Mecque, 78. La tribu de Koreish s'oppose à sa mission, 83. Il est chassé de la Mecque, 86. Sa fuite à Médine , 87. Il y exerce les fouctions de roi et celles de grand pontife, 90 Déclare la guerre aux infidèles; 92: Sa guerre défensive contre les Koreishites de la Meegne, 97. Combat de Beder, 98. D'Ohud, 100, Guerre des nations

ou du fosse, 102. Il subjugne les Juis de l'Arabie, ibid. Soumet la Mecque, 106. Fait la conquête de l'Arabie, 110. Déclare la guerre à l'empereur d'Orient, 114. Sa mort, 118.

Son caractère, 122. Sa vie privée, 127. Ses femmes, 129. Ses enfans, 132. Sa posterité, 152. Ses succès, 156. Permanence de sa religion, 157. Du hien ou du mal qu'il a fait dans son pays, 156.

MAHOMET II. Son caractère, XIII

49. Son regne, 53. Ses intentions hostiles contre les Grecs. 55. Il construit une forteresse sur le Bosphore, 60. Premièrés hostilités contre les Grees, 62. Il fait des préparatifs pour assiéger Constantinople . 64. Son grand canon, 67. Il forme le siège de Constantinople. Attaque et defense, 83. Il fait transporter ses pavires par terre, 91. Ses preparatifs pour l'assaut général . 95. La ville et l'empire d'Orient tombent sous ses armes, 106. Pillage de la ville, 107. Il parcourt la ville, Sainter Sopline , le palais, 115. Sa conduite envers les Grees 117. Il repeuple et embellit Constantinople, rig. Il s'empare de la Morée, 125. Et de Trésibonde, 126. Sa mort, 132. MAJORIEN, empereur d'Occident : son caractère et son élévation VI, 387. Ses lois sages, 392. Il protége les édifices de Rome, 395. Se prépare à chasser les Vandales de l'Afrique, 398. Perd sa flotte, 402. Sédition dans son camp; son abdication sa mort, 404

Manoo, chef d'une horde qui campait sur les confins de l'empire chinois, II, 336. Il implore la protection de Sapos, 337. Il est exilé en Armenie, 338. Il y est traité avec distinction, déed. MANNES, mere d'Alexandre-Sévère, reste seule chargée de l'éducation de son fils et de l'administration de l'empire, I, 350. Elle conserve toujours sur l'esprit d'Alexandre un empire absolu, 351. Elle choisit seize des plus sages sénateurs pour en composer un conséil perpétuel, 352. Elle forme le caractère du jeune empcreur, 353. Elle écon-te avec plaisir les exhortations

d'Origene, III, 227. MANUAL, empereur d'Orient, re-pousse les Normands qui josul-taient Constantinople, XI, 182. Réduit la Pouille et la Calabre, 183'. A le dessein d'acquérir l'Italie et l'empire d'Occident, 184. Ses desseins échouent, 186. Il fait la paix avce les Normands; 188.

Maogamalcha, ville ou fortetesse de l'Assyrie à quze milles de la capitale de la Perse, est assiégée par l'empereur Julien. IV , 472.

MARC-AURRLE, empereur, prince philosophe. Ses guerres défensives, I . 66. Son caractère et son regne, 207. Son indulgence pour sa femme Faustine et son fils Commode devient un tort public, 218. Union passagère des Germains contre ce prince, II; 89. Edits supposés de ce prince, III, 221.

MARCHLEIN, gouverneur de Sieile. Sa revolte, VI, 406. Il s'empare de la Dalmatie et prend le titre de patrice de l'Occident, ibid. Renonce à son iddépendance, et reconnaît l'autorité d'Anthémius : 423. Sa mort, 428.

MARCHIEUS, eenturion, un jour de fête publique s'écrie hautement qu'il n'obéira qu'à Jésus-Christ, et qu'il renonce au service d'un maître idolatre, III; MARCELEUS, Eveque de Rome

pour rendre la paix à l'Eglise est exilé, III, 266. MARCELLUS, évêque en Syrie; animé d'un zèle apostolique, résout de raser tons les temples du diocèse d'Apamée, V

352, Des paysans le surpren nent et le massacrent, 353. MARCIEN, sénateur, succède trône de Théodose 11, VI, 296.

Culte qu'il rend à la mémoire de Pulcherie; sa mort, 413. Marconia, roi des Francs, con-

vaineu devant le tribunal du magistrat romain d'avoir violé la foi des traités, est exilé ch Toscane, V, 483. Mardie ( plaine de ), dans la Thrace. Seconde hataille entre

Constantin et Licinins, II; 453.

MARIE, femme d'Honorius, mourt vierge dix ans après ses noces, V, 428.

Marine chez les Romains , I, 84 Mans (l'épée de ) est découverte. par un pâtre des Huns; il la tire de terre et l'offre à Attila , VI, 252.

MARTIN, évêque de Tours, l'un des plus illustres saints de l'Eglise, défend la cause de la tolérance, V, 278. Il parcourt la Gaule et détruit les idoles, les temples, 35a

MARTINA, niece et femme d'Heraclius, empereur d'Orient, IX , 149. S'empare du gouvernement au nom de son fils Héracléonas, 151. Ils sont déposés et condamues , 152. Martyre. Motifs qui portaient les

premiers chretiens à le rechercher, III, 209. Moyens de Péz viter, 216. Persécutions, souffrances'des martyrs et des confesseurs; nombre des martyrs, 250 à 281. Culte des martyrs chrétiens, V, 372. Mascezze, fils de Nabal, Afri-

cain, V, 419. Il obtient uno victoire facile, complète, et,

resque sans effusion de sang 124. Sa mort, 426. LATERNUS, Sa revolte contre Commode, qu'il veut détrôner, I,

220. Maures, Leur rebellion contre

les Romains en Afrique, VIII, 93. Leur adoption; X, 296. Ils font la conquête de l'Espagne,

Aurica, empereur d'Oriént, Son regne, VIII, 345 et suiv, Sa guerre contre les Avares, 413. Les armées le déclarent indigne du trône, 420. Son abdication, 423. Sa mort et celle de ses enfans , 424.

IAXENCE, lils de Maximien, est déclaré empereur à Rome, II, 400. Refuse la perfide amitié de Calere : empereur d'Orient 405. Sa tyrannie en Italie et en Afrique, 418. Guerre civile entre lui et Constantiu, 422. Sa mort, 436. Destruction de toute sa race; 438. Persécution des chrétiens sous ce prince, III. 265.

MAXIME, consul, est declare empereur par le senat , 1 , 409. Son caractere, ses vertus, 411 et suiv. Tumulte à Rome à cette occasion, 412. Sa conduite, 419. Mecontentement des pretoriens , 424. Sa mort , 426.

Maxina. Sa revolte contre Gratien dans la Grande Bretague ; il est nommé empereur, V, 245. Traitede paix entre lui et Theodose, 249. If verse le sang de ses sujets pour des opinions religieuses, 275. Fait une inva-sion en Italie, 290. Sa défaite et sa mort, 295.

Maxins ( Pétrone ), sénateur et consul, VI. 357. Sa femme violée par Valentinien, ibid. Il est élu empereur d'Occident; son caractère et son règne 365. Violence qu'il fait à l'imperatrice Eudoxie, 369. Sa

MAXIMIEN, associe à l'empire par Dioclétien, II, 309. Son éduci tion, son caractère, ibid. Il re-prime les paysons de la Gaule, 316. Traitement qu'il fait aux Barbares, 329, Son triomphe, 353. Son abdication, su retraite, 369. Il reprend la pour-pre, 401. Donne sa fille Fausta Constantin, et lui confère le titre d'Auguste, 404. Defend l'Italic envahie par Galère ; 405. Ses mallieurs 410. Sa mort; règne de ce prince, III, 229 et 204 Condamnation et supplice de l'impératrice sa fille, 416 et

MAXIMIN, gouvernour d'Egypte et de Syrie, est élevé à la dignité d'Auguste, II. 409. Partage les Etats de Galère 416. Guerre avec Lieinius, 442. Sa mort, 443. lugratitude et cruauté de ce prince .

MAXIMIN , lutteur thrace. Sa paissance et sa fortune , 1 , 300. Ses emplois et ses dignités militaires.39r. Il conspire contre l'empereur Alexandre-Sévère, 302. Est revêtu de la pourpre et proclamé par les légious, 301. a tyrannie , 395. L'oppression s'étend sar les provinces, 398 Révolte contre lui en Afrique. Les habitans lui opposent Gordien et son fils, proclames tous deux empereurs, 399 et suiv. L'élection de ceux ci est ratifiée par le sénat, qui le déclare ennemi public, 405. Il se dispose à attaquer le sénat et son empereur, 4r4. Il marche en Ralic, 4r7. Echoue dans le siege d'Aquilée, 418. Il est assassine dans sa tente par un parti de pretoriens, 420 Son-portrait, joie nniverselle qu'excite sa mort, 421. Ses perséen-260 et siniv.

Minores. Son zele et sa prudence avaient affermi le diademe sur la tête de Chosroes, VIII, 37. Mecque (la). Voyez Arabie et Mahomet.

Meriosinnes roi des Francs

Mellosappes, roi des Francs, général de l'empereur Gratien; sa mort, V, 249.

Mensumus, éveque de Carthago, refuse de livrer un coupable aux officiers de la justice, III, 267.

Metaoponi, grammairien, est appelé à Constantinople par Justinien pour enseigner l'éloquence aux jeunes gens de la capitale, VII, 274.

Mica Aurea, ours féroce et énorme. Valentinien avait fait placer la cage de ce garde fidèle auprès de sa chambre à coucher, V, 37.

MICHEL, empereur des Romains; ses paisibles vertus, IX, 177. Michell, surnommé le Bègue: son règne, IX, 181.

Michel ni. Son regne; traits extraordinaires de son caractère; IX, 187. Sa mort, 190. Michel IX, dit le Paphlagonien;

son regne, 1X, 215. Michael v on Calaphale; son regne, 1X, 216.

Michel vion Stratioticus; son elevation, IX, 217. Est relegue dans un monastere, 220. Michel vii, dit Perapinace, IX, 223.

Milan, devient la résidence des empereurs d'Occident, II, 356. Mécontentemens publics à ce sujet, 39%. Destruction de cette ville par les Goths, VII,

Millenaires. Leur doctrine técart à l'opinion de la seconde veune du Messir, III, 50. Les penes de l'Eghse ont eu soin

d'annoncer de milleusire, 52-Miturioure, fait massacrer en un jour quatre-vingt mille Romains, I, 119-

mains, 1, 119.

Mesie, division de l'Illyrie; commeal gouvernée, 1, 93.

Moines. Leur origine, V., 466.
Saint Autoine et les moines
d'Egypte, 468. Propagation
de la vie monastique a nome,

472. Saint Hilarion dans la Palestine, ibid. Saint Basile dans le Pout, 473. Saint Martin dans la Gaule, ibid. Cause de la rapidité de ses progrès, 4:6. Obeissance monastique 480. Habillement et habitation des moines, 483. Leur popri-ture, 485. Leurs travanz, 488. Leurs richesses, 489. Leur solitudes '92. Leur devotion et leurs visions, 404 Les cénobi teset les anachoretes, 496. Saint Simeon Stylito, 498. Miracles et culfe des moines, 500. Ionarchie. Idee de ce gouvernement, I, 168: Apparence ridi. cule et avautages solides d'une succession héroditaire, 387, Monarchie française. Son établis sementdans la Gaule, VII, 38 Mongouls, XII, 265. Leur pre-mier empereur, 266. Font l'in-vasion de la Chine, 273. De

ongouin, Attention of the Control of

les frontières de la Chine, 203: Cublai fixesa résidence à Pékin,

201. Révolte des Chinois; ils

expulsent du trône la trace degenérie de Gengia, 195. Lea empereurs mongouls d'enserlissent dans Polscerité du deleve, ibid. Leur décliu, 299. Tr mour ou l'amerlan, entre, est levé sur le terbone de Samarcaude, 333 et auto, Ses conquites, 310. Depuis le régad d'Aurengeb. Tempire, des gunds Mogols d'est dissour,

Monumens romains. La plupart élevés par des particulters, I, 137. L'Odéon, 142. l'omples, théatres, aqueducs, 133. Arc de triomphe de Constantio, II, 439. Bains publica, VI, 38. La Cirque, 39. Les éldices de Rôme protégés par Majorien,

393.
Morazouria (Alexis) usurpe le
trône de Constantinople, XII,
66. Sa fuite, 70. Sa mort, 68.
Murkotra, Romain, exerça le
commandement en chef de la
Bourgogne avec le titre de pa-

trice, VII., 75.

MURAD ON AMERATH M, sultan des Turcs. VO., ABUNATH.

Mursaou, Essok, ville celebre sui in Drave, III., 455. Bataillecutte. les Romains de l'Occident et les Barbarcs de la Germanie., 466. Mea, fait la conquête de l'Espa-

gne, X, 311 et suiv

Napus. Assiegée et réduite par Bélisaire, VII, 392 et suiv-Origine de l'investiture du royaume de Naples que donne le pane, XI, 126

le pape, XI, 136.

Varbonne. Assiégée par les
Goths, VI, 306.

Nams's, eunuque, devenu général, est opposé à Belisaire, VII,

Avansus, eunoque, nevenu general; est oppose à Belisaire, VII. (436. Son carattère et son expedition contre les Goths, VIII. (127. Il s'empare de Rome, 136. Defait les Francs et les Allèmands, 745, Devient le premier et le plus puissant des exarques en Italie, 146. Son mécontentement et sa mort, 327. Navigation chez les Romains, I,

Negus ou prince souverain de l'Abyssinie. Sept royaumes lui obeissaient, VIII, 83. Nephtalites ou Huns blanes, nation guerrière et policée qui nossédiait les villes commer-

posscant les vines continues de Bochara et de Samarcande, VIII., 23.
Nirotien, neven de Constantin, prend le titre d'Auguste, III., 460. Il règne pendant vingt-huit

prend le titre d'Auguste, III, 469. Il regne pendant vingt huit jours, ibid. Sa révolte est éteinte dans son sang et dans celui de sa mère, ibid. Nénox. Incendie de Rome sous

Nang. Incendie de Rome sous son règne, III, 170. II persecute les chrétiens, 172. Nanta. Sous son règne la révélation chrétienne apprit que le logos s'étate incarné dans la

boos s'étate incarne dans la personne de Jesus de Nazareth, IV, 475. Nes rontes, patriarche de Constantinople, IX, 28. Son hérésie; 31. Sa condamnation au concile d'Ephèse, 39. Son exil,

Nickinose 1", empereur des Romains, IX, 176.

Mickynons, 11, dit Phocas, son regne, IX, 205. Sa mort, 209. Nickynons iti ou Botaniate, IX, 225.

Nicetas, senateur à Constantinople, historien; après l'incèndie de son palais, se retire à Selymbrie, XII, 80.

Niconselle, ancienne capitalecles, così de Bithynic, renformait, de grandes richesses, II, (6c. Elle est specage, par les Goths, bid. Il a bethiest par caprice, 135. Diocletien emplois les richesses de l'Orient à la decorer, 357. Elle ne le ceduit qu'aux villes de Rome, d'Alexandrie

et d'Antioche, ibid. Dioclétien et Maximien se retirajent avec plaisir à Milan et à Nicomédie leurs résidences favorites, ibid, L'église est détruite de fond en comble, III, 249. Dans l'espace de quinze jours le feu prend deux fois au palais, 253. Les chrétiens en sont accusés, ibid. Vicopolis fondée par Auguste comme un monument durable de la victoire d'actium, ap-

Partenait à la dévote Paula, NIGER (Pescennius), gouverneur de Syrie, se déclare coutre l'usurpateur Julianus, I, 267. Incapable de commander en chef, 270. Sa disciplioe rigido affermissait la valeur et fixait l'obeissance des soldats, 271. Il perd à Antioche des momens précieux, dont Sévère profite habilement, 272. Succes et artifices de Sévère, son compétiteur; sa défaite; sa mort, 281

et suiv Nintve , ville jadis fameuse , l'est du Tigre et à l'extrémité du pont de Mosail, VIII, 468. Noblesse romaine. Généalogie des sénateurs; VI, 9. Famille Anicienne, 11: Opulence de la noblesse, 15. Ses mœurs, 18: Tableau de son caractère, 21 et suiv.

Norique, division . de l'Illyrie; comment gouvernée, I, 92. Vormands. Leur apparition en Italie , XI , 109. Fondation d'Averse, 113. Ils servent en Sicile, 114. Font la conquête de la Pouille, 116. Leur. caractère, 119. Ils oppriment la Pouille, 120. Ligue, du pape et des deux empires contre eax, 122. Its envahissent l'empire d'Orient , 141. Insultent Constantinople, et sont repoussés par l'empereur Manuel. 181 et suiv. Leur paix avec ce OLYABIUS, empereur d'Occident. prince, 188: Lear dernière

guerre avec les Grecs, 189. Fin de leur regne en Sicile; rennion du duché de Normandie à la couronne de France , 199 Novelles (cent soixante-hunt ).et seize édits ont été admis dans le recueil de la jurisprudence

civile, VIII, 234. NUMERIEN, empereur, II, 289-Ses glorieux succes dans la gnerre de Perse ; son retour à Rome, 299. Sa mort, 301. NUSHIRWAN. Voyez ce mot a

Chosnois.

OCTAVE, fils adoptif de Cesar son origine; part qu'il prend aux prescriptions, asservit la republique et prend le nom d'Auguste, I, 193. (Voyez Avgustk. )

ODENAT, aenateur palmyrenien, venge la majeste de Rome avilie par Sapor, II, 161. Est associé à l'empire, et reçoit le titre d'Auguste', 172. Meurt victime d'une trahison domestique, 219. Zénobie, sa veuve, venge sa mort, ibid.

Ons, legislateur de la Scandi navie; ses institutions, sa most, II, 101. Hypothèse agreable, mais incertaine, à son sujet, to#

ODOACRE, roi d'Italie, VI. 419. Sa clémence envers Augustale, dernier empereur d'Occident, 454. Sontcaractère et sou regae, 459. Il est défait trois fois par Théodorie, VII, 152. Sa capitulation et sa mort, 154.

Ocroes, le plus ancien person-nage de l'antiquité grecque. Sous son regne la planete de Venus changes de coulour, de taille, de figure et de route, VIII, 166.

VI, 440. Sa mort, 443.

Otyapeas, reine d'Armenie; sa empliyité, V, 99.

OLYMPIODORE, historien, a decrit l'état de la ville de Rome an moment où les Goths l'assiegerent, V.I., i5.

OLYMPIUS & favori de l'emperent Honorius, conspire contre Stilichon, V, 500. Il persecute Jous ceux de ses amis qui avaient échappé au massacre de Pavie, 50.

Onan, calife; son regne, X, 137,

Sa mort, ibich

Oarsyg, fils de Tatullus, doit à la faveur de Népos les dignités de patrice et de maître general des armées, VI, 447. Orientaux. Leur insensibilité.

1, 211. ORIGENE. Tout l'Orient vantait

sa picté ot ses conngissances, III , 227. L'impératrice Mammée le renvoie honorablement , dans sa retraite en Palestine, ibid. Il adresse plusicurs lettres éditiantes à l'empereur Philippe, 229.

Ostes, évêque de Cordoue, exilé par l'empereur Constance, IV. 244. On emploie la persuasion et la violence pour arracher la signature de ce vicillard centebaire, 24%.

OTRNAN, calife des Sarrasins: son regue, X; 138. Sa mort, 141.

OTHON, roi de Germanie, retablit ot s'approprie l'empire d'Occident, EX; 356.

OTTOMANS. Lenr origine, XH 300. ( Vor. l'article Teass.) Ougres et Varchonites , nation établie sur les hords de Til; qu'on "surnommait le Noir, VIII; '45.

Ovina est exilé sur les bords glaces du Danube, III; 424 It décrit les mœurs des Getes et des Sarmates , 425.

Pacuone ( mint) occupait l'ile de Tabenne dans la Haute-

Thebaide, VI, 470. mortalité de l'âme chez les paiens, III; 42. Sont dévouis aux suppliers éternels, 55. Leur pro jortion générale avec les chrétiens, 132. Progres de leur zèle et de leur soperste tion, 240. Le paganisme toles par Constantin et ses fils, IV 275 et suiv. Sa mythologie, ses, allegories adoptées par Julieu l'Apostat, 356 et suiv! Son ré-tablissement et set réformes par cet empereur, 378 et suiv. Son état à Rome, V, 337. Destruction des temples, 348 et suiv. La religion païenne defendue, 363. Le paganisme persecuté, 366. Et tout-à fait aboli .. 300. Les cérémonies païennes introduites dans le christianisme, 383. Persecu-tions de Justinien contre les

paiens, IX , 76. Paliologue (Michel.). Histoire de sa famille, XII, 168. Il es clevé au trône de Nicée , 171. Conronné empereur, 175. Il fait la conquête de Constantinonle. ibid. Son entrée, 177. Il fait crever les veux à Jean Lascaris , son pupille et son legitime souverain, 179. Il est excommunié par le patriarche Arsene, 181. Il fait couronner son fils Andronic; il s'unit à l'Eglise latine, 185. Il se fait l'executeur des censures écolésiastiques et persécute les Grecs schismatiques, 190. Il excite les Siciliens à se révolter, 197-Sa mort, 201.

Pareotogre (Jean), fils d'An-dronic le Jeune, héritier du trone a menf ans, XII, 232.

Il a, four tuteur le grand-domestique; Jean Cantacuzine, 34, Il épouse la fille de Jean-Cantacuzine, 34, Il prend le armes contre Cantacuzine, 15, Il est battu, se retire dans 10 de Tenchos et revient à Contantinople, 248, Il est spectatur indifférent de la ruine de son empire, 326, Sa mort, 359.

Passionius\* (Manuel), file de Jenn, sert dans les armée de Bejnett, XII, 3 a8, II monte un't et troit de Constantinople, 3 ag. Duns sa détresse il implore la prantection du roï de France, 33 oi II jairse le trois a son pingeu dean, prince de Selyubrie, 43 st. II remonte sur le troine, 393. Son indifference pour les Latins, set ses negociations, 430. Son mort;

Paleologue 11 ( Jean ), empereur, Il obtient la permission de régner en payant un tribut, XII, 397 Il s'embarque sur les galères du pape; 441. Son entrée triomphante à Venise, 447. A Ferrare . 448. Son retour à Constantinople, 462. Il se ligue avec les Hongrois, XIII, 19. Sa mort, 41. PALEOLOGUE (Constantin), fils reurs romains on grees, XIII. 41. Il envoie Phranza en ambassade auprès du sultan Amurath, 43. Ses projets dérangés par ta guerre des Teros, 47. An moment de l'assaut géné ral de Constantinople il fait son dernier adien aux Grees, 98, Sa mort, 105. Palestine. Sa description; ber-

cau de la religion, I, 96 et suív. Conquise par Chosroes, VIII, 436.

Palmyre. Description de cette

Autélien, 225. Sa révolte et sa raine, 229. Pandectes (les), ou le Digeste, ont été composés en trois ans

ont été composés en trois ans sous le règne de Justinien, VIII, 223.

Pannonie, division de l'Illyries

comment gouvernée, I, ga. Papes. Leur alliance avec les rois de France, IX. 308 et suiv. Donations que leur font Pepin et Charlemagne, 315. Fabrication des décrétales et de la donation de Constantin, 318. Ils se séparent de l'empire d'Orient, 330. Autorité des empereurs dans leur élection, 362. Leur longue et honteuse servitude, 364. Réforme et prétentions de l'E-glise à ce sujet, 367- Ils excommunient le patriarche de Constantinople et les Grees, XII, q. Ils receivent des Grecs le serment d'abjuration et d'on béissance, 189. Leur autorité temporelle dans Rome, XIII, 139. Séditions de Rome contre les papes, 145. Grégoire val. fondateur de la souverainete des papes, est chassé de Rome, 147. Pascal u est attaqué d'une grele de pierres et de dards, 148. Gelase ir est trainé par les cheveux et enchaîné, ibid. Lincrus u et ur : le premier récoit un coup de pierre, à la tempe et meurt; le deuxième voit son cortége chargé de blessures, 150: Caliste n'interdit Fusage des armes, 151. Martin av, 175. Election des papes 187. Droit des cardinaux établi .par Alexandre III, 188. Institution du conclave par Grégoire x, 180, Les papes sont absens de Rome, 192. Bopiface vin, 194. Translation du saint-siège à Avignon; 196. Institution, du jubile ou de l'année saint, 190 Le second jubile, 202 Retour d'Urbain v

Rome, 265. Grégoire x1 rétablit le saint-siège à Rome, ibid: Flection d'Urhain v4, 268. Election de Clement vii , 269. Martin v et Eugene W, 280. Nicolas v; dernier papa qui ait été importuné de la préserice d'un empereur romais, ibid. Sixte-Quint; ses vices et ses vertus , 297.

Parines ; jurisconsulte celebre, prefet du prétoire, I, 299. Refuse de faire l'apologie du meurtre de Géta; est victime de sa courageuse resistance; sa mort est pleuree comme une · calamité publique, 320 et suiv.

Para, roi d'Armenic; ses aventures; V, toa et suiv. Sa mort,

Patriciens. Origine de leur ofdre; ses privileges, III; 333. de qu'ils étaient au temps de Constantin, IX, 311.

Paus, de Tanis, patriarche d'Alexandrie, IX, 123.

Samosate, évêqu PAUL, de d'Antioche. Tout était venal dans sa juridiction ecclésiastique, III.; 233. A l'imitation de leur chef, les pretres uni lui étaient soumis avaient la liberté de satisfaire leurs appetits sensuels, 235. Son opiniatreté à soutenir quelques erreurs excite l'indignation des Eglises prientales, ibid. Il est degradé de sa dignité épiscopale 736. Aurelien fait executer la sentence, 237

Pauliciens, ou disciples de saint Paul; leur origine, X1, 3. Leur Bible, 5. Simplicité de leur doctrine et de leur culte . . 7. Ils adoptaient les deux principes des mages et des manicheens, 8. Leur établissement dans l'Arménie et le Pont, 10. Ils sont persecutes par les empercurs grees, 12. Se revoltent, Er pillent l'Asie- Mineure 47

Leur déclin , 18. Ils sont trans-plantes de l'Arménie alans la-Thrace, 19. S'établissent en Italie et en France, an Persécution des Albigeois, 26. Car ractère et snite de la réforme

PAULIS (saint), successivement maine et éverque, VI, 86. Il dévous les restes de sa for-VI 86. 11 tune et de ses talens au service du glorieux martyr saint Felix, 87. PELAGE (Parchidiacre) se pro-

septe devant Totila , les evangiles à la main ; sa prière sauve les Romains, VIID, 112/ Perez, roi de France, délivre Rome assiegée par les Lom-bards, IX, 304. Ses dopations

aux papes, 315. PERENSIS, ministre de Commode, aspire' au trône; sa mort , I,

228. PEROZES, roi de Perse, dans une expédition contre les Nephtalites perd la vie et son at-mée, VII, 300.

Perisuboron Anbar, ville d'Assyrie "a cinquante milles de Ctésiphon, est assiégée par l'empercur Julien; IV, 471. erse, ses revolutions all, a.

Rétablissement de la monarchie des Perses par Artagera ces, 4. Reformation du culte des mages, 6. Théologie des Perses : deux principes, 10. Culte religieux, 13. Ceremonies et preceptes moraux, 15. Encouragement de l'agriculture, 16. Pouvoir des mages. 8. Esprit de persecution, 21. Etablissement de l'antorité. royale dans les provinces ; 83. Etendus et population de la Perse, 24. Récapitulation des guerres entre les Parthes et les Romains, 25. Calamités de Seleucia et do Cresiphon , 26. Conquêtes de l'Oshroene, par les Romains , 19 Artaxerces

réelame les provinces de l'Asie et déclare la guerre aux Romains, 30. Relation de cette guerre, 34. Puissance militaire des Perses, 37. Leur infanterie moprisable, leur cavalerie ex-cellente, 38. Ils font la conquête de l'Arménie sous la conduite de Sapor, 155 et suiv. Tiridate semonte sur le trône d'Arménie, 335. Révolte du peuple et des nobles , 336. Les Perses reprennent l'Arménie , 338. Guerre entre eux et les Romains, 340. Defaite de Narses; negociations pour la pair, 343 et suiv. Avénement singulier de Sapor, III, 439. Ce prince veut reprendre aux Romains les provinces au-delà du Ligre; état de la Mésopotamie et de l'Armenie, 411. Mort de Tiridate, 443. Guerre avec les Romains ; bataille de Singara . 446 et suiv. Negociations avec Pempereur Constance, IV. 37. Invasion de la Mésopotamie par Sapor, 41. Siéges d'Amida et de Singara, 43 et suiv. Envahissement de la Perse par Julien l'Apostat, 456. Sa marebe dans les déserts de la Mésopotamie; ses succes, 462 et suiv. Envahissement de l'Assyries sieges de Perisabor et de Maogamaleha, 470 et suiv. Pastage du Tigre ; retraite et détresse de l'armée romaine, 482 et suiv. Guerre en Arménie; captivité de la reine Olympias, V, 97 et suiv. Mort de Sapor; tot. Aventures de Para, roi d'Arménie, 102 et saiv. Partage de ce royaumeentre les Romains et les Persans, VI, 209. Attila s'empare de la Perse, 256. Mort de Pérozes, roi de Perse, VII, 300. Guerte contre les Romains, 302. Les portes Caspiennes ou les portes d'Ibérie, 305, Etat de la Perse au sixieme sicele, VIII, 34. Regne de Nushirwan

ou Chosroes, 36. Paix et guerre avec les Romains, 45. Guerre de Colchos ou guerre Lazique. 57-78 Revolution après la mora de Chosroes, 38 set suits Letyran Hormouz, son fils est deposé. 30's Usurpation de Bahram . ibid. Enité et rétablissement de Chosroes it, 398. Il subjugue la Syrie, l'Egypte et l'Asie Mineure ; 436. Expéditions de Perse par Héraelius, 450r Paix avec les Romains, 476. Elle est envahie par les Arabes, X 173. Bataille de Cadésie, 175. Fondation de Bassora, 178. Sac de Modain, 179. Fondation de Cufa, 181. Conquete de la Perse, 183. Mort du derpier roi , 187; Andantissement des mages, 326, La Perse subjuguée par les Turcs ou Turcomans, X1, a12. Règne et caractère de Togeul-Beg, 215. Il délivre le calife de Bagdad, 217. Son investiture; 218. Sa mort, 220. Regne d'Alp-Arslan, 221.

PERTINAX, senateur consultire, est choisi pour emnereur; son prigine, I, 241. Il est reconnu par les gardes prétoriennes, 1/16. Et par le sénat, ibid. Ses vertus, 250. Il entreprend la reforme de l'État; 251. Ses régles mens, ibid. Sa popularite, 302. Elle excite du mécontentement parmi les prétoriens, qui le font assassiner, 25' et suive Regrets du peuple romain, 256. Le senat lui rend les honneurs divins, 280. Ses funérailles et son apothéose, ibid. Peste de l'an 542 en Orient; et

Peste de l'en 542 en Orient et en Occident, VIII, 172 et suiv. Son origine et sa nature, ibid. Son étendus et sa dutée,

Petra Le siège de cette ville est un des exploits les plus remarquables de ce siècle, VIII, 72. Pienaspie, à la cour d'Avignon, unt avec ardeur l'étude de la

langue grecque et se lie avec Piuray. Les fables morales et pol-Barlaam , XII, 470. L'Italie Padmire comme pere de la poésie lyrique, XIII, 216. Il est couronné à Rome, 221. Il éagage Pempereur Charles IV à rétablir la république, 264. Il sollicite les papes d'Avignon à venir résider à Rome, 262. Il attribue aux Romains la destruction des monumens de l'antiquité, 328.

Phénicie; sa description, I. of. Berceau des lettres, 08.

PHILIPPE, préfet du prétoire; ses menées artificieuses; après le mourtre de Gordien, il est appelé à l'empire, I, 431. Son regne; il renouvelle les jeux séculaires, 435. Révolte légions contre lui, II, 05, Sa mort, et celle de son fils, assassiné par les prétoriens, 97. Etat des chrétiens sous le règne de ce prince, III, 229.

PRILIPPICUS , empereur des Romains: Il est mutilé et déposé. IX , 163.

Philon. On trouve un mélange de la foi mosaïque et de la philosophie des Grecs dans ses courses, IV, 173.

ciens, II , 382. La doctrine de l'immortalité de l'âme parmi les philosophes, III, 39. Accu- Plattien, ministre et favori de sent les chrétiens d'athéisme . et ont une fausse idée de leur religion, 154. Leur fanatisme sons Julien l'Apostat, IV, 364.

Pageas, centurion, est élu empereur d'Orient, VIII, 420. Son caractère, 426. Satyrannie, 428. Sa chute et sa mort , 420. HOCAS (Nicephore), empereur.

Sesconquetes en Orient, X; 440. Provies, patriarche de Constan-tinople. Ses querelles avec les papes, XII ; 6 et suiv.

icles (les) envahissent la Caledonie, V, 25. Et la Grande Bretagne, 80,

litiques de cet ancien brame se conservaient avec un respect mystérieux parmi les trésors du roi de l'Inde , VIII , 44.

Pison (Calpurnius), mis a mort par l'usurpateur Valens, II, 170.

PLACIDIE, fille du grand Théodose; son mariage avec Adolphe, rot des Goths, VI, 94. Traitement barbare et ignoma nieux qu'elle éprenve de l'a surpateur, assassin de son ma-ri, it8. Elle est reconduite avec honneur dans le palais de son frère Honorins, 11g. Remariée à Constance, essocié à l'empire d'Occident, 205. Son administration après la mort de ce prince et pendant la minorité de son fils, 212. Ses deux gé-néraux, Ætius et Boniface,

Plaisance. Concile tenu daus cette ville par Urbaia u, XI. 264.

PLATON. Son génie avait essavé de découvrir la nature mystérieuse de la Divinité, IV, 166. Cette doctrine secrete s'enseignait furtivement dans les jardins de l'Académie, 168. Avec moins de réserve dans la célébre école d'Alexandrie , 160.

Severe, est nommé préset du prétoire; son despotisme in-fame; il est massacré sous les yenx de l'empereur, I, 298 et suiv.

Plébéiens. Établissement de cet ordre, III; 334.

PLINE l'Ancien honore le siècle où il a fleuri , et son caractère élêe la dignité de la nature humaine, III, 138. Il a emis le plus grand phénomène dont homme ait jamais été témoin depuis la création du globe,

Line le Jeune honore le siècle où

al a fleuri, et son caractère éléve-la dignité de la nature humaine . III . 138. Il est nomme par Trajan , son maitre et son ami, gouverneur de la Bithynie et du Poot, 187.

Provin, philosophe de l'école de Platon, était admiré comme un des plus habiles mattres de la scieoce d'allégories; IV, 359.

Pooce (le), auteur italien, assis Sur la colline :du Capitole, XIII, 301. Il remarque que Rome est de toutes les villes du monde celle dont la chute offre l'aspect le plus imposant et le plus déplorable, 303. Oolice et Tribunaux. Agens ou

espions de la cour, III, 375. Usage des tortures, 377.

Pollentia (la victoire de') celé-brée par Claudien comme le jour le plus glorieux de la vie

de son patron, V, 455. Polythéisme. Sa renaissance , V 380. La théologie simple des premiers, chrétiens est defigaree par l'introduction d'une mythologie populaire, 383.

Powers (le grand). Comment il vainquit deux millions d'ennemis en bataille raogee ; et d réduisit quinze cents villes , depuis le lac Meotis jusqu'à la mer Rouge, VIII, 2.

Porruyre, philosophe de l'édole de Platon, était admiré comme un des plus habiles maîtres de la science d'allégories, IV; 35q.

Postes. Leur établissement, dans les provinces romaines, I, . 15a.

Posthume. Les vertus de ce prince sont cause de, sa perte. 11, 212. PRETEXTATES, prefet, philosophe

paien plein d'érudition, de gont et de politesse, V. 57. Préfets' du prétoire, III, 337.

De Rome et de Constantioo-

ple, 34o Vice-prefets, 34% Pretorieus. Reconnaissent l'empercar Pertinan ; et dissimulent bur mécontentement, i. 246. Regrettent la licence du regne précedent, 254. Sedition générale dans le camp; la tête de ce prince y est por-tée en trionrphe , 255. Insti-tution des gardes préforiennes; leur extrême licence, cause principale et premier . symptône de la décadence de l'empire . 258. Leur camp. 25g. Leur force et leur confiauce, 26p. Leurs droits specicux, 261: Ils mettent l'empire à l'enchère, 262. Sont disgraciés par Sévère, 279. tation sur un neuveau plan, 206. Ils assassinent l'empereur Elagabale, 348. Et leur prefet Ulpien; 36o. Demandent Ja tête de Dion-Cassius, 362. Assassinent Maximo et Balbin, élos empereurs par le sénat, 42ti et suiv. Assassinent Probus, et donnent la pourpre, a Carus, II , 282. Diocletien diminue leur nombre et abolit leurs priviléges, 350. Leurs faibles restes se revoltent contre les empereurs d'Italie, 400, Sont casses à jamais par l'empercur Constantin, 40. Prefets dir pretofre; IH , 337.

PRISCIERIEN, eveque d'Axila en Espagne, - chef d'one asecte nommée priscillianistes , V , 275. Ses disciples obscurs souf-·frirent , languirent et disparuregt insensiblement, 277.

Passers l'historien , ami de Maximin, saisit l'oceasion de son ambassade pour examiner Attila dans; su vie domestique, VI; 269,

Phonia de la famille Anicienne; après le sac de Rome, elle se refugio sur la cote d'Afrique, V1, 81

nement a l'empire, II, 261, Sa conduite respectueuse euvers le senat, 262. Ses victoires aur les Barbares, 265-Il délivre les Gaules des invasions des Germains, 267. Porte ses armes en Germanie, 270. Il ha-tit un mur depuis le Rhin jusqu'au Danuhe, 271. Introduit dans l'empire les Barbares vaincus, et les disperse dans les provinces romaines, 273. Apaise plusieurs révoltes en Orient et dans la Gaule , a27. Recoit les honneurs du triomphe, 279. Sa discipline, 280. Il est massacre par ses troupes,

Paocrus. On assure qu'il employa le même moyen qu'Archimede pour détruire, dans le port de Constantinople, les vaisseaux des Goths, 223.

PROCOTE. Sa revolte contre l'empereur Valens, V, 20. Sa défaite et sa mort; 26.

Procese, rhétenr; son caractère et ses écrits, VII , 210. Comsaire, 329. roculiens. Secte autrefois da-

meuse qui divisait la juris-prudence romaine, VIH, 215. Procures, géoéral romain, excite des troubles dans la Gaule, II, 278. Il est terrassé par le génie supérieur de l'empereur

Probus , 279 Pannorus, général d'infanterie, qui avait sauvé l'empire en repoussant l'invasion des Ostrogoths, est exilé, V, 390, Sa

mort , 391 Propentide ( la ). Sa description, : 111 , 206.

Provinces romaines. Divisées entre l'empereur et le senat . P. 177. Ont des gouverneurs, ibid. Purchents, imperatrice d'Orient. Son caractère et son adminis-

Propus. Son caractère; son avé- " tration, VI, 186. Héritière du courage et des talens du grand Théodose, 488. Fait épouser Eudoxie à son frère, le jeune Theodose , 193. Ses differends aves cette princesse, et ven-geance qu'elle en tire, 195 et suiv. Son mariage avec Marcien, 206. Sa mort , 412.

THITGORE. C'est à peu près vers le temps où il imagina la denomination de philosophe, que le premier Brutus fondait à Rome le consulat avec la liberté, VII, 318.

Quintiliens (les frères), victi mode , I , 226. Quintilius; son usurpation et sa chute, II, 196.

RADAGAISE; roi des Germains confederés, fait une invasion en Italie, V, 473. Il assiége Florence et menace Rome, 47 Son armée est vaineue et détruite par Stilichon, 477. La mort de cet illustre captif déshonore le triomphe de Rome et

du christianisme, 480. Radigea, roi des Yarnes, tribu des Germaios, qui habitaient les environs du Rhip et de

POcéan, VII, 110. RAVENNE. Siège de cette ville par Bélisaire, VII, 43a. L'exarchat, VIII, 350.

RECAREDS, premier roi catholique. Depuis son regne jusqu'à celui de Witiza; seize conciles nationaux furent assembles, VII, 81.

Reliques. Le clergé, instruit par l'expérience que les reliques des saints avaient plus de vafeur que l'or et les pierres pré-

cieuses, s'efforça d'arigmenter le trésor de l'Eglise, V; 376. Rhétie, division de l'Illyrie;

RICHARD 15, coi d'Angleterre, dans la Palestine, XI, 4a8. Son traité-et son départ, 432...

RICIMER, chef de Barbares; son origine, ses services, sa puis-sance, VI, 385. Il dépose Avi-tus, 386. Fraie à Majorien le chemin da trêne, 389. Gou-verne l'Italie sous le titre de patrice, ibid. Sacrific Majorien à son ambition; regne en Oecident sous le nom de Sévère, 405. Son orgueil s'humilie devant la coar de Constantino-ple, 41t. Sa discorde avec Anthémius, 437. Il fait le sac

de Rome, 441. Sa tyrannie, sa mort, 443. RIENZI GABRINI (Nicôlas). Sa naissance, son caractère et ses

projets patriotiques, XIII; 225. Il s'arroge le gouvernement de Rome, 229. Il se revet du titre et des fonctions de tribun, 231. Liberté et prospérité de Rome, 235. Il est respecté en Italie, 237. Et celebre par Petrarque, Ses vices et ses folies, 240. Il est recu chevalier, 243. Son equronnement, 255. Les nobles de Rome sont pleins de frayeur et de haine devant lui, 246. Il abdique le gouverne-ment, et quitte le palais de l'Etat, 254. Ses aventures, 256. Il est prisonnier à Aviguon, 257. Il est envoye à Rome avec le titre de senateur; 258. Sa mort a6i.

Rogations, secte qui assurait que le Christ ne recoppaitrait la pureté de sa doctrine que dans la Mauritanie cesarienne, IV,

Rogen (le comte). Conquiert. la Sicile, XI, 130

Roces, grand-comte de Sicile.

Son règne et son ambition, XI, 172. Duc de la Pouille, 173. Premier rei de Sielle, 174. Ses conquêtes en Afrique, 176. Son invasion de la Grèce, 179. Son amiral delivre Louis vii, roi de France, 181. Il insulte Constantinople, ibid. Est repoussé par l'empereur Manuel, 182.

Romain rer, usurpateur de l'empire d'Orient, IX, 201. ROMAIN II. Monte sur le trone ; son caractère; sa mort, IX, 204 et suiv.

Romain 111, dit : Argyrus. Son élévation; son règne; sa mort,

IX; 213 et suiv. Romais Tv., ou Diogène, déclaré ennemi de la république, cede le trône, IX', 223.

Romains. Quarante ans après la réduction de l'Asie , quatrevingt mille Romains furent massaorés en un seul jour par les ordres du éruel Mithridate. I, ing. Leur honheur sous des princes sages et vertuenx. Misère qui leur fut particulière sous les tyrans, 211. Leur esprit éclaire; comment ils furent préparés pour l'esclavage, 213. L'étendue de l'empire ne leur faisse aucun asile; 215. Paix et prospérité sous Septime-Severe, 204. Oppression sous Caracalla; 321 et suiv. Bonheur général sous Alexandre - Severe, .350. -Observations sur leurs finances depuis les beaux siècles de la république jusqu'au règne de ce prince, 367 et suiv. Oppression sous Maximin, 30 Guerres avec les Parthes, H., 25. Conquête de l'Osbrocne, 29. Guerre de Perse, 31 et suiv. Alliance avec les Goths contre Attila, VI; 322. Pri-viléges des Romains dans la Gaule, VII; 73 et suiv. Nouvelle guerre de Perse, 302.

Caractère des Romains, selon saint Bernard, XIII, 15, Ils enveient iles ambassadeurs à Conrad au et à Frédéric 1", 175, Ils détruient les villes qui se trouvent dans le voisinage de Rome, 184, Bataille de Yusculum, 185, Bataille de Viterbe, 186,

Romanus, commandant militaire en Afrique; sa tyrannie excite une révolte, V, 266. Son impunité, 93.

d'Orient, XI, 224. Défait par les Tures, 226. Sa captivité

et sa délivrance,

mort, 332 Rome. Sa liberte I. 114. Trion phante et subjuguée par les acts de la Grèce, 125. Ses monumens, 137 et suiv. Dissensions viviles fomentées par sa politique en Gérmanie, II , et suiv. Famine et peste, 178. Cérémonies superstitien-ses, 208. Fortifications de la ville, 210. Sédition à l'occasion de la réformation de la monnaie et observations sur cet evenement, 237 et suiv. Jeux du cirque et de l'amphithestre sous Carin et Numerien , 203 et suive Rome cesse d'être la capitale de l'empire. 354. Son abaissement; 357. Mecontentement à ce sujet. 307. Pro-grès du christianisme à Rome, III ; 121. Incendie de cette ville sous le règne de Néron, 70. Prefets de Rome 340. Troubles religioux ; le eri du peuple est: Un Dieu, un Christ, un eveque, IV , 26r Recherches qu'an y fait du crime de magie, V, 29. Etat du paga-nisme, 337. Conversion de Rome, 311. Elle est menacce

par les Gormains , et délivrée par Stilichon, 476. Alarie mar-

Aunibal'a ses portes, 7. Se no-

blesse, '45.' See baise et jeun publics, 38 et saie: Sa population, 42. Premier siege par-les Gollba, '60. Famine, 48. Peate superstition, '40. Leonistica institles, '51. Troisieme siege et sac de Rome, 63. Pillage et mendie, '52. Capffrie et fugitifs, '53. See de Rome par les mendie, '52. Leonistica instituente de la comparation de l blesse, 15. Ses bains et jeun Paix avec 'les Gotha; réglemens pour le soulagement de cette ville ; 91 et suiv. Elle est sacragée par les Vandales 360 et suiv. Sa prospérité sous Theodoric, VII, 172, Le consulat, de Rome anéanti par Justinien 318, Belisaire y entre; elle est assiegee par les Goths, 300. Detresse de la ville 412. Elle est deli-vréa du joug des Barbares, 417. Assiégée de nouveau par les Goths, VIII, 106. Oppression et famine cruelles , 107 lls s'en emparent , 111 Sa reprise par Belisaire, Par les Goths , 121. Par Narsés, 136. Misere et humiliation de cette ville , 365, Tombeaux et reliques des apôtres. 368. République de Rome ; 297. La ville attaquée par les Lombards , 301. Est delivrée par Pépin , 304. Euvahie par les Sarrasins , X , 409. Assic-gée par Henri u , empereur d'Orient , XI , 164. Etat et révolutions de Romé depuis le donzième siècle, XIII, 135. Les successeurs de Charlemagne et des Othon se contenfaient die titre de rois d'Alle-magne et d'Italie, jusqu'au moment où ils étaient couronnés empereurs de Rome, 137. Ils juraient trois fois de maintenir les libertés de Rome, . 138, Séditions de Rome contreles papes, 145. Arnaud de Brescia, moine, embouche le premier la trompette de la liberte romaine, 153. Il soutient que le glaive et le sceptre appartiennent an magistrat civil, 54. Rétablissement de la répu-Brescia, 159. Mort d'Arnaud de Brescia, 159. Le sénat est réta-bli, 160. Description du Capitole, 164. Monnaie, 165. Prefet de la ville, 166. Forme de l'élection des membres du sénat, 168. Brancalcon podesta, 171. Charles d'Anjon , successeur , 173. L'empereur romain, Louis de Bavière, accepte cet-office municipal dans l'administra-175 Conrad III. 176 Frederic Barberousse, son successeur, 177. Discours à cel empereur par les ambassadeurs de Rome. 178. Orgueil des.nobles on batons de Rome; 204. Querelles des Colonnes et des Ursins; 214. Rétablissement de la li-berte et du gouvernement de Rome par le tribun Rienzi, 229. Charles iv descend les Alpes pour se faire couronner empereur et roi d'Italie, 261. Maux de Rome, 272. Dernière sévolte de Rome, 281. Frédéric in dernier empereur d'Allemagne couronné à Rome, 283. Statuts et gouvernement de Rome, 283. Conspiration de Porcaro, 286. Désordres de la noblesse sous le règne de Sixte iv, 280. La plus grande partie de l'Italie reconnaît la sonveraineté des pontifes de Rome, 202. Avantages et defauts du gouvernement eccléruines de Rome par le Pogge, 301. Dépérissement graduel des ouvrages de l'antiquité, 305. Quatre causes de destruction, don 1º Degats operes par le temps et par la nature, ibid ..

2º Dévastations par les Bar-bares, 313. 3º Usage et abus des matérianx qu'offraient les monumens de Rome , 317. Les marbres de Ravenne et de Rome. décorcrent le palais élevé par Charlemagne, à Aix -la - Chapelle, 319. 4º Les guerres in-testines des Romains, 323. Colisce ou amphitheatre de Titus, 329. Jeux de Rome, 331. Com-bat de taureaux au Colisce, 332. Dégâts qu'a épronvés le Colisée, 335. Consécration du Colisée, 336. Ignorance et barbarie des Romeins, 337. Réparations et embellissemens de Rome sons le pape. Martin v, 341. Beauté et éclat de la ville nouvelle, 342. ROSAMONDE, femme d'Albein, roi

osanonne, femme d'Albein, roi des Lombards, fait assassiner, son mari, VIII, 332: Sa fuite et sa mort, 335.

Revis, favori de Théodose. Son épracière et son administration, V. 389. Ses éruantés, 392 et auiv. II opprime Povient, 391. Prétend marier sa fille à l'empereur Arcadius. échoue dans ce projet, 398. Sa mort, 407. Afficuses circonstances qui suivent ce meurtre, 410. Robicies de Soppratavas, comman-

Runicurs - Pomeriaves, commandant à Vérone, II, 429. II est défait par Constantiu, et trouvé parmi les morts, 431. Russie. Singulier usage, au mariage du czar, IX., 186. Origino de la monarchie russe,

giue de la monarchie russe, Al, 66, Geographie et commerce de ce pays, 71. Expédition návales des Russes contre Constantinople, 76 et ain. Négociations et prophétis, 81. Régne. de Swatoslas, 83. Sadefaite par Jean Zimisces, 85., Conversion-che la Russie, 88. Baptème d'Olga, 90. De Wolodmit, 91. Salibun, sultân. Rêgne et caractére de ce prince, XI, 400 et suiv. Il fait la conquete du royaume de Jérusalem, 415. Prend la ville de ce nom, 410. Assuége Tyr et Saint-Jean d'Acre, 425 et suiv. Sa mort, 435. Sulone, dans la Dalmitie. Description de cette ville et des environs, II, 376. Palais de environs, II, 376. Palais de

Dioclétien; 377.
Saron, roi de Perse. Ses victoires
sur les Romains, II, 157. Il
ravage la Syrie, la Cilicie et la
Cappadoce, 159. Hardiesse et
succès d'Odevat contre lui,

161. Histoire singulière de son avenement, antérieur à sa naissance, III, 43g. Après la mort de Constantin, il déclare la guerre aux Romains, 442. En fait un grand carnage, 447. Son fils pris dans son camp, fustigé, mis à la torture et publiquement exécuté par les Romains, ibid. Ses négociations avec Constance, IV, 37. Il envahit la Mesopotamie, 41. Assiégé Amida et Singara, suiv. Vaincu d'abord par les Romains sur les bords du Tigre, les défait ensuite et les force à la retraite, 488 et suis. Entre dans l'Arménie, fait captive la

mort, 101.

Surmates. Mours de ces penples,
HI, 402. Soutenus par Constantin dansleur guerre co nire
les Goths, 407. Lent expulsion, 430. Constance lette fait la guerre et leur donne un roi,
IV, 36. Letts ravages en Pannonie et en Illyrie, V, 116 et

reine Olympias, V, 99. Sa

garrasins. Leur conduite dans la gaerre de Syrie, X, 192 et suiv. Leurs progrès, 281, Ils assiégent Constantinople, 34° et euw. Et l'abandonnent, 354, 118 en vahissent la France et sont défaits par Charles Martil 360 et aux. Subjugent les lles de Crète et de Sicile, 40° et uiv. Favaliassent Rome, 40° Leur cardetère et lair tage, 50°, Leur lutte ave les France en Jasile, XI, 92° azons. Leur origioe, V. 60.

Francs en Italic, XI, 92.
Saxons. Leur origioe, V. 69.
Scanons. Seuro en Italica, XIII, 33. II trahit et charge
Parmée des Turcs, 36. Sa valeur, 37. Sa mott, 40.

Scythes et Tariares. Lens mœurs pastorales, V, 120 Nourriture, 131. Habitations; 134. Exercises, 137. Courrermement, 140. Situation et étecdue de la Scythie et de la Tatario, 145. Conquêtes des Huosen Scythie, 140. Révolutions dans ce pays, 168. Il est soumis par Attila, VI, 253.

par Attila, VI, 253. Seassies, usurpateur, sa chute; il est décapité, VI, 109. Senat romain. Reformé par Au-

guste; I, 170. Les provinces sont divisées entre lui et l'empereur, 177. Le droit d'élec-tion des magistrats attribué au peuple est traosporté à ce corps, 184. Il devient un instrument utile et flexible entre les mains du despotisme, 185. Sa tentative après la mort de Caligula, 195. Sa juridiction légale confre les empereurs, 219. Il déclare infame la mémoire de Commode, auquel il avait prostitué l'enceus le plus vil , ibid. Il condamne à mort l'usurpateur Julianus, et rend les honneurs divins à Pertinax, 270. Les soldats de Caracalla lo forcent à mettre ce prince au, rang des dieux, 327. 11 voue a l'infamie la mémoire d'Elagahale, 318. Declare l'empereur. Maximin ennemi public; ratifie l'élection des deux Gordiens faite en Afrique; prend le commandement de Rome et de l'Italie, 406, Se prépare à soutenir une guerre civile ; 407. Après la mort des Gordiens, declare empergurs Maxime et Balling, 400. Est force par le peuple de nommer troisième empereur le jeune Gordien , 412. Repousse les Barbares devant Rome, II, 137. Gallien interdit aux sénateurs le service militaire, ibid. Vengeance qu'ils exercent contre les amis et la famille de ce prince , 187. Singulière contestation entre le senat et l'armée pour le choix d'un empereur, 244. Antorité et prérogatives de ce corps, Abaissement du sénat. 357. Il partage et favorise le mecontentement public contre les empereurs d'Italie, 300. Il demande le rétablissement de

Pautel de la Victoire, V. 11.
SERAIRS, dont le temple, citur à
Alexandric, ue parsit pasetire
du nombre des dieux ou des
minastes enfantes par la supersitation des Egyptiens, V.
551. Description de ce temple, 356, Sa statate colossale est
enveloppée dans la ruine de
son temple et de sa religion,
366.

Sto.
Stvan, favori de Galère, déclaré
Auguste par ce prince, III,
36. Vient à Rome, trouve les
esprits révoltés contre son autorité, 401. Il s'endit à Rayeune; sa défaite et sa mort,
400 et s'uive Cruauté de Licinius à l'égard du fils de ce
urince. 400

prince, 441:
Saviasa ( Alexandre ). Declare,
Gésar par Elagabale, et dégrade
bientôt par ce prince de son
rang et de sei honneurs; protégé par les gardes prétorientes;
1, 346, Son sychement au
trône, 349, Pouvoir de sa mère,
Mammére, 350, Son adminis-

tration sage et modere; 322.

Son éducation et son extective, véttieur, 325. Journal de se vice, 325. L'Italia de l'Antonia (355; Entreparel de réformer france, 335. Addition des gardes prefortement; heur prefet Diplem et massaré par la constrait l'Historien. Dion Cassins à l'eue forcer, 320. Tea multe des légions fermé depuis de l'échoic à ette coation, 305, et au. Défauts de son régent et assessing per se troupes, 335. Sa prétendue victoire sur les Peress, 11, 35. Etat-de chrèciens sous le règne de cu l'Italia.

prince et d. 111, 223.

Sévéar (Libius), emperour d'Occident. Son régae obseur et sans gloire, VI, 405. Savass (Septime), genéral de Parmée de Pannonie, se déclare contre l'usurpateur. Julianus 267: Son caractere, 273: Il est déclaré empereur par ses légions, 274. Marche en Italie, .. S'avance jusqu'a Rome, 6. Est reconnu par le senat, Disgracie les prétoriens, bid. Ses succès, ses artifices centre Niger et Albinus 283 et sure. Defaite et mort de ses deux compétiteurs, 291. Son animosité contre le senat, 292. Sagesso et justice de son gouvernement, 293. Il relache les resserts de la discipline militaire, 205. Forme une nouvelle garde prétorieune , 206. Fait massacrer en sa présence son ministre et favori Plautien, despotisme militaire, ibid: Les suites funestes de ses maximes et de son exemple le font considérer comme le principal auteur de la décadence



Romaine, 302. Sa grandedr et son agitation, 303. U'imperatrice Julie, sa femme, 304. Laure deux file, Caracalla et Geta; 305. Sa mort, 311.

Siette, Desorilres de cette lle, II, 15. Envalue et subjuguée par Belisaire, VII, 384. Et par les Arabes et les Sarsasus, X,407. Conquise par Roger, XI, 139 Et par l'empereur Henri ve, 196. Le frère de saint Louis, Charles d'Anjou, s'en empare, XII, 193. Il vexe les Siciliens, Michel Paléologue invite les Sieiliens à se révolter , ibid. Procida anime la révoltes 108, Vepres siciliennes, 200. Pierre d'Aragon , roi de Sicile , ibid. Mort de Charles d'Anjou, 202, oit vere, pape; son intelligence avec les Goths pour les rendre maîtres de Rome; son exil, VII;

Millemox, ministre et geperat de l'enquire d'Uccident; ion cariedere, y 49-7. Son interpetafedere, y 49-7. Son interpetafedere, y 49-7. Son interpetafedere, y 49-7. Son interpetafol, 711 in realisme militare,
fol, 711 in realisme militare,
fol, 711 in realisme de l'entre de l'entre
fol, 711 in realisme de l'entre
fol, 711 in realisme de l'entre
fol, 18-7 in 67-7 in 711 in 71

50].
uèves. Leur origine et leur renommes, H, 13% Differentes
tribus prennent le nom d'Allemands, 134.

mands, 134. SELNCIARES, gouverneur de Rome, et bezu-père de Perti-

Rome, et beau-père de Perti-Rome en trente livres, 176.
nax; ses protentions au trône Lanjoux, chefs, grossiers des

après le meurtre de ce prince.

STAGRES, rot des Romains, défait par Clovis, VII, & Sa mort,

STRMAGER, sénateur romain, sa mission auprès de Theòdose pour demander le rétablissement des autels de la Victoire, V, 342. If est extlé, 346. Sa mort, VII, 107.

Syrie, journier par les Romatie, I. 55. Expédition d'Arrellen, II. 221 et suiv. Est evable par Chorcovir', 200 de Peres, VIII. 50. Compuise par chorcovir', 200 de Peres, VIII. 50. Compuise par chorcovir', 50. Evable par chorcovir', 50. E

T. .

Tacire, sénaleur romain, est élu empreur; ion caractère, II, 260 et suiv. II est. reconnu par farmée, 250. Se vicioires sur fex Alams, en Asie, thiel. Se control par incre, 250. Se contant vicent dans l'obscurité, 260 et de l'extra de l'extra

Huns, V, 149. Le tinjoux rassemblait son vent jusqu'à deux ou trois cent mille hommes de cavalerie, 157. Après un regne de treize cents ans cette puissance est détruite, 157.

TEIAS, dernier foi des Goths en Italie; sa défaite et sa mort, VIII; 138.

Tentulien, Africain, annonce le jugement dernier, jugement universet de Funivers, III, 56 et suiv. Pour démontrer l'extravagance du paganisme, il emprinte l'éloquence de Ciééron, ou la plaisanterie de Lucien, 114. Il était très-verse dans la connaissance de la langue latine, 134.

Trances, roi d'Aquitaine; son règne et su défaite, H, 214; Rétabli dans son rang et sa fortune par la clémence d'Aurélien, 235.

Turonar, roi goth de l'Italie; son règne, sa faiblesse, VII, 388. Sa mort, 397. Turonona, impératrice. Sa nais-

sance et ses vices, VII., 21/1. Elle épouse dustinien, 218. Sa tyrannie, 222. Ses vertus; 22/1. Sa fermété dans un moment de détresse, 239. Sa mort, 226. Culte des images rétabli par elle en Orient; IX, 327.

Théodoric, roi des Visigoths; son caractère, VI, 367. Son expédition en Espagne, 381. Théodoric, roi des Ostrogoths;

m missance, son edication, VII, 130, Se premiers caploits, 141. Sen services et an révolte. 15. Se marche vers l'Hille, 15. Se marche vers l'Hille, 15. Se victoires sur Odoiere, 155. Sen marche vers l'Hille, 150. Se victoires sur Odoiere, 155. Sen riggeme en Italie, 256. El favorise in séparation des Ostavites à l'Égard des phissances cirangées, 165. Sen armément aval. 166. Il gouverne l'Italian aval. 166. Il gouverne l'Italian.

lie d'après les lois romaines,

768. Và à Rome, 1731 Arien, ît tolere les catholiques, 180. Defauts de son gouvernement, 183. On provoque sa coliré et il, perséque les catholiques, 185. Ses remords et sa mort, 193. Monument cleré par a fille Amalsonthe, 200.

usonose, général de Valentinien, délivre la Grande-Bretagne envahie, par les Pictes etles Écosais, V, 8; Soumet l'Afrique, 91. Il a la tête trapohée à Carthage, 93,

Twoposs, patriarché d'Alexandrie; sa deposition, IX; 122. Tunnoss Le Grand, nomme empereur; V, 213, Sa naissance

et son caractère, 215. Sa prudence et ses succes dans la fraite de paix cotre lui et Maxime, 249. Son baptome pors verits orthodoxes, 252. Il convoque un concile à Constantinople, 266. Ses edits contre les herétiques, 272, Il arme contre Maxime, 293. Sa victoire, son entree triomphale dans l'ancienne capitaledel'empire, 208. Vertus de ce prince, ibid. Ses defauts, 301. Sa elemence à l'occasion de la sédition d'Antioche, 307. Massacre de Thessalonique, execute par ses ordres, 308 et suiv. Sa ponitence, 313. Sa genérosité, 317. Il fait la guerre à l'osurpateur Eugene; sa victoire, 324 et suiv. Sa mort, 33o. Partage detinitif de l'empire romain entre .

ses file, 389.

Jusoops: Iv, empereur d'Orient,
son éducation, son caractere,
VI, 150, Son mariage avec la
belle Athènase, qui prit depure,
le 'oom d'Eudopie, ayi, il' ladépoulle file honneurs de hoy
rang, 166. Le pariage de l'ancien ruyaume d'Armenie jetteun peu de legtre un son en-

pire expirant, 200. Sa victoire sur l'usurpateur Jean, 207. Il veut faire assassince Attila, roi des Huns , qui le réprimande et lui pardonne, 292. Sa mort, 205.

Turopose 111, empereur d'Orient. Son regne, IX, 165. Théologie. Doctrine de l'imme

talite de l'ême parmi les philo-sophes ; III ; 39 Parmi les paiens de la Grèce et de Rome, 2. Parmi les Barbares, 43. Parmi les Juifs , 44. Parmi les chrétiens , 48. Doctrine des millénaires, 50. Vérité des miracles contestée, 62 Polytheismo, 112. Donatistes, 1V

163. Trinitaires, 165. Système de Platon avant Jesus-Christ, enseigne dans les écoles d'Alexandrie , 166. Révélé par l'apôtre saint Jean , 175, Les ébionites et les docetes : 158. Nature mysterieuse de la Trinité; 182. Zele des chrétiens, 485. Autorité de PEglise, 188. Trois systèmes de la Prinité : arianismt, tritheisme, sabellianisme, rga et suis. Concile de Nicee, 106. Secte des ariens, 203. Foi

de l'Eglise latine ou occidentale, 206: Concile de Rimini 208. Conciles ariens, 218, Conciles d'Arles et de Milan , 239. Histoire théologique de la doc trine de l'incaruation , IX, 1 et stiv. La nature humaine et divine de Jésus-Christ, 5. Inimitié des patriarches d'Alexandrie et de Constantinople; saint Cyrille et Nestorias ; 22. Gonresie d'Entyches, 56. Gonoile résie d'Entyches , 50.

general tenu a Chalcedoine, 53. Discorde eivile et ecclesiastique ; 61. Intolerance do Justinien , 71. Les trois chapitres, lites, 85. Etat des sectes de l'Orient, les nestoriens, les ju-

cobites, les maronites, les ar-

miniens, les cophtes et les abyssins , 93 ot suiv. THEORILE, empereur des Ro-

mains, 1X, 183. Thessalonique, Sedition et massacre general de ses babitans ,

V 308. Penitence publique imposée à ce sujet à Théodose le Grand, par saint Ambroise 313.

Thrace. Son gouvernement, I 91.

THEASIMOND, le plus grand et le plus accompli des rois des Vandales, fut celebre par sa beaute ; sa prudence et sa grandeur d'ame, VI, 516.
Tiere, fils adoptif d'Auguste

désigné par ce prince pour lui succeder, I, 199. Edits sapposés de ce prince, III, 281 Tinene ir, associe à l'empire d'O-rient .VIII, 339. Son regne,

341. Ses vertus, 343. Sa mort 344.

INDER OU TAMERLAN, émir. Son histoire, XII., 333. Il repousse, avec soixante cavaliers, un corps de mille Gêtes, 337. 11 est cleye sur le trône du Zagatai, 339. Il fait la conquête de la Perse; 3 jo. Du Turkestan. 343. Da Kipzak, de la Russie, 344. De l'Inde ou Indoustan, 347. Il fait la guerre contre le sultan Bajazet, 350. Il envahit la Syrie, 355. Sac d'Alep, 356. De Damas, 359. De Bagdad, ibid. Il entre dans l'Anatolie .. 360. Bataille d'Angora, 3622 Defaite des Turcs et prise du sultan Bajazet, 365. Il le fait enfermer dansunge cage de fer, 366. Plusieurs nations aftestent ce traitement, 369 et suiv. Terme de ses conquetes , 374. Son triomphe a Samarcande, 377. Il meurt dans sa marche en Chine, 379. Son caractere ot spi merite, 380.

Tires. Designe par Vespasien pour son successeur, I, 199Il est associé à l'empire, 199.
Torita, roi d'Italie. Ses victoires,
VIII, 98. Ses qualités et ées
vertus, 100. Il assiége Rome,
106. Et s'en empare, 111. Enest chassé par Bélisaire, 115.
La reprend de nouveau, 131.
Sa-défaite et sa mort, 33f.

Thanas, empereur. Se signale contre les Daces, I, 59, Et en "Asie, 6i: Son adoption, son caractère, 201. Il revêt de la pujasance souveraine son neveu Adrien, 202. Forme légale de procédure qu'il établit contre les chrétiens, III, 188. Tansants, wher d'Ostrogelhs.

Sa révoite, VI, 153.

Troupes, Proportin de la force
militaire avec la population
d'un Etat, I, 25°, Distinctiou
des troupes sons Constantin;
III, 35°C. Réduction des légions, 368. Difficulté des enrollemens, 36°C. On augmente
le nombre des Barbares auxiliaires, 36°C.

Tures. Leur origine et leur empire en Asie, VIII, 19. Rapidité de leurs conquêtes, 25: Leur alliance avec les Romains, 30. Leurs migrations, XI, 46. Les Turcs seljoucides, 200. Leur révolte contre Mahmoud, conquérant de l'Indoustan, 201 et suiv. Leurs mœurs et émigrations ; 209-Ils défont les Gaznevides et subjuguent la Perse, 212. Règne et caractère de Togrul-Beg., 215. Les Tures envahis-sent l'empire comain, 220. Regne d'Alp-Ars to . 221 et suiv. Les Turcs funt la conquête de l'Arménie et de la Géorgie, 222.. Règne de Malek-Shah, 235 et suiv. Division. de l'empire des Seljoucides., 240. Conquête de l'Asie-Mineure, 242. Le royaume sel-joucide de Roum, 245. Etat de Jérusalem ; détails sur les pé-

lerinages qu'on y faisait; 248. Les califes fatimiles, 253. Sacrilege de Hakem, 255. Le nombre des pelerins augmente, 256. Conquête de Jérusalem par les Tures, 257. Croisade, et marche des princes latins à Constantinople, 307. Conquête de Nicée, d'Antioche et de Jérusalem par les Francs, et délivrance du saint-schulere, 326 et suiv. Guerre contre les croisés, 390. Les Turcs font la conquête de l'Egypte, 403: Origine des Ottomans, XII, 300. Regne d'Othman, 301 Leur empire date de la conquete de Pruse , 303. Regne d'Orchan , ibid. Il s'empare de la Bithynie, 304. Il prend le titre d'émir, 305. Plusieurs émirs se partagent l'Anatolie. ibid. Les provinces asistiques faisant partie de l'empire romain conquises par les Turcs, 3.6. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem défendent Rhodes pendant plus de deux siècles, 307. Les Tures profi-tent de la discorde des Grees pour passer en Europe, ibid. Orchan se marie avec une princesse grecque, 310, Les Ottomans s'établissent en Europe 311. Orchan et son fils Soliman meurent, 314, Regne d'Amurath 1er et ses conquêtes en Europe , ibid: Institution des janissaires , 316. Reene de Baiazet 1" et ses conquêtes ; 318. Cruisade et captivité des princes français, 321. Leur rancon, 325. Ils menacent l'empire gree, 329. A la bataille d'Angora, l'armée turque est d'Angora, l'armée turque est défaite et le sultan Bajazet fait prisonnier; 362 et suiv. Regne et caractère d'Amurath ir . XIII, 11. Caractère et règne de Mahomet u.53: Prise et pillage de . Constantianple par le Turci , 106 et sujui

Ukraine. Description de ce pays; migration des Goths, II, 110, ULDIAM, préfet du prétoire, assassiné par sès gardes, et défondu par le peuple, 1, 300 et suiv.

Usanis ii, pape, dans le concile de Plaisance, XI, 264. Ursins (les). Leur origine, XIII, 212. Deux papes de leur fa-

212. Deux papes de leur famille, 213. Querelles héréditaires avec les Colonnes, 214. Ils s'arment contre Rienzi, 249.

VALENS, frère de Valentinien, est associé à l'empire, V. 18. Révolte de Procope, 20. Défaite et mort de cet usurpateur, 26. Ordonne des recherches severes du crime de mape, 29. Sa cruauté, 34. Ses lois et son gouvernoment, 38. Il professe l'arianisme et persécute les catholiques , Juste idee de sa persécution, 48, Il recoit les Goths dans Pempire, 172. Ceux-ci se revoltent; operations de la guerre contre eux, 186. Bataille d'Andrinople, 199, Defaite de Valens ; oraison funebre de ce prince et de son armee, aoi ct suiv.

Verno.

VALENTINIER II. clu empereur, V., 121. Sa fuite, '202. Theodose arme pour le secourir, 203. Caractère de ce prince,

318. Sa mort, 321.

VALENTINIAN III, empereur d'Occident, VI, 209, Assassine le patrice Ætins, 354. Viole la femme de Maxime, 357. Sa mort, 356.

Vanisme. Sort infortuné de cette impératrice et de sa mère, II, 445 et suiv.

Valatius. L'office de censeur réabli dans as personne, II, 115. Venge la mort de Gallos , et est proclamé emperent, 125. Son caractère, 126. II puitige de l'ivêne avec son fila puitige de l'ivêne avec son fila crèptes de ces din genéral des 1297. Marche en Orient; y est, vancu et fait prisonnier par Sapor, 156. Sort de ce prince, 163. Etat des chrétiens gous agar égne, III, 231.

Vinnias (ha) débarquient en Afrique (VI, 438. El ladéeleit, 235, Leurs ancées, 23-Leur pinisance navale, 363. Leur pinisance navale, 365. Mortis de Rome, 369. El fette le leur conversion, 569. Mortis de leur conversion, 569. Badopient Phérésé d'Arius, 5611. Persécution des Vandales ariess contre les orthodoxes, 514. Tablean général de cutte presecution, 379. Situation de resecution, 379. Situation de vandales ariess contre les orthodoxes, 514. Tablean général de cutte presecution, 379. Situation de vandales ariess contre de Orthodoxes, 514. Tablean général de cutte presecution, 379. Situation de vandales que de la contra del la contra del la contra del la contra de la cont

Bélisaire, 344. Les Vandates disparaissent, 369.

Aracis (Jean Ducas) fait la guerre à Robert, concreur latin, et détruit son armée, MI,, 119. Il succède à Théodore Lascaris, empereur de Nicée, 161.

£6208

Vense. Fondation de cette république, VI, 36. État des Ventiens, XII, 26. Ils mainsiennent Phonneur de leur pavillon, 30. Leur gouvernement primitif, 30. Ils s'allient, avec les Français pour la quatrième croisade, 31. Conditions du traité et a ratification, 32. Les croisésse rendent à Venise, 34. Ils s'embarquent et dirievent

Les eroisésse rendent à Veuise, 34. Ils s'embarquent et dirigent d'abord leur ar mée contre Zara, 37. Ensuite contre Constantinople, 42. Après la prise de Constantinople les Vénitiens se réservent la bonne moitié de Pempire d'Opient. co

l'empire d'Orient, 92. Vincs (Ætius) et son fils. Leur adoption par Adrien et Antopin, I, 203.

Vaspasian, empereur, désigne Titus pour son successeur, I, '199. Origine de ce prince, 200. Varnavo revêt la pourpre après le meurtre de Constans, III, 456. Il est déposé par Cons-

Vacconius. Dérèglemens de ce prince, sa male fermeté, II, 213.

Viricks, roi d'Italie, VII, 396. Assiége Bélisaire dans Rome, 408 et suix. Est repousée et obligé de lever le siège, 421. Sa retraite, 424. Sa captivité, 436.

## · Z.

Zivoria. Caractère de cette princesse, II, 216. Sa beauté, son érudition, sa valeur; ibid. Elle venge la mort de son mari, 218. Regne dans l'Orient et en Egypte, 219. Est assiégée dans sa capitale; 225. Tombe entre les mains d'Aurélien, 227. Sa conduite, 228, Clémence de l'empereur ; présens qu'il lui fait; elle prend les mœurs des dames romaines, 234. Zinon, empereur d'Orient. Son regne, VII, 142, Son formulaire l'Henoticon, IX, 64. Zinischs ( Jean ), empereur n main: Ses conquêtes en Orient.

main. Ses conquêtes en Orient, X, 440. Zosoastras, législateur des Perses; sa théologie, II, 10. Esprit de persécution qui déshonore son culte, 21.

PIN DE LA TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.

Nota. L'Éditeur n'ayant pu se charger de la rédaction de cette Table, elle a été confiée aux soins de M. P. A. Miger.







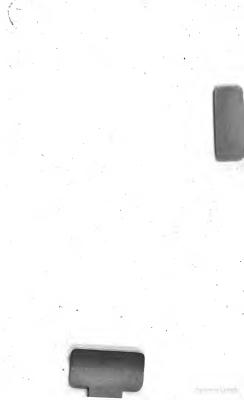

